

LES SIÈCLES

CHRÉTIENS,

OU

HISTOIRE

DU CHRISTIANISME.

TOME QUATRIÈME.

LES SIÈCEES.

DU CHLITTIANO UU

The Marketine Committee of the Committee

. . . . . .

## LESSIÉCLE CHRÉTIENS

HISTOIRE

DU CHRISTIANISME,

DANS SON ÉTABLISSEMENT ET SES PROGRÈS.

DEPUIS J. C. JUSQU'A NOS JOURS.

Par M. l'Abbé \*\*\*.

Escritaire de Oustre de Nouvelle Edition, corrigée & augment

QUATRIÈM TOME

the 20 Thiversite.

Gueffier, Imprimeur-Libraire, au bas de la rue de la Harpe. MOUTARD, Imprimeur - Libraire de la REINE, de MADAME, & de Mad.

la Comtesse D'ARTOIS, rue de Mathurins, Hôtel de Cluny.

M. DCC. LXXXV.

Avec Approbation, & Privilége du Roi.

Eule Laurence Laurence Laurence

Wenter on a

\* 14 50 7 10

· ALL YOUR STANKING THE STANKING OF THE STANKI

The state of the state of the state of

Tab

D

léjà Trôn

To



# LES SIÈCLES

CHRETIENS,

OU

### HISTOIRE DU CHRISTIANISME,

DANS SON ÉTABLISSEMENT ET SES PROGRÈS;

Depuis J. C. jusqu'à nos jours.

#### DIXIÈME SIÈCLE.

#### ARTICLE PREMIER.

Tableau de l'Empire Grec au dixième X.
fiècle. Siècle.

L'éon le Philosophe, que hous avons léjà fait connoître, étoit encore sur le rône de Constantinople au commen-Tome IV.

cement du dixième siècle. Les dernières années de ce Prince furent agitées par Siècis. de grands troubles, à l'occason de son mariage avec la célèbre Zoë-Carbonopfine, sa quatrième femme, qu'il voulut épouser publiquement & déclarer Impératrice. Les Loix canoniques des Grecs, qui proscrivoient les quatrièmes noces, s'opposoient à ce dessein. Mais Léon, qui n'avoit point eu d'enfans de ses trois premières femmes, étant devenu père par la naissance de Constanrin Porphyrogénète que Zoë mit au monde en 905, résolut de faire accorder les honneurs & le rang d'épouse légitime, à celle qui venoit de lui donner un successeur. Le Patriarche Nicolas, que sa grande piété a fait surnommer le Mystique, soutenu d'un grand nombre d'Evêques & de tout son Clergé, s'opposa fortement à une entreprise qu'il regardoit comme un scandale énorme & un renversement des Loix les plus sacrées. Léon irrité par cet obstacle, employa la ruse & la violence pour venir à bout de son projet; & son amour pour une femme qu'il n'avoit prise d'abord que sur le pied de concubine, le rendit persécuteur. Il trouva un Prêtre

jo ul forfer

cra cor Sou dernières gitées par on de fon Carbonopqu'il voudéclarer iques des uatrièmes ein. Mais 'enfans de étant de-Constanë mit au aire accord'épouse e lui donche Nicot furnomun grand on Clergé, entreprise fcandale es Loix les cet obstaence pour son amour prise d'acubine, le

un Prêtre

nommé Thomas, assez lâche pour lui = donner la bénédiction nupriale. Le Patriarche déposa ce Ministre prévarica-Siècle teur, qui avoit osé consacrer un mariage contraire aux Loix ecclésiastiques, dont il falloit au moins obtenir dispense avant d'aller plus loin. Nicolas ne se borna pas là, il défendir l'entrée de l'Eglise à l'Empereur, jusqu'à ce que les Légats du Pape & des grands Sièges d'Orient, convoqués pour examiner cette affaire, fussent arrivés, & ce Prince, en attendant l'Assemblée qui devoit le juger, se tenoit dans la Sacristie pendant les Offices.

A l'arrivée des Légats, Léon fit jouer les ressorts ordinaires de la séduction, les caresses & les présens. Quand il fut sûr de leur effet, il invita le Patriarche à un grand festin, que les Empereurs avoient coutume de donner le premier jour de Février. Là tout sut mis en usage pour fléchir le Pasteur & obtenir son consentement; mais il demeura ferme, & rien ne put l'ébranler: car on essaya les menaces, & on lui fit craindre le sort le plus funeste, s'il continuoit de s'opposer aux volontés du Souverain. Enlevé sur le champ, il sur

conduit en exil & chargé de fers, de même que tous les Prélats qui pensoient SIECLE. comme lui. Après ce coup d'éclat, les Légats s'étant assemblés en Concile, autorisèrent le mariage de Léon & de Zoë, mais seulement par dispense, & sans doute pour le bien de la paix; car l'Empereur montroit tant de chaleur, qu'on craignoit avec raison que cette affaire, fur laquelle on commençoit déjà à fe partager, ne devînt une nouvelle source de malheurs pour l'Eglise & pour l'Etat. Au milieu de ces troubles, Léon attaqué depuis quelque tems d'une dyssenterie qui l'affoiblissoit de jour en jour, mourut le 11 Mai 911, laissant l'Empire à son frere Alexandre & à son fils Constantin qu'il s'étoit associé l'année précédente.

C'étoit l'extrême jeunesse de Constantin qui avoit engagé Léon à lui donner dans le Prince Alexandre un Collégue, qui fût le protecteur de son enfance, & l'appui de l'État; mais ses intentions ne surent pas remplies. Alexandre, Prince esséminé, qui n'estimoit le souverain pouvoir qu'à cause de la facilité qu'il lui procuroit de se livrer impunément aux plus insâmes débauches,

de

&

pai

red

e fers , de i pensoient l'éclat, les Concile, éon & de fpense, & a paix; car chaleur, que cette mmençoit ne nouvelle Eglise & s troubles, ems d'une le jour en , laissant ndre & a

de Confà lui done un Colir de fon ; mais fes plies. Alen'estimoit ause de la fe livrer lébauches,

oit associé

délibéra de faire mutiler con neveu pour l'écarter du Trône impérial. Mais la X. mort, fruit de ses déréglemens, l'en Siècle précipita lui-même, lorsqu'il entroit dans la seconde année de son régne. Quoique son gouvernement eût été court, il sut un des plus sunestes pour les peuples, parce qu'il n'avoit confié les places qui exigent le plus de talens & de probité, qu'à des gens avides, incapables & vicieux, qui mirent le désordre dans toutes les parties de l'administration.

Constantin IX devenu seul maître de l'Empire, rappella sa mère Zoe qu'Alexandre avoit éloignée de la Cour. Cette femme habile & plus capable de gouverner que son fils, renvoya les indignes Ministres qui avoient rendu le peuple malheureux & l'autorité odieuse, sous le gouvernement d'Alexandre. Bientôt elle rétablit la confiance au dedans & audehors, par son application aux affaires & par les sacrifices qu'elle crut devoir faire aux circonstances, en achetant la paix des Bulgares & des Sarrasins, voisins redoutables qui étoient sans cesse en action pour attaquer l'Empire. Mais le gouvernement sage & modéré de cette Princesse ne dura que six ans. Des in-

A iij

trigues de Cour, & des infinuations malignes auxquelles son fils se prêta X. Siècle trop facilement, le rendirent ingrat envers elle. Romain Lécapène, homme de fortune, qui devoit son élévation à l'Empereur Basile, auquel il avoit sauvé la vie dans une bataille, prit sa place dans la faveur du jeune Prince & dans le manîment des affaires. Constantin épousa Hélène, fille de ce Ministre qui parvint en peu de tems à se faire déclarer Collègue de son gendre. Malgré quelques orages inévitables dans un Gouvernement arbitraire, & sans cesse exposé à de nouvelles révolutions, tel qu'étoit celui de Constantinople, cette affociation fut heureuse. Romain veilloit sur l'Etat, & s'appliquoit à la conduite des affaires avec autant de soin que de capacité, tandis que Constantin, homme de Lettres, s'enfermoit dans fon cabinet, & se livroit, loin des embarras, à des études qui flattoient davantage son goût. La bonne intelligence

monie fut troublée.

Romain étant le seul des deux Empe-

qui règna long-tems entre ces deux Princes, fit leur sûreté réciproque & la profpérité de l'Empire. Mais enfin cette harinuations: s se prêtæ ent ingrat , homme lévation à voit sauvé t sa place ce & dans Constantin inistre qui faire dé-. Malgré dans un fans cesse. tions, tel ole; cette nain veilà la cont de soin onstantin, noit dans des emoient datelligence leux Prin-& la prof-

x Empe-

cette har-

feurs qui agît & qui gouvernât, le = seul qui fût reconnu des Ministres, X. des Généraux, des gens en place, il STECLE, lui fut aisé d'attirer à lui toute l'autorité, dont son Collégue se montroit peu jaloux. Pour marque de sa supériorité, il mit son nom avant celui de Constantin dans les acces publics, au mépris du serment qu'il avoit fait dans le tems de son association à l'Empire. Mais il s'esforçoit en même tems de justifier aux yeux des peuples cette espèce d'usurpation, par son travail assidu, sa vigilance sur tous les objets de l'administration, & son activité à faire face aux ennemis de l'Etat. Il eût encore été plus digne d'éloges, s'il n'eût pas confié la plupart des emplois à des hommes qui n'avoient d'autre recommandation pour les obtenir, qu'un attachement intéressé à sa fortune. Il avoit déclaré Augustes trois de ses fils, sans qu'on sache si Constantin avoit consenti à leur élévation; il paroît sûr au moins qu'il ne s'y opposa point. Ainsi l'on vit à la fois dans les murs de Constantinople, cinq Princes décorés de la pourpre, & jouissant des honneurs attachés à la souveraine puissance. Mais la trop grande ardeur A iv

7

que Romain Lécapène témoigna pour l'élévation de sa famille, fut la cause Siècle de sa chûte. Ses fils mécontens de la févérité dont il usoit à leur égard, & impatiens de règner, le firent arrêter & conduire à l'Isse de Proté, où il fut contraint à prendre l'habit de Moine. Conftantin réveillé de son indifférence par une entreprise si hardie, & craignant pour lui-même le traitement que ces Princes dénaturés avoient ofé faire à leur père, les fit arrêrer à leur tour peu de tems après, relégua l'un dans l'Isle de Panorme, l'autre dans celle de Ténédos, & les força tous deux à recevoir la tonsure cléricale, & ensuite à s'engager dans les Ordres facrés.

Après ce coup de vigueur, on espéroit que Constantin sortiroit de la vie indolente & retirée qu'il avoit menée jusques-là. Mais il retomba dans l'inaction dont il avoit contracté l'habitude, abandonnant le soin du gouvernement à l'Impératrice Hélène & à l'eunuque Basile, qui vendoient les places les plus importantes à des sujets sans expérience & sans talens, dont le but, en les achetant, étoit de se rembourser avec usure par les vexations & les injustices, comme c'est l'or-

9

gna pour · la cause de la fé-1, & imrrêter & fut cone. Confence par craignant que ces faire à tour peu ans l'Isle de Térecevoir e à s'en-

on espéle la vie enée jusinaction e, abanut à l'Im-Basile, apportane & sans at, étoit les vexacest l'or-

dinaire de ces sortes de gens. Sous cette = espèce de tutèle, Constantin passa dans l'obscurité d'un Savant qui n'est comp-Siècle. table qu'à lui - même de l'emploi de son loisir, les quatorze dernières années de son règne. Il finit en 959, d'une manière funeste & atroce. Son fils, Romain le Jeune, qu'il avoit fait couronner plusieurs années auparavant, poussé par la détestable ambition de règner seul, lui fit présenter du poison dans un breuvage que son Médecin lui avoit ordonné. Quoique le vase eût penché dans fes mains par un mouvement qu'il fit en le recevant, & qu'une partie de la liqueur se fût répandue, ce qui en resta. eut encore assez d'activité pour lui donner la mort après quelques mois de langueur. Ce Prince, qui eut des talens & des vertus propres à le rendre estimable dans la condition d'homme privé, manqua des qualités qu'il devoit avoir comme Prince, pour gouverner avec gloire. Malgré les maux causés par l'avidité de l'Impératrice Hélène & des Ministres auxquels il confia son pouvoir, son règne qui comprend celui de Romain Lécapène, fut marqué par des victoires mémorables sur les Bulgares,

les Russiens, les Sarrasins & les Turcs.

X. On les dut au courage & à l'habileté de Stècle trois célèbres Généraux qui furent les boulevards de l'Empire, Nicephore Phocas, Léon Phocas son frere, & Théophane. Chos des agrés

phane, Chef des armées navales.

Romain le Jeune ne jouit pas longtems du crime horrible qui l'avoit placé. fur le Trône. Il sembla qu'il ne s'étoit hâté d'y monter, que pour montrer combien il en étoit indigne. Les plaisirs & la dissolution avoient été son unique occupation, avant que le parricide l'eût revêtu de la puissance suprême. Il nechangea pas de vie & de mœurs lorfqu'il fut Empereur; au contraire, l'impunité le rendit moins réservé dans ses débauches, & moins esclave des bienféances. Ses déréglemens le conduisirent tombeau en 963. Les deux freres Phocas continuèrent pendant ce règnede rendre à l'Etat des services signalés, & remportèrent plusieurs victoires éclatantes sur ses ennemis. Nicéphore eut aussi la gloire d'enlever aux Sarrasins un grand nombre de places dans l'Orient, & des richesses immenses, qu'il étala aux yeux du peuple, peut - être: avec trop d'ostentation, dans une

pompe triomphale au milieu de Conf-

Ce faste imprudent donna de l'om-Siècle. brage à Théophanon, veuve de Romain, Régente de l'Empire comme tutrice de UE ses deux fils, Basile & Constantin orniétoient encore que dans leur presente enfance. Elle soupçonna Nicéphore que ses victoires avoient couvert de pare & rendu cher aux peuples, d'aspréer l'Empire. Joseph, premier Ministre, wi n'aimoit pas ce Général, sans doute parce qu'il étoit jaloux de sa réputation, fortifia les soupçons de l'Impératrice. On résolut d'éloigner Nicéphore, en le renvoyant en Orient à la tête des armées. Mais de nouveaux fuccès le rendant tous les jours plus célèbre & plus redoutable, on résolut de s'en désaire. Les ordres furent confiés à deux Capitaines, qui, formés à vaincre sous lui, & mettant leur gloire à partager la sienne, rougirent d'avoir été choisis pour servire d'instrumens à la haine de la Régente & du Ministre. Ces deux fidèles amis de Nicéphore, étoient les Généraux Jean Zimiscès & Romain Curénas. Ils montrèrent à Nicéphore les Lettres de la Cour, & lui conseillèrent de pré-

A.vj

es Turcs...
bileté de urent les lore Phox Théoes.

as longoit place ne s'étoit montrer s plaisirs unique ide l'eût e. Il ne: urs lorfe, l'imdans fes es bienluisirent x freres e règne signalés, res éclanore eut. Sarrafins

ans l'O-

es, qu'il

ut - être:

ns une

x. en se faisant proclamer Empereur par Siècle. l'armée, & en marchant droit à Constantinople. Nicéphore esfrayé des suites de cette entreprise, balança d'abord, mais ensuite convaincu par les raisons de ses

amis, il suivit leurs conseils.

Nicéphore ayant reçu l'Empire de sons armée victorieuse, la conduisit à Constantinople. Les portes de cette Ville-Capitale lui furent ouvertes; les Seigneurs & le peuple qui le regardoient comme le seul appui de la patrie, & le plus grand homme de guerre que la Grèce eût possédé, depuis les Bélisaire & les Narsès, coururent en foule à sa rencontre. Il entra dans la Capitale au milieu des acclamations & des témoignages les plus flatteurs de la joie publique. Soit politique, foit inclination, comme quelques uns l'ont prétendu, il épousa l'Impératrice Théophanon, & se déclara tuteur des deux jeunes Princes ses enfans. Le règne de Nicéphore ne fut qu'une suite de triomphes. Mais il n'aimoit que la guerre, & n'estimoit que la profession des armes. Pour enrichir ceux qui l'avoient embrassée, il véxa & dépouilla toutes les autres, sans éparà Constanfuites de ord, mais sons de ses ire de son t à Consette Ville. les Seigardoient rie, & le re que la élisaire & à sa renle au miémoignapublique. , comme il époufa le déclara fes enne fut is il n'aiit que la enrichir ns épar-

menace

pereur par

gner la Magistrature & le Clergé. Ses extorsions & son avarice le rendirent odieux. On oublia ses victoires, & l'on stècue. ne vit plus en lui qu'un Prince avide qui dépouilloit les Monastères & les Eglises, & qui profitoit des tems de disette pour vendre chérement le bled qu'il avoit fait amasser dans ses greniers. Il ôta le commandement des armées à Jean Zimiscès, & le disgracia. Cette injustice envers un Général expérimenté & fidèle, à qui tout le monde savoir qu'il étoit redevable de l'Empire & de la vie, augmenta les mécontentemens. On conspira contre lui; & Théophanon qui n'avoit accepté sa main que pour donner un protecteur à ses enfans, entra dans le complot. Elle craignoit que Nicéphore dégoûté d'elle, ne fit passer la couronne impériale sur la tête de Jean Phocas son frere, au préjudice des Princes Basile & Constantin, fils de Romain le Jeune. Tous ces intérêts se réunirent pour hâter la perte de Nicéphore. Il avoit une Garde nombreuse & affidée sur laquelle il se reposoit. Théophanon trompa sa vigilance, en faisant monter pendant la nuit les conjurés dans le Palais, au moyen d'une corbeille, elle

les conduisit ensuite à l'appartement de l'Empereur qui dormoit, & qui fut as-Siècle sassiné avant que sa Garde eût été avertie de ce qui se passoit. Malgré l'éclat de ses victoires & l'importance de ses conquêtes, il laissa un nom détesté, parce qu'il fut méconnoissant des services qu'on lui avoit rendus, injuste, cruel & sans respect pour le droit le plus sacré des Citoyens, le droit inviolable de la propriéré. Ce n'est pas le premier ni le seul exemple que fournit l'Histoire, d'un Prince doué des plus beiles qualités, & destiné à faire le bonheur du monde, que l'injustice a renversé du Frône, & rendu odieux à la postérité.

Jean, surnommé Zimiscès, mot Arménien qui signisie un homme de petite taille, coupable d'un lâche assassinat, & couvert du sang d'un ennemi qu'il autoit dû respecter, parce qu'il étoit son Souverain, monta sans obstacle sur le Trône d'où il venoit de le précipiter. Si quelque chose étoit capable d'excuser un crime aussi atroce, Zimiscès seroit peutêtre à distinguer dans la soule des parricides par quelqu'indulgence. Elle lui seroit méritée par son zèle à corriger les abus, & à subvenir à tous les besoins de

tement de ui fut afété avergré l'éclat ce de ses détesté . les serviste, cruel plus facré ble de la emier ni Hittoire, les quaheur du versé du stérité. mot Arle petite. inat, & u'il autoit fon fur le oiter. Si user un it peutes par-

Elle lui

iger les

oins de.

l'Etat, par son infatigable activité à la tête des armées, & ses brillans succès à la guerre, par sa clémence envers ses SI LEL ennemis personnels, & par son extrême. sensibilité aux malheurs des peuples. Cette dernière vertu lui devint funeste. Il traversoit la Cilicie avec son armée; il vit des châteaux & des maisons d'une extrême magnificence; il demanda quel en étoit le propriétaire; on lui dit que c'étoit l'eunuque Basile, homme d'un grand crédit à la Cour, & d'une richesse immense. Hélas! s'écria l'Empereur, voilà donc le fruit-de nos travaux; ils ne servent qu'à enrichir un Eunuque. Après ce mot, Basile crut sa perte assurée, & pour la prévenir, il engageal'Echanson à mettre du poison dans la coupe de l'Empereur. Cette action détestable fut exécutée, & Zimiscès en mourut au mois de Janvier 976. Dieu permit que les jours de ce Prince fussent terminés par un crime semblable à celui. qui avoit été le principe de son élévation.

Basile III & Constantin rentrèrent par cette mort dans les droits que la naiffance leur donnoir au Trône impérial; d'où il est assez probable que Zimiscès

n'auroit pas manqué de les écarter pour toujours, s'il eût vécu plus long-tems, SI È C L E. Le premier de ces Princes n'avoit encore que dix-neuf ans, & le second environ dix-sept. L'ennuque Basile sut conservé dans l'emploi de premier Ministre, & rappella à la Cour l'Impératrice Théophanon, mère des deux Princes, pour s'aider de ses conseils & s'étayer de son autorité. Le dernier Empereur l'avoit reléguée dans un Monastère, sans doute parce qu'il la croyoit capable de le trahir lui-même, après avoir trahi si cruellement Nicéphore son époux. Le jeune Empereur Basile se livroit au travail & aux affaires du Gouvernement avec une application & une maturité d'esprit audessus de son âge; mais Constantin n'avoit de goût que pour les amuseinens & les plaisirs. Leur règne fut de plus de cinquante ans, à compter jusqu'à la mort de celui qui survécut. Les commencemens en furent troublés par des factions & des révoltes. Sclérus & Bardas-Phocas, deux Généraux mécontens de la Cour, en furent les auteurs. Ils prirent l'un après l'aurre le titre d'Empereur, & parurent s'unir d'intérêt contre les Princes légitimes, leurs ennemis

di

arter pour ong-tems, oit encore d environ .conservé istre, & ce Théoes, pour er de fon 'avoit rens doute de le trasi cruel-Le jeune ravail & avec une sprit auntin n'auseinens de plus squ'à la es compar des contens urs. Ils d'Emrêt con-

nnemis

communs. Mais ils se diviserent ensuite, = & Bardas voyant dans Sclérus un compétiteur dangereux, trouva moyen de Siècini s'en défaire; il périt lui-même au moment que Basile alloit lui livrer bataille. La guerre civile étant finie par cette mort, l'Empereur tourna ses armes contre les ennemis de l'Etat, & son activité, sa bonne conduite & son courage le rendirent presque toujours vainqueur des Bulgares, des Sarrasins & des autres peuples voisins, qui ne cessoient point d'attaquer les frontières, dès qu'ils en trouvoient l'occasion. Nous tracerons le portrait de ce Prince & de son Collégue dans l'histoire de l'onzième siècle, dont leur règne occupera les vingt-huit premières années.

On peut recueillir de tout ce que nous venons de dire, sur l'état de l'Empire Grec pendant le dixième siècle, que la Cour de Constantinopse continuoit d'être aussi corrompue & aussi orageuse qu'else l'eût jamais été; que la trahison, la persidie, le meurtre & les empoisonnemens étoient les jeux ordinaires de ceux qui habitoient ce dangereux séjour; que les orages y grondoient sans cesse autour du Trône; qu'on n'y montoit & qu'on

n'en descendoit que par le crime; que si les talens militaires & la valeur de Siècle, quelques généraux habiles rendirent les armées victorieuses, ces avantages furent plutôt le fruit du hasard, que le resultat d'un système de politique sagement combiné; que les révolutions fréquentes, les vices honteux & publics des Souverains, l'avidité des Ministres, leurs concussions, leurs inimitiés, & leur conduite tyrannique, sappoient tous les fondemens de la prospérité publique; & qu'enfin, si l'Etat conservoit encore quelqu'éclat, & quelque considération au-dehors, le peuple, d'aitleurs aussi corrompu que les autres ordres, étoit souverainement malheureux au-dedans.

#### ARTICEE II.

État de l'Empire des Califes & de la Religion Musulmane:

Les Musulmans ne nous offrent plus le grand spectacle d'une Nation belliqueuse & enthousiaste, qui entreprend la conquête de l'univers par motif de re-

rime; que valeur de ndirent les ntages fud, que le que sageitions fré-& publics Ministres, itiés, & sappoient périté puonservoit ue consi-, d'ailutres orlheureux

& de la

ent plus n belliprend la de re-

ligion, & qui croit s'ouvrir le Ciel, en mourant les armes à la main pour la gloire de l'Alcoran. Sans étre moins Sièces. zélés pour leurs Loix, sans être moins remplis de respect pour Mahomet, leur fanatisme avoit eu le sort de toutes les patsions humaines; il avoit perdu de son activité, à mesure qu'il s'étoit éloigné de sa source, & sa première chaseur s'étoit rallentie peu à peu, en se communiquant au loin. Vers la fin du neuvième siècle, il s'étoit formé dans le sein de l'Islamisme, des sectes de Réformateurs, qui, en présentant la Religion sous de nouvelles idées, en substituant la dispute à une foi muette & aveugle, avoient partagé le zèle des Croyans. Ce zèle qui s'étoit montré si vif & si impétueux, tant qu'il n'avoit eu qu'un seul objet, devoit nécessairement perdre quelque chose de sa première ardeur, en cessant de se porter vers un but unique, comme dans les: tems où la foi simple & soumise, étoit: la source de l'héroisme & de toutes les autres vertus du fidèle Musulman.

D'autres causes d'une influence non moins directe & moins sûre, avoient déja concouru à faire déchoir la Reli-

gion & l'Empire des Musulmans de cet état florissant où nous l'avons vu. Ces Siècle. causes: de nature à devenir plus actives avec le tems, se développèrent de plus en plus dans ce siècle, & produisirent des effets plus sensibles. Les premiers Musulmans avoient été des hommes sobres, durs & persévérans dans les travaux, ne connoissant aucune des commodités de la vie, patiens du chaud, du froid, de la faim & des autres fatigues attachées au métier de la guerre, toujours armés, toujours à cheval, couchant sur la terre, sans autre attirail que leurs armes, sans autres provisions que de la farine dans un fac, & fans autres ustensiles de cuisine qu'une marmitte de fer & un plat de bois. Leurs Chefs, les premiers Califes, leur donnoient l'exemple de cette vie simple, frugale & éloignée de tout faste. Aboubécre, Omar, Moavias, Ali & les autres successeurs de Mahomet dans les premiers tems, ignoroient le luxe, la magnificence, vivoient comme leurs soldats, & ne s'attribuoient d'autre distinction que celle de se montrer plus fidèles aux pratiques de la Religion, plus défintéressés dans l'urage des fonds

C

p

ap

nans de cet s vu. Ces lus actives nt de plus oduisirent premiers hommes ns les trades com-1 chaud urres faa guerre. val, couattirail rovisions & fans ne mars. Leurs eur donsimple, Abou-& les lans les ixe, la leurs re dif-

r plus

gion ,

fonds

publics, & plus intrépides au milieu des combats. Des mœurs farouches & X. une ignorance grossière servoient de Siècle, rempart à cette austérité, qui se perpétua & se soutint presqu'au même degré, pendant tout le tems que la Maison des

Ommiades occupa le Trône.

Lorsque les Abassides se furent emparés de l'autorité souveraine, ils commencèrent à s'éloigner de l'ancienne simplicité. Ils crurent, à l'exemple des autres Monarques, que la Souveraineté ne peut se passer d'un certain éclat extérieur, & qu'il faut à la majesté des Rois une magnificence qui en impose, & qui augmente le respect des peuples, par une impression de grandeur & de crainte. Ainsi le faste & la splendeur s'introduisirent à la Cour de ces princes, & depuis Almanzor qui le premier des Califes aima les Arts, la somptuosité, l'élégance & les sêtes, le luxe ne fit qu'augmenter, jusqu'à effacer celui des monarques les plus voluptueux de l'Asie. La mollesse & le goût des plaisirs vinrent à la suite des richesses appliquées à la décoration du Trône; la licence, la débauche & le mépris de soure bienséance ne tardèrent point à

X.

marcher sur leurs pas. Les Palais, les meubles, les équipages, les tables, les Siècie, officiers, les valets, tout fut multiplié à l'excès, & porté au plus haut point de magnificence & de somptuosité. Bientôt on rassina sur la volupté même, on imagina de nouveaux moyens d'irriter, de satisfaire les sens; & la Cour des Souverains Musulmans devint un séjour où tout ce qu'il y a de plus recherché en tout genre, de plus sensuel & de plus propre à corrompre les cœurs, se trouva rassemblé avec une dépense

qui effraye l'imagination.

Des Souverains plongés dans la mollesse & l'indolence, qui n'avoient d'autre soin que celui de varier leurs plaisirs, & de s'enivrer à loisir de l'idée de leur grandeur, n'étoient propres ni aux expéditions guerrières, ni aux entreprises hazardeuses, qui avoient rendu leurs prédécesseurs redoutables aux autres Puissances. Les peuples qui, par des impôts excessifs, fournissoient à leur luxe, sans éprouver l'influence bienfaisante de leur pouvoir, devenoient indifférens à leur destinée. Les armées qui ne les voyoient plus à leur tête, partageant les fatigues & les dangers, se squ

p

C

ce

13a

re

Palais, les tables, les it multiplié haut point omptuolité. pté même, yens d'irri-& la Cour devint un le plus relus sensuel les cœurs, ne dépense

ıns la moloient d'auleurs plail'idée de res ni aux ux entreent rendu es aux auii, par des nt à leur e bienfaient indifées qui ne artageant se squ

cioient peu de vaincre, pour assurer leur repos, & les faire jouir sans inquiétude d'une oissveté voluptueuse, qui coûtoit Siècles la vie & la tranquillité à des milliers d'hommes. Il arriva de-là que les Gouverneurs de Provinces n'étant ni furveillés, ni contenus par une autorité imposante, travaillèrent pour leur propre fortune, & affectèrent l'indépendance. Les Généraux & les gens de guerre qui servoient sous leurs ordres, avec les corps de troupes qu'ils commandoient, passèrent au service de ces Gouverneurs devenus Souverains, qui achetoient le secours de leurs bras pour se maintenir dans l'usurpation, s'assurer l'impunité, & s'agrandir aux dépens de leurs voisins, qui en faisoient autant.

On vit donc dans ce siècle la Puissance Musulmane se démembrer & se diviser en une quantité de petits Etats, dont les intérêts politiques étoient opposés, & qui n'avoient plus entre eux d'autre lien que celui d'une crédulité commune aux rêveries de l'Alcoran. Encore les différentes interprétations de ce Livre prétendu divin, donnérent-elles naissance à des sectes rivales, à des querelles théologiques dont la fureur arma

X.

plus d'une fois les Princes & les peuples, acharnés à s'entre-détruire. Ces divisions SIÈCLE, politiques & religieuses enfantèrent des guerres opiniâtres parmi les Musulmans, & furent la principale cause des victoires que les Empereurs Grecs remportèrent sur eux. Tandis que les disciples de Mahomet s'entre-déchiroient & que le Chef de l'Etat, content d'être adoré dans son Palais, y vivoit dans une indifférence stupide à tout ce qui se passoit loin de lui, les Souverains de Constantinople envoyoient contre eux des armées formidables & des Généraux expérimentés. Ils perdoient des batailles, des Villes, des Provinces entières, & les Romains faisoient un immense butin, & un si grand nombre de sujets étoient réduits en esclavage, qu'on ne savoit quelquefois où les loger.

Les petits Souverains qui s'étoient formé des Etats par les divers démembremens de la Monarchie, concentrés dans leur intérêt personnel, & peu occupés de la cause commune, voyoient les avantages des Grecs sans s'y opposer, lorsqu'ils n'étoient pas directement attaqués ou menacés de près. S'ils se joignoient quelquefois pour leur défense

mutuelle.

n fa

au de

CO

qu

**ci**p

fon

in

mi

k les peuples, Ces divisions fantèrent des Musulmans, ise des vicrecs remporles disciples oient & que d'être adoré ans une inui se passoit de Constanux des arnéraux exs batailles, ntières, & ense butin, ets étoient ne favoit

i s'étoient rs démemconcentrés & peu ocvoyoient s'y opporectement s. S'ils se ir défense mutuelle,

mutuelle, leur union cessoit avec le danger qui les avoit rapprochés. La jalousie du commandement, l'ambition & SIÈCLE la vengeance les divisoient de nouveau, & faisoient servir à leur destruction ces mêmes armes qui venoient de s'associer pour repousser un ennemi dont leurs rivalités faisoient en partie la force. L'histoire de l'Islamisme ne nous met pas d'autres objets sous les yeux pendant tout le cours de ce siècle, & les mêmes scènes se renouvellèrent souvent dans toutes les contrées de l'Empire Musulman. Un Gouvernement dont toutes les parties n'avoient plus de liaison, de correspondance & d'harmonie, ne pouvoit conserver son ancienne splendeur, ni se balancer contre les forces qui l'assailloient au-dehors, & qui le minoient au-dedans. La stabilité des Etats dépend de l'influence continuelle du Chef sur tous les membres qui composent le corps politique, & des rapports étroits qui tiennent ceux-ci liés à ce Chef, prinape de vie, centre d'activité, mobile unique qui fait tout agir. Si k Chef combe dans l'engourdissement & dans l'inaction; si les membres cessent d'être unis avec lui, & se font un intérêt à Tome IV.

part, ce corps n'a plus de consistance; x. tout se détraque & se dissout. Tel sut siècle. le sort de la Puissance Musulmane; & cette réslexion est l'image de la situation où nous la voyons tombée au dixième siècle.

Les Califes éblouis de leur propre grandeur, énervés par la mollesse, livrés à leurs plaisirs, laissoient le soin des affaires & les embarras du Gouvernement à des Ministres lâches, avares, perfides, & souvent aussi mal habiles, aussi peu capables d'application & de travail, que seurs Maîtres. Ces Monarques foibles & voluptueux virent sans inquiétude naître au sein de leur Cour, & s'élever sous leurs yeux une Magistrature, ou, pour mieux dire, une autorité rivale de la leur, qui les éclipsa dans le centre même de leur puissance, & les fit trembler sur un Trône environné de précipices. L'Officier revêtu de cette charge, s'appelloit Emir-Al-Omara, c'est-à-dire Commandant des Commandans. Il étoit à la fois Chef des Conseils, Ministre de la Guerre & des Finances, premier Magistrat & premier Général; son rang, ses fonctions & son pouvoir le rendoient semblable à ce

r

C

ol

ch

dr

confistance; out. Tel fut Sulmane; & la situation au dixième

eur propre mollesse, ient le soin du Gouveres, avares, nal habiles, ation & de Ces Monarvirent fans leur Cour, une Magifre, une aules éclipsa r puissance, Trône envificier revêtu Emir-Alnandant des ois Chef des uerre & des & premier tions & son blable à ce

qu'ont été les Maires du Palais sous la première race de nos Rois. Par l'ascendant que ces Emirs prirent en peu Siècis de tems sur leurs Maîtres, & par la multitude des petits tyrans qui s'attribuèrent l'indépendance, les Califes furent bientôt réduits à une représentation vaine & oisive. On les révéroit comme Chefs de la Religion; à ce titre, leurs noms étoient prononcés avec respect à la tête des prières dans toutes les Mosquées. C'étoit-là tout ce qui leur restoit de leur ancienne puissance. Mais si leur dignité étoit sacrée, il s'en falloit beaucoup que leur personne fût inviolable. On les élevoir sur le Trône, & on les en précipitoit comme de vains simulacres, dont l'ambition & la vengeance se jouoient à leur gré. Tous ceux qui régnèrent dans ce siècle, périrent tourà-tour par le fer ou par le poison. Il y en eut même qu'on dédaigna de faire mourir, & qui traînèrent une honteuse existence, demandant l'aumône à la porte des Temples. Tel fut entr'autres Caher, dix-neuvième Calife de la Maison des Abassides, à qui on avoit arraché les yeux, & qui se tenant les Vendredis auprès de la grande Mosquée,

avec les autres aveugles, disoit aux passans : Souvenez-vous que celui qui vous SIÈCLE, demande aujourd'hui l'aumône, a été

votre Calife.

Une autre cause se joignit encore à celles dont nous venons d'exposer les essets, pour réduire la puissance autrefois si formidable des Califes, à cet état d'avilissement & d'inertie; ce fut l'esprit de secte, principe de destruction plus funeste & plus rapide qu'aucun autre, dans toute espèce de Gouvernement. Un imposteur né à Carmath dans l'Irac Arabique, ou ancienne Chaldée, s'étoit élevé sous le règne de Mothaded, seizième Calife de la Race des Abassides. qui cessa de vivre en 902. Il se donna pour un Prophête envoyé de Dieu, & forma en peu de tems une secte nombreuse. Il changea les formules de prières qu'on regardoit comme facrées, il retrancha plusieurs pratiques incommodes, & permit aux Musulmans l'usage du vin. Ses sectateurs prirent le nom de Carmathes, de celui du lieu où il avoit reçu le jour. Ils joignirent la fureur guerrière à celle du fanatisme, & leurs armées, sous des Généraux qu'ils s'étoient choisis, portèrent de tout côté le rayage

ſ

ir

re

ba

dé

en

po

Jai

pro

ten

fair

i qui vous ie, a été encore à sposer les ice autreà cet état fut l'esprit ction plus un autre, ernement. dans l'Irac ée, s'étoit ided, fei-Abassides, se donna Dieu, & cte nomde prières s, il reinmodes, ge du vin. de Caravoit reçu ur guer-

leurs ar-

s s'étoient

le rayage

it aux pas-

& la désolation. Sous le Calife Moktader, qui fut tué en 932, ils prirent la Mecque, pillèrent le temple de la Caa-Siècie ba, sous la conduite du Général Abou-Taher, & enlevèrent la pierre noire, objet de la vénération de tous les bons Musulmans. Ils tomboient souvent sur les Caravanes de pélerins qui alloient, selon le précepte de la Loi, faire leurs dévotions à la Mecque ou à Médine; & non contens de les dépouiller, ils les massacroient impitoyablement, de sorte que les routes du désert étant infestées par ces brigands, il fut long-tems impossible d'entreprendre le pélerinage de la Mecque, qui par cette raison sut interrompu pendant plusieurs années. On arma pour exterminer ces dangereux sectaires. On eut quelquefois l'avantage sur eux. Ils perdirent plusieurs batailles sanglantes; mais après leurs défaites, ils reparoissoient plus furieux & en plus grand nombre qu'auparavant, pour venger la mort de leurs frères. Jamais les guerres de Religion tant reprochées aux Chrétiens, n'ont été sou-, tenues avec plus d'animosité, & n'ont fair couler plus de sang.

Par les démembremens & les révoltes

B iij

dont nous avons parlé, la plupart des Provinces & des grandes contrées qui avoient composé le vaste Empire des SIÈCLE. Califes dans le neuvième siècle, eurent des Souverains particuliers dans celui-ci. Ainsi l'on vit des Princes indépendans, sous des noms différens, dans l'Irac Arabique, dans la Perfe proprement dite, dans l'Irac Persique qui fut le pays des anciens Parthes, dans la Mésopotamie, dans l'Egypte & la Syrie, dans le Korassan & la Transoxane, tandis que l'Afrique voyoit les Fatimites, descendans de Mahomet par sa fille Fatime, épouse d'Ali, fonder une nouvelle Mo-

marchie & prendre le titre de Calife.

Malgré ce partage de la puissance fouveraine en tant de branches, c'étoit toujours dans les Califes de Bagdad ou d'Orient que résidoit le double pouvoir qui caractèrisa, dès les premiers tems, la dignité suprême du Califat, & par eux que se perpétuoit la succession des légitimes Souverains. Ainsi nous ne placerons pas d'autres noms que les leurs dans la Table synchronique des Princes de ce siècle. Ce que l'Histoire nous apprend sur chacun d'eux, se réduit presque à une liste séche & peu intéres.

plupart des ontrées qui Empire des cle, eurent ans celui-ci. lépendans, sl'Irac Arament dite, le pays des fopotamie, ans le Kotandis que es, descente Fatime,

Calife.
Calife.
puissance
hes, c'étoit
Bagdad ou
ble pouvoir
ers tems, la
& par eux
on des légius ne plate les leurs
e des Prinstoire nous
fe réduit
eu intéres

fante, où elle se borne à marquer le tems de leur avénement au Trône, & X. celui de leur chûte. Nous croyons donc Silcle, inutile de répéter ici ce que la Table synchronique mettra sous les yeux du Lecteur.

#### ARTICLE III.

Tableau politique de l'Occident.

TOus les crimes & tous les malheurs que produisent l'anarchie & la férocité, couvrirent l'Occident, & n'en firent qu'un vaste théâtre d'erreurs pendant le Xe. siècle. C'est l'époque la plus déplorable & la plus affligeante pour l'humanité. L'Europe presque entière fut sans Loix, sans mœurs, sans lumières, sans règle & fans frein. L'ambition aveugle & mal dirigée dans ses moyens; la vengeance atroce, presque toujours sans objet & sans utilité; l'indépendance, n'ayant d'autre but que de n'obéir à personne, & de faire le mal inpunément; la violation publique de toutes les Loix divines & humaines; les peuples opprimés par une multitude de tyrans imbécilles & cruels;

B iv

la liberté, la justice, aussi peu connues que la raison; la force dominant par-Siècle tout & détruisant tout; les scandales les plus révoltans devenus si communs, qu'ils cessoient de se faire remarquer; enfin tous les états également avilis & corrompus; Rois, Empereurs, Pontifes, Evêques, Abbés, Ducs, Comtes, Barons, Clercs & laïcs, tous livrés à des passions grossières, à des vices déshonorans dont ils ne se doutoient pas qu'on eût jamais rougi, vivant dans le désordre, sans honte & sans remords; voild en peu de mots l'assreux spectacle que nous présente l'histoire de ce siècle, si justement appellé le siècle de la confusion & des atrocités. Les détails dans lesquels nous allons entrer, ne justifieront que trop l'idée générale que nous venons d'en tracer.

Nous avons dit dans l'article III. du neuvième siècle, qu'à la mort de Louis, sils de l'Empereur Arnoul, la Couronne de Germanie & le Sceptre impérial sortirent de la Maison de Charlemagne pour passer à une nouvelle Dynastie. Nous avons exposé en peu de mots cet événement qui s'opéra sans choc & sans révolution, par l'effet nécessaire des cau-

€.

3 3

peu connues minant pares scandales i communs, remarquer; ent avilis & eurs, Pontis, Comtes, s livrés à des es déshonont pas qu'on ns le désorords; voilà pectacle que ce siècle, si le la confudétails dans ne justifiee que nous

cle III. du t de Louis, , la Coueptre impé-Charlemae Dynastie. de mots cet hoc & sans ire des cau-

ses politiques & morales, qui avoient fait tomber les Princes de la Race Carlovingienne dans l'avilissement & la nul-Siècie; lité. À cette époque, l'Empire d'Occident devint électif, & au contraire les grandes dignités devinrent héréditaires, parce que l'Empire avoit cessé de l'être, comme le remarque un judicieux Ecrivain de nos jours; & ces Grands qui les possédoient, s'attribuèrent le droit de se choisir un maître. Leurs suffrages élevèrent au Trône Conrad I en 912, au refus & par les conseils d'Othon, Duc de Saxe, qui le proposa comme le plus digne du rang suprême, quoiqu'il sût son ennemi; générosité rare dans ces tems de crime, & peut-être le seul trait de grandeur d'ame que nous aurons à remarquer dans le cours de plusieurs sièeles. Plusieurs Ecrivains n'ont point compté ce Prince au nombre des Empereurs d'Occident, non plus que Henri I, dit l'Oiseleur, de la Maison de Saxe, qui lui succéda en 918, parce que ni l'un ni l'autre n'étoient alles se faire sacrer & couronner à Rome, cérémonie à laquelle ces Ecrivains ont prétendu que le caractère de la Majesté impériale étoit attaché.

L'Italie étoit alors en proie à divers Princes, qui s'en firent appeller les Rois, Sigele. & qui n'en furent que les tyrans. On voit parmi eux un Bérenger, Duc de Frioul; un Gui, Duc de Spolette; un Lambert fils de ce Gui; un Rodolphe, Roi de Bourgogne; un Hugues, Roi de Provence, qui s'arrogèrent tour-àtour le titre imposant d'Empereur, & qui ne furent rien moins que des Princes dignes de retracer l'idée de pouvoir & de grandeur attachée à cette éminente dignité, par le grand homme qui en avoit été le créateur cent ans auparavant. Le nombre successif, & quelquesois la fimultanéité de ces prétendus Empereurs, jette une grande confusion dans les Annales de ce siècle. Il n'est point de notre objet d'entrer dans la discussion de cette Chronologie obscure & compliquée. Nous peignons l'état général de l'Occident, & nous avons dit tout ce qu'il nous convient de dire, quand nous avons observé que tous ces Princes, ennemis les uns des autres, armés pour se supplanter & se détruire, ne causèrent que des maux à l'Italie, & ne furent pour cette belle portion de l'Oceident, que des instrumens de carnage

& de désolation, de cruels destructeurs, & des fléaux remplacés par d'autres fléaux.

SIÈCLE

Ces malheurs publics furent fuspendus pour un tems par l'élévation d'Othon I, dit le Grand, au Trône impérial. Couronné en 862 par le Pape Jean XII, qui lui prêta serment de fidélité sur le tombeau de S. Pierre, serment presque aussi - tôt violé que prononcé, ce Prince unit pour toujours la Couronne impériale au Sceptre de Germanie, par le Concordat qu'il fit avec Léon VIII, après avoir puni le Pontife rébelle & parjure qui l'avoit trahi.

oie à divers

er les Rois,

tyrans. On

r, Duc de

olette; un

Rodolphe,

gues, Roi

ent tour-à-

pereur, &

e des Prin-

de pouvoir

e éminente

me qui en

uparavant.

elquefois la

us Empe-

fusion dans n'est point

discussion

e & com-

it général

as dit tout

re, quand

ces Prin-

es, armés

truire, ne lie, & ne

de l'Oc-

e carnage

Ceux qui ont fait de nos jours des réflexions si remplies d'aigreur & de malignité sur la grandeur temporelle des Prélats & des Abbés d'Allemagne, dont plusieurs sont membres du Corps politique, & même Souverains, n'ont pas su, ou, pour mieux dire, n'ont pas voulu convenir que ces Prélats & ces Abbés doivent leurs droits, leur puissance & leur souveraineté à la politique de l'Empereur Othon I.Ce Prince sage & prévoyant, voulut donner un contrepoids à l'autorité que les Ducs, les Comtes & les autres Grands de l'Empire s'éroient arro-

gée, dans la décadence de la Maison de Charlemagne. Pour cela, il conféra des SIÈCLE. Duchés, des Comtés & d'autres dignités temporelles aux Evêques & aux Abbés, pour en jouir avec les mêmes prérogatives que les Seigneurs laics; mais sa prudence lui sit ordonner que les Ecclésiastiques revêtus de ces dignités dans l'ordre civil, n'en exerçoient les droits que par l'organe ou avec le concours des Avoués, qu'il leur donna pour les diriger & les contenir. Si dans la suite ils s'affranchirent de cette dépendance, qui leur parut incommode ou humiliante, s'ils devinrent conune les autres, des Princes proprement dits, absolus, & jouissant de tous les droits de la souveraineté, dans l'étendue des terres qui formèrent originairement leurs domaines, ce fut, ainsi que personne ne l'ignore, l'ouvrage du tems & des circonstances. Cette remarque devoit trouver place ici, pour servir de préservatif au Lecteur, contre des déclamations trop souvent répétées, où il entre ordinairement plus d'humeur chagrine, que de vraie philosophie.

e

Fl

q

8

ét

té:

C

fib

pr

no

Othon II & Othon III qui remplacètent successivement Othon le Grand dans Maison de la dignité impériale, eurent l'un & l'auconféra des utres digni-& aux Abmêmes prélaïcs; mais ie les Ecclénités dans les droits concours a pour les ns la suite endance; humilians autres, absolus, de la fouterres qui s domaine l'ignorconstanver place au Lecrop fouirement de vraie nplacend dans

tre des qualités estimables, & régnèrent avec gloire, autant qu'il étoit possible, Sièce au milieu des révoltes qu'il leur fallut appaiser, & des crimes qu'ils eurent à punir. Toute la vie de ces Empereurs se passa à réprimer les Princes d'Allemagne, qui, factieux par inquiétude & par goût, ne cessoient de former des partis contre eux; à combattre les Esclavons & les Hongrois qui venoient profiter de ces divisions, comme les Sarrasins & les Bulgares cherchoient à tirer avantage des troubles de Constantinople; à punir les Romains, encore plus factieux que les Grands d'Allemagne, mais qui, suivant le génie qu'on voyoit se développer en eux depuis quelque tems, metroient la ruse & la perfidie à la place du courage; à faire & à défaire des Papes, suivant que ces Pontifes, non moins remuans & non moins artificieux que les autres, étoient fidèles ou contraires à leurs intérêts. Au milieu de ces agitations, la Constitution Germanique prenoit insensiblement une forme régulière, & s'approchoit par degrés du plan sur lequel nous la voyons établie depuis plusieurs siècles.

Si Othon II eût vécu plus long-tems; si Othon III, son fils, n'eût pas été par-SIECL E. tagé, comme il le fut pendant tout son règne, entre l'Allemagne & l'Italie, où des troubles sans cesse renaissans le demandoient tour-à-tour; si même les Italiens, au lieu de trahir ces deux Princes, les eussent secondés, ils auroient enfin réussi à chasser les Grecs de la Calabre & de la Pouille, où ils se maintenoient encore; les Sarrasins, affoiblis par de grands avantages remportés sur eux, auroient été contraints d'abandonner les établifsemens qu'ils s'étoient faits dans le Garillan & dans la Sicile; Rome auroit pu recouvrer un Gouvernement tranquille & un Etat florissant, & les jours glorieux de Charlemagne auroient peutêtre reparu. Car ils eurent l'un & l'autre de l'activité, de la valeur & de la suite dans leurs vues, autant qu'il en falloit pour réparer les maux dont la cause ne leur échappoit pas; & dans des tems plue favorables au développement de feurs talens pour la politique & pour la guerre, ils auroient été de grands hommes. Mais que pouvoient-ils faire dans les conjonctures malheureuses où ils se trouvèrent, sans alliés fidèles &

de pl

R ve q

> te g le n fi

le de tr

fi &

le

puissans, environnés de séditieux & de traîtres, réduits à eux-mêmes pour délibérer & pour agir, & ayant à se désier Sticte. Italie, où de leurs propres sujets, autant & même plus que de leurs ennemis? Ce qu'ils firent continuellement, passer & repasser tourà-tour des bords du Tibre à ceux du Rhin & du Danube; châtier des révoltés qui reprenoient les armes, dès que le Souverain qui venoit de les ramener au devoir, étoit occupé ailleurs; tenir des Diètes où l'on faisoit des Rés établisglemens aussi-tôt enfreints qu'on pouvoit ins le Gales violer avec impunité. Mais tout cela auroit pu ne pouvoit réparer ni soutenir un édiranquille fice immense, qui s'ébranloit encore par ours gloles efforts qu'on faisoit pour l'empêcher ent peutde s'ecrouler, & dont les parties étoient & l'autre trop disparates entr'elles, ou separées e la suite par de trop grands espaces, pour qu'il en falloit fût possible de les lier l'une à l'autre, & de les mettre en état de se donner un mutuel appui. ment de

La France n'étoit pas un théâtre moins agité que l'Allemagne & l'Italie. Charles III, fils de Louis le Bégue, avoit été reconnu pour légitime Souverain par les Seigneurs François après la mort du Roi Eudes. Mais ce Prince trop bien carac-

ong-tems: s été part tout fon ns le dene les Ita-Princes, ient enfin Calabre & ient encode grands auroient

cause ne des tems

& pour e grands ils faire

euses où fidèles &

I

i

(

le

b

u

vo d:

CE

da

VC

CO

éc

fo:

ve:

tui

Ap

il

Na

dé

fia .

Lo

prii

térisé par le surnom de Simple, qu'on lui donna, n'avoit aucune des qualités SIÈCIE, nécessaires pour en imposer aux Grands, arrêter les progrès de l'indépendance, contenir ou réprimer les factions, infpirer du respect & de la confiance à ses sujets, & les faire concourir au rétablissement de l'ordre. Il es es contraire tout ce qu'il falloit pour smenter les malheurs de l'Etat, avilir de plus en plus le Trône, & se faire arracher le peu d'autorité qui restoit au Monarque. Timide, crédule, sans fermeté, sans génie, livré à toutes les impressions qu'on lui donnoit, il ne sut, ni se passer du Ministre qu'il avoit chargé des soins du Gouvernement, ni le défendre contre la jalousie de ceux qui ne vouloient lui enlever cet unique appui, que pour le

à venger sa honte.

De son tems, comme nous l'avons déjà remarqué dans l'Article III<sup>e</sup>. du siècle précédent, les Normands, sous la conduite de Rollon, continuèrent leurs ravages, enhardis par la soiblesse du

subjuguer lui-même plus absolument.

Trahi, méprisé, chargé de fers, il finit

ses jours dans une prison, sans que per-

sonne songeat à le tirer d'esclavage, ou

iple, qu'on des qualités ux Grands, épendance, tions, inffiance à ses au rétabliscontraire menter les le plus en rracher le Monarque. neté, sans ions qu'on passer du es soins du re contre iloient lui e pour le solument. rs, il finit que pervage, ou

s l'avons III<sup>c</sup>. du , fous la ent leurs lesse du

Prince, le peu de résistance qu'on leur = opposoit, & le désordre cu les guerres intestines avoient précipité le Royaume. SIÈCLE Charles ne pouvant ni les repousser, ni les assouvir, résolut de les fixer en leur cédant une Province pour s'y établir. Si ce Prince se proposa de se faire un rempart contre les nouveaux essains de brigands que le Nord pouvoit encore voinir, & de se ménager un désenseur dans ce Rollon qui devenoit son beaufrère & presque son égal en puissance, cette politique n'étoit point blâmable, dans la situation où le Royaume se trouvoit. Mais il faut croire que la crainte & la foiblesse eurent plus de part à la conduite de Charles, qu'une sagesse éclairée & prévoyante. Quoi qu'il en soit, Rollon de Chef de brigands, devenu Prince, se montra digne de sa fortune par sa prudence & son équité. Après avoir embrassé le Christianisme, il s'appliqua à réparer les maux que sa Nation avoit faits; il releva les Eglises détruites, répara les Villes & les fortifia, encouragea l'Agriculture, fit des Loix févères, telles qu'il les falloit à un peuple nourri dans l'indiscipline, & réprima sur-tout le vol & les pillages aux:

TI

ľé

V

er

m

pe

un re

m lei

pr

H

fu

pla

qu de

mia

far

niè

end

Co

Ch

les

ref

éga

dev

rap

réfi

quels ses sujets s'étoient habitués pendant leur vie errante. Il mourut en 917 Siècle avec la réputation d'un heureux Conquérant, d'un sage Légissateur & d'un

grand Prince.

Il s'en falloit beaucoup que Charles le Simple laissât une mémoire si honorable après lui; & au lieu que Guillaume, bâtard de Rollon, succéda paisiblement aux droits & à la puissance de son père, le fils légitime de Charles, sans défenseurs & sans protection, fut obligé de chercher avec sa mère un asyle chez l'Etranger. Hugues le Grand, Duc de France, Comte de Paris & d'Orléans, appellé aussi Hugues le Blanc, à cause de son teint, & Hugues l'Abbé, à cause des Abbayes de S. Denis, de S. Germain-des-Prés, de S. Martin de Tours, & de plusieurs autres qu'il possédoit, porta par son crédit & sa puissance Raoul, Duc de Bourgogne, son beau-frère, sur le Trône des François, où il auroit pu s'asseoir lui-même. Ce Racul, dont l'élection interrompoit pour la seconde fois l'ordre de la succession, sut par son courage, sa prudence, son infatigable activité, son adresse & ses ressources, non pas rétablir l'autorité royale, elle étoit

abitués penpurut en 917 eureux Conteur & d'un

que Charles oire si honoque Guillauéda paisibleance de son harles, sans , fut obligé n afyle chez d, Duc de d'Orléans, ic, à cause bé, à cause de S. Gerde Tours, possédoit, ince Raoul, -frère, sur l auroit pu 1, dont l'éeconde fois r fon couigable actiirces, non

elle étoit

trop affoiblie; mai; se maintenir dans l'équilibre, contre le choc éternel des X. Vassaux puissans & inquiets dont il étoit Siècle. environné. Ses guerres contre les Normands qui avoient bien de la peine à perdre l'habitude du brigandage; contre un Duc d'Aquitaine qui resusoit de le reconnoître, & contre le Comte de Vermandois, Prince de la Maison de Charlemagne, qui mettoit sa soumission à prix, ne sont point de notre sujet.

Raoul étant mort sans enfans en 936, Hugues le Grand auroit pu se mettre sur la tête la Couronne qu'il avoit déjà placée sur celle d'un autre. Il ne manquoit ni d'ambition pour le vouloir, ni de puissance pour y réussir; mais il jugea, malgré le crédit & les richesses de sa famille, que le tems de mettre la dernière main à son élévation n'étoit pas encore venu. Il craignit fur-tout ce Comte de Vermandois à qui le fang de Charlemagne donnoit des droits, que les Grands auroient peut - être feint de respecter, pour traverser les projets d'un égal qu'ils n'auroient pas vu sans jalousie devenir leur maître. Louis IV fut donc rappellé d'Angleterre où sa mère s'étoit réfugiée avec lui à la captivité de son

ſ

16

d

pi ſе

m

ave

VII

qu

auc qui

por ché

tag

qu'

en

Plu

fasti

père, d'où il prit le nom de Louis d'Outremer. Ce jeune Prince âgé de

SIECLE. seize ans, consia d'abord toute l'administration à son bienfaiteur Hugues le Grand: rais ensuite il voulut se soustraire à l'empire que ce Ministre, trop ambitieux & trop puissant pour n'être pas redoutable, affectoit de prendre sur lui. Ce dessein annonçoit dans Louis d'Outremer une ame courageuse qui se sentoit digne de son rang. Il eut cependant pour lui des suites bien contraires à ses vues. Après divers événemens, les uns heureux, les autres funestes, Louis fut obligé d'avoir recours pour sortir des fers où la perte d'une bataille l'avoit conduit, à ce Ministre disgracié dont il s'étoit fait un ennemi. Mais il n'obtint la liberté que pour la perdre encore, Hugues s'étant emparé de sa personne, sans doute pour travailler plus sûrement à l'exécution du dessein qu'il avoit formé d'envahir le Trône, dont il se regardoit comme l'unique appui. Le Pape & l'Empereur vinrent au secours de Louis. La crainte d'avoir tout à la fois les foudres de Rome, & les armes des Allemands à repousser, obligea encore Hugues à rentrer dans le devoir. Louis ne

furvécut que quelques années à cet accommodement. Il ne laissa que les Villes de Rheims & de Laon pour tout Siècle
domaine à son successeur. Etoit-il possible de reconnoître le vaste empire de
Charlemagne, dans ces soibles débris
qui étoient sur le point d'échapper aux
derniers Princes de sa Maison?

Louis d'Outremer avoit eu la fage précaution d'associer Lothaire, l'aîné de ses fils, à la Couronne trois ans avant sa mort, & de le faire facrer à Rheims. Le caractère que l'onction royale lui avoit imprimé, le protégea contre les vues ambitieuses de Hugues le Grand, qui lui procura l'hommage de tous les autres Seigneurs & grands Vassaux, auquel il joignit le sien, dans le tems qu'il auroit pu l'opprimer. Hugues eut pour récompense de ce service les Duchés de Bourgogne & d'Aquitaine, que le jeune Roi, pour se l'attacher davantage, ajouta aux immenses domaines qu'il possédoit déjà. A sa mort arrivée en 956, Hugues surnommé Caper, hérita de sa grandeur & de son crédit. Plus adroit dans sa politique & moins fastueux dans l'usage de sa puissance, il sur gagner par sa douceur & son

m de Louis ince âgé de oute l'admi-

rince âgé de soute l'admile Hugues le alut se sousinistre, trop pour n'être prendre sur dans Louis geuse qui se

ll eut cepenn contraires nemens, les estes, Louis er sortir des

aille l'avoit acié dont il il n'obtint

e encore, personne, s sûrement

voit formé

de Louis.

ois les foudes Allecore Hu-

Louis ne

X. Siècle.

affabilité, les Seigneurs du Royaume dont son père avoit excité la jalousie par sa hauteur & son ostentation. Il sut le désenseur de son Roi, moins riche & moins puissant que lui; & quand ce Prince, qui ne sut pas sans mérite, se vit prêt de sa fin, il lui recommanda Louis son sils âgé de dix-neus ans, dont l'incapacité encore plus que la jeunesse avoit.

besoin d'un tel appui.

Ce nouveau Roi qu'on a surnommé le Fainéant, pour caractèriser sa mollesse & son inaptitude aux affaires, ne règna qu'un an. Charles son frere, Duc de la basse Lorraine, étoit appelléau Trône par cet événement; mais on le méprisoit trop pour songer à sa naissance & à ses droits. Les Grands accoutumés à voir les ancêtres de Hugues Capet, & lui - même à la tête du Gouvernement, le placèrent sur le Trône d'une voix unanime, dans une Assemblée tenue à Noyon. Ainsi finit la seconde Race des Rois de France, qui avoit rempli le Trône pendant l'espace de deux cent trente-six ans. Ce Prince justifia par ses grandes qualités le choix que les François avoient fait de lui. Avant son élévation, il étoit le premier des Seigneurs par l'étendue de ses

mo po L'i lor s'é

tés

do: qui leu ver de nei roy

fell

fim affe fple jet ner dép avo Fie

Ma Ma d'an dig Ses u Royaume jalousie par jalousie par jalousie par jalousie par jalous karte, se vit manda Louis s, dont l'ineunesse avoit

a furnommé r fa mollesse es, ne règna , Duc de la au Trône par éprisoit trop à ses droits. voir les anz lui - même le placèrent anime, dans oyon. Ainsi s de France. pendant l'esfix ans. Ce es qualités le ient fait de étoit le preendue de ses

domaines; lorsqu'il fut parvenu à la Couronne, il fe montra digne du rang suprême par sa prudence & par le plan de SIECLE. politique qu'il laissa à ses successeurs. L'autorité royale étoit réduite à rien, lorsqu'il en sut revêtu. Les Grands qui s'étoient emparés des Duchés, des Comtés & des autres terres dont l'ancien domaine des Rois avoit été composé, & qui les avoient rendu héréditaires dans leurs familles, n'avoient laissé aux Souverains qu'un vain titre & une ombre de grandeur. Hugues Capet par son avénement à la couronne, rendoit à la royauté une partie de ses anciennes possessions, dont il jouissoit dans l'état de simple particulier. Mais ce n'étoit pas assez pour donner au Trône sa premiére splendeur. Il conçut donc le grand projet d'abaisser les Seigneurs, de les ramener à la condition de sujets, & de les dépouiller peu à peu du pouvoir qu'ils avoient usurpé, en leur enlevant ces Fiefs, ces Villes & ces Châteaux, dont ls avoient dépouillé eux - mêmes leurs Maîtres, dans un tems de foiblesse & d'anarchie. Ce projet seul le rendoit digne du haut rang où il étoit monté. Ses successeurs guidés par les mêmes vues,

fuivirent son plan à travers mille dissicultés & mille événemens contraires, Siècle, avec une constance qu'on ne peut trop admirer. C'est à leur courage, à leur prudence, à leurs efforts soutenus, que nous devons le bonheur de voir nos Rois aussi grands par l'étendue de leur puissance, & par le nerf de leur autorité, qu'ils sont respectables par la sainteté de leur caractère. Hugues Capet mourut en 996, laissant un grand nom & une puissance redoutée. Robert, son fils, qu'il avoit fait sacrer quelques années auparavant pour lui assurer la Couronne, monta paisiblement sur le Trône des François où nous le trouverons encore, règnant avec sagesse & fermeté, au com-

mencement du siècle suivant.

En Espagne le Royaume des Asturies ou d'Oviédo se soutenoit avec gloire, quoiqu'il sût sans cesse en butte aux attaques des Musulmans. Il prit dans ce siècle le nom de Royaume de Léon, parce que cette Ville en devint la Capitale, & que les Souverains la choisirent pour y faire leur séjour, étant au centre de leur domination. Le système séodal s'étoit établi comme en France, dans cette partie de l'Europe,

le qui fei tac doi éga troi par le

bra plus De les

les

fe f répa mur civil

de l dit. ble imm ille diffi-

ntraires,

peut trop

e, à leur

nus, que

voir nos e de leur

eur auto-

r la fain-

es Capet and nom

bert, son

ques anr la Cou-

le Trône

s encore,

au com-

Asturies

gloire,

e aux at-

dans ce e Léon,

t la Ca-

la choi-

ir, étant

. Le fyf-

mme en

Europe,

&

& les Grands s'étoient maintenus dans = le droit de s'assembler à la mort de chaque Roi, pour lui nommer un succes- Siecit. seur; ce qu'ils faisoient, sans trop s'attacher à l'ordre de la naissance. Ce droit, dont la Noblesse & le Clergé étoient également jaloux, occasionnoit de grands troubles, & même des guerres civiles, parce qu'il arrivoit des conjonctures où le bien de l'Etat exigeoit qu'on préférât les oncles aux neveux, & même une branche éloignée à celle qui se trouvoit plus voisine du Trône par le sang. De-là, des mécontentemens, des cabales, des partis opposés, des révoltes & des usurpations. Chez une Nation brave & guerrière, tout cela ne pouvoit se faire sans prendre les armes & sans répandre du sang, & l'ennemi commun profitoit toujours de ces discordes civiles.

Cet ennemi dont la haine & l'ambition ne se reposoient jamais, c'étoit le Musulman établi par le fer au centre de l'Espagne, comme nous l'avons déjà dit. Le Chef de cette puissance redoutable faisoit sa résidence à Cordone, Ville immense, superbe, riche, pleine de peuple, & fortifiée par tout ce que l'art

Tome IV,

= de la guerre savoit ajouter aux moyens naturels de défense. Les Califes, car Suè cue, les Princes Musulmans qui règnoient dans ces belles contrées, avoient pris enfin ce titre fastueux & sacré, ne négligebient aucune occasion d'étendre leur domination, & de resserrer celle des Princes Chrétiens. Le fanatisine secondoit la politique; & l'esprit de conquête, qui fut des l'origine celui des disciples de Mahomet, se servoit utilement du zèle de la Religion pour parvenir à ses fins. Les Musulmans & les Chrétiens ne cessèrent presque pas d'être armés les uns contre les autres, pendant tout le cours de ce siècle; car il faut compter pour rien de courtes trèves qu'on employoit de part & d'autre à se mettre en état de recommencer la guerre avec un nouvel acharnement.

Le Trône des Asturies sut occupé par des Princes pleins de valeur, de prudence & d'habileté pour le métier des armes, qui sirent souvent trembler le Calife de Cordoue au milieu de sa Capitale. Tels surent D. Ordogno II, D. Ramaire II, D. Ordogno III, D. Sanche I, & D. Bermude II. Sous ces Princes, les Chrétiens gagnèrent des batailrich que Ma perri les Une cam fe cam deur man égale cès.

distinulans
Souve
cond
mé A
pre
fils d'
du ba

main',

avers

e ses

peup

ix moyens alifes, car regnoient oient pris é, ne nérendre leur celle des ime feconconquête, s disciples ilement du venir à ses Chrétiens e armés les ant tout le ut compter qu'on emse mettre

occupé par r, de prumétier des trembler le u de sa Caogno II, D. I, D. Sanus ces Print des barail

guerre avec

les, prirent des Villes, enleverent un riche butin, & sirent une quantité presque innombrable de prisonniers sur les Siècie, Maures. Mais ceux-ci réparoient leurs pertes, & recrutoient leurs armées avec les secours qu'ils recevoient d'Afrique. Une tréve succédoit à une désaite, & une armée florissante se remettoit en campagne à l'expiration de la tréve. On se cherchoit avec le même empressement, on combattoit avec la même ardeur; & la haine réciproque des Musulmans & des Chrétiens, se mourrissoit également des bons & des mauvais sucrès. Nous verrons cette lutte des deux peuples & des deux Religions durer encore plusieurs siècles.

Il parut dans celui-ci deux hommes distingués à la tête des Maures. Ce fut, ans le premier rang, Abdérame III, Souverain de Cordoue; & dans le seond, Mahomet-Abena-mir, surnommé Almanzor, ou le Vainqueur, Régent x premier Ministre sous Issem, petitfils d'Abdérame. Ce Calife n'eur rien du barbare & du despote. Juste, humain, bienfaisant, généreux, même nvers ses ennemis, il mérita l'amour e ses sujets & l'estime des étrangers.

Cij

X. Stècle.

I trouva tout dans la confusion lorsqu'il prit les rênes du Gouvernement. Mais en peu de tems sa prudence & sa capacité rétablirent le bon ordre, & renditent à l'Etat sa première splendeur. Il fut moins distingué par ses succès à la guerre, que par sa sagesse dans l'administration; & l'Histoire ne parle que d'une seule victoire remportée sur les Chrétiens pendant son régne qui fut long, tandis qu'elle cite un grand nombre de défaites aussi honteuses que sanglantes. Mais s'il n'eut pas le bonheur de vaincre, il eut l'habileté de réparer ses pertes. Ses revers ne lui firent jamais rien diminuer de sa magnificence; & sa Cour, où régnoient l'abondance & la délicatesse, fut souvent l'asyle des autres Princes, qui venoient y chercher, ou des ressources dans leurs infortunes, ou des agrémens qu'on ne connoissoit point ailleurs.

Almanzor eut tout ce qui manquoit au Calife Abdérame du côté de la gloire des armes. Rien ne lui résistoit, armés nombreuses, places fortissées, châteaus désendus par l'art & la nature, rien n'arrêtoit le cours rapide de ses triomphes. Toutes ses campagnes étoient marqués

par fon que Pro dest vail quis lui : met Vill tout d'ha étoii cont fi le rival réun mun frap Une fut folda deur effuy

man

à sa

ritur

d'ina

lui t

**X**.

usion lorsvernement. ce & fa ca-& rendilendeur. Il fuccès à la ans l'admiparle que tée sur les ne qui fut grand nomes que sanle bonheur de réparer firent jamais cence; & sa nce & la dée des autres nercher, ou fortunes, ou oissoir point

ui manquoit é de la gloire toit, armées es, châteaux re, rien n'as s triomphes ent marques

par des victoires. Aussi fanatique dans = son zèle pour la Religion de Mahomet, que les premiers compagnons de ce faux S 1 è c 1 2. Prophête, il ne se proposoit que l'entière destruction des Chrétiens, & il y travailloit sans relâche. Après avoir conquis le Royaume de Léon, dont il ne lui restoit plus que la Capitale à soumettre, il mit le siège devant cette Ville, la prit d'assaut, & livra au soldat tout ce qu'elle renfermoit de troupes. d'habitans, & de richesses. Son projet étoit rempli, & sa fureur implacable contre le Christianisme étoit assouvie, si les Princes Chrétiens, oubliant les rivalités qui les divisoient, n'eussent réuni leurs forces contre l'ennemi commun, qui n'avoit plus qu'un coup à frapper pour achever leur ruine totale. Une victoire complette sur les Maures, fut le fruit de leur union. Jamais le soldat Chrétien n'avoit montré plus d'ardeur, & jamais les infidéles n'avoient essuyé une défaite plus meurtriére. Almanzor défespéré ne voulut pas survivre à sa gloire, & ayant refusé toute nourriture après cer événement, il mourut d'inanition. Les Maures perdirent avec lui tous les avantages qui leur avoient C iii

Chrétiens récompense d'avoir facrifié

Siècle leurs inimitiés au falut de la patrie, rentrerent en possession des pays & des Villes que ce redoutable Conquérant leur avoit enlevés.

En Angleterre, Edouard I, digne fils d'Alfred le Grand, occupoir le Trône au commencement de ce siécle. Sans avoir toutes les belles qualités de son pere, il sut conserver par sa valeur & son activité, la supériorité de puissance dont il avoit hérité fur tous les autres Princes. Il eut souvent à combattre, & toujours à contenir les Danois, peuple inquiet & féroce, qui ne pouvoit se plier au joug des Loix & de l'autorité, sous lequel Alfred les avoit forcés de vivre. Les révoltes fréquentes de cette Nation, ses entreprises pour sortir de l'état dépendant, où elle étoit retenue après avoir été conquérante, & ses ligues tantôt avec les souverains d'Ecosse, tantôt avec ceux d'Irlande, & même avec des Princes du Continent, furent la cause des guerres presque continuelles qui désolerent l'Angleterre pendant la plus grande partie du dixième siécle. Cet état violent n'eut de terme, que sous le

rég Qu lori la n la 1 rité quo pou qu'a arm née, touje étoit enne jets. si fer & 10 tranc doua de 1 haine d'un

fance çoien avec pépin avoien

glete

Princes r sacrifié a patrie, ys & des nquérant

digne fils le Trône cle. Sans s de son eur & fon ince dont Princes. toujours e inquiet plier au fous lede vivre. Nation, at dépenrès avoir es tantôt intôt avec des Princause des qui désola plus écle. Cet

ue sous le

régne d'Erard surnommé le Pacifique. Quoique ce Prince n'eût que seize ans lorsqu'il sur appellé à la Couronne après SIÈFI. la mort d'Edwy, son frere, il répara par la supériorité de son génie & la maturité de son jugement, ce qui lui manquoit du côté de l'expérience. Son plan pour conserver la paix tant au-dedans qu'au-dehors, fut d'avoir toujours une armée bien entretenue, bien disciplinée, & une Marine en bon état. Ainsi, toujours prêt à faire la guerre, s'il y étoit contraint, il sut en imposer à ses ennemis, & se faire respecter de ses sujets. Sous un gouvernement si sage & si ferme, l'Angleterre devint slorissante, & les peuples furent heureux. Cette tranquillité dura jusqu'à la mort d'Edouard II, dit le Martyr, jeune Prince de la plus haute espérance, que la haine d'une marâtre fit périr fous le fer d'un assassin; crime qui fut pour l'Angleterre une nouvelle fource de malheurs.

Dans le Nord de l'Europe, les puisfances qui s'y étoient formées, commençoient à se lier par les intérêts politiques avec les autres Etats. Le Dannemark, pépinière inépuisable de guerriers qui avoient ravagé la France & conquis

C iv

= l'Angleterre, devenoit tour-à-tour l'ennemi & l'allié des Empereurs d'Alle-.SIECLE. magne; les Russes portoient leurs armes jusques dans le sein de l'Empire Grec; les Suédois qui prétendent l'ancienneté sur tous les peuples de l'Europe, n'étoient encore occupés qu'à s'entredisputer des forêts; des lacs & des plaines glacées; les Polonois n'étoient pas moins barbares que leurs voisins; & ne connoissant d'autre métier que celui de la guerre, ils tournoient leurs armes tantôt contre les Nations qui les environnoient, tantôt contre eux-mêmes. Tous ces peuples avoient leurs Souverains; mais la chronologie de ces Princes est aussi obscure que leur histoire est stérile. Nous en donnerons la fuite dans la Table synchronique, d'après les monumens les plus certains, à commencer de ce siécle, parce que ce fut alors que la Société chrétienne se forma dans ces climats, ou qu'elle y prit une consistance qu'elle n'avoit pas encore eue, par les travaux des Missionnaires & la protection des Souverains.

qu

la

CO

cej

Sci

qu

l'aı

des

ou

aut

étu

rest

Co

les

rép:

cep pro rité

dan

citization the

X.

## ARTICLE III.

SIÈCLE.

État de l'esprit humain par rapport aux Sciences, aux Lettres & aux Arts.

Les ténèbres de l'ignorance n'avoience pas encore été si profondes, ni si généralement répandues sur toute la terre, qu'elles le furent dans le dixième siécle la lie des siécles à l'égard des Lettres, comme à l'égard des mœurs. Nous n'exceptons pas même l'Orient, où les Sciences & les Arts avoient encore quelque lustre, parce que le mauvais gout, l'amour du merveilleux, & le mépris des bons modéles qu'on n'étudia plus, ou qu'on dédaigna d'imiter, y firent autant de tort à la raison & aux bonnes études, que la barbarie leur en fit dans le reste du monde. Léon le Philosophe & Constantin IX étoient Savans, aimoient les Lettres, faisoient des Ouvrages, & répandoiene leurs bienfaits sur les talens: cependant la plume des Grecs n'a rien produit sous leur protection qui ait mérité les éloges de la postérité. On ne voit dans leurs productions, ni choix des:

C. V

n'étoient puter des glacées; barbares nhoissant guerre, ôt contre it, tantôt peuples la chroi obscure Nous en able synis les plus le, parce

été chré-

nats, ou qu'elle

travaux

our l'end'Alleirs armes

re Grec ;

pensées, ni naturel, ni graces; tout y est forcé recherché, hors du vrai. Le Siècle flyle même que les Littérateurs Grecs se piquoient d'avoir embelli & perfectionné, est plein d'affectation, hérissé de faillies, de traits d'esprit, & surchargé d'ornemens déplacés. Tout cela n'annonce autre chose que des imaginations vives, mais peu réglées, de l'efprit sans discernement, le défaut de ne favoir jamais prendre le ton & le caractère du sujet que l'on traite, en un mot l'entière décadence du goût. L'Histoire universelle d'Eutychius, Patriarche d'Alexandrie, & plus encore, les Vies des Saints de Siméon Métaphraste, sont la preuve de ce que nous avançons.

Les Arts qui tiennent au méchanisme & à l'industrie, étoient cultivés à Constantinopie avec plus de succès, que ceux dont la persection dépend sur-tout du génie & de l'esprit d'invention, conduits par un goût sûr & délicat. Quelle prosonde connoissance du jeu des ressorts & des mouvemens ne devoit pas avoir ce Méchanicien qui, sous le règne de Romain Lécapène, sit une main de cuivre pour un imposteur qui devint sameux, par le nom de Constantin-Ducas u'il se donnoit, &

l' I

d

ir C

p ta

Įi ņ es; tout y ı vrai. Le urs Grecs & pern, hérissé , & fur-Tout cela es imagis, de l'efaut de ne le caracn un mot .'Histoire rche d'A-Vies des , font la

chanisme
cha

par le grand nombre de partisans qui le = suivoient? Cette main artificielle substituée à celle que l'Empereur lui avoit fait SIECLE. couper, en réparoit la perte par sa liberté, sa souplesse & sa flexibilité. Quelle habileté, quelle finesse de travail, quelle étude des forces mouvantes, & quel talent de plier les métaux, un tel chef-d'œuvre ne suppose-t-il pas dans l'Artiste qui l'invente & qui l'exécute? Les autres Arts d'agrément & de luxe, tels que la Peinture, la Sculpture, l'Orfevrerie, la Broderie, la fabrique des riches étoffes, la taille & la gravure des pierres précieuses, produisoient des ouvrages que le faste & la vanité se procuroient à grand prix. Dans une Ville immense & voluptueuse, telle que Constantinople, où toutes les grandes fortunes sont réunies, il n'est point rare de voir ces sortes d'Arts, fécondés par l'opulence, enfanter des prodiges, tandis que tout le reste est stérile & languit.

Les Sarrasins au milieu de leurs divisions intestines, continuerent de se livrer à l'étude de Sciences qui s'étoient naturalisées chez eux, depuis qu'ils étoient sortis de l'ignorance & de la bar

C vj

60

SIÈCIE

barie. Ils avoient des Mathématiciens, des Astronomes, des Médecins, des Poëtes & des Philosophes. Parmi ces derniers, Avicenne, qui joignoit l'étude des Belles-Lettres à la Philosophie & à la Médecine, commença vers la fin de ce siècle à se faire une réputation qui devint encore plus brillante dans le suivant. Il vécut à la Cour, & parvint à la première place de l'Etat, étant devenu Visir, c'est-à-dire, premier Ministre & Chef des Conseils. Ce seul exemple prouve combien le savoir & les talens étoient honorés par les Califes d'Orient.

Ceux d'Occident (on peut appeller ainsi les Souverains Musulmans d'Espagne) n'étoient pas moins favorables aux Sciences & aux Arts. Leur Cour rassembloit tout ce que le luxe & la désicatesse ont de plus recherché en tout genre. La magnificence & le goût y brilloient dans tout leur éclat. Ils encouragoient les études, sur-tout celles des Mathématiques & de la Médecine, qu'on ne séparoit point alors de la Chymie & de la Botanique. Les Médecins Maures étoient les plus renommés de l'Europe. D. Sanche I, Roi de Léon, attaqué d'une hydropisie dont on désespéroir qu'il pût guérir,

all ma Re déf lui qui per doi tan pas attr ren que ima gala deont il e

P à la grès glete à la

dou

des

qu'i

les

aticiens ; des Poëderniers, des Bel-& à la fin de ce ui devint uivant. Il la predevenu inistre & exemple s talens Orient. appeller d'Espables aux rassemlicatesse. nre. La ent dans les étunatiques. *féparoit* la Botaient les anche I, dropisie

guérir 2

alla à Cordoue chercher du secours, = malgré les raisons de politique & de Religion qui devoient lui inspirer de la SIÈCLE. défiance. Abdérame III qui régnoit alors, lui donna ses Médecins, & les remédes qu'ils lui firent prendre, le rétablirent en peu de tems. Ils avoient aussi des Poëtes dont les pièces tantôt galantes & badines, tantôt graves & morales, ne manquoient pas d'invention & d'élégance. On leur attribue aussi des Histoires allégoriques, remplies d'aventures extraordinaires, que les Auteurs de ces fortes d'Ouvrages imaginoient pour donner des leçons de galanterie & d'héroisme; c'est peut-être de-là que nos premiers Romanciers ont tiré l'idée de leurs fictions, comme il est assez probable que nos Troubadours emprunterent des Chansons & des Poésies Arabes, le modéle de celles qu'ils alloient chanter & réciter dans les Châteaux où les Seigneurs François tenoient leur Cour.

Plusieurs causes réunies concoururent à la décadence des Lettres, & au progrès de le barbarie en France, en Angleterre & dans le reste de l'Europe, à la fin du siècle précédent & dans tout le cours de celui-ci. Comptons pour la

première les ravages des Normands, que l'espérance du butin portoit à se jet-SIÈCLE ter sur les Monastères & les Eglises. C'étoient les Ecoles publiques de la Nation, & les asyles de la Littérature, où les Sciences divines & humaines s'étoient concentrées. Ces asyles étant pillés, ceux qui les habitoient, massacrés ou disperses, les Livres qui en faisoient la principale richesse, livrés aux flammes ou détruits de toute autre manière par ces barbares, il ne resta plus aux Lettres de sanctuaire où elles pussent se réfugier, ni aux hoinmes studieux de moyens pour cultiver leurs connoifsances, & en acquérir de nouvelles.

La seconde cause de l'état déplorable où tombèrent les Sciences, se tire de la soiblesse du Gouvernement, & de la tyrannie des Seigneurs qui élevèrent leur puissance sur les débris de l'autorité royale. Il faut aux Sciences & à ceux qui les cultivent, de la protection & de la tranquillité. Si on les opprime, ou si on les trouble dans le laborieux loisir qui fait leurs délices, bientôt on les voit disparoître, abandonner leurs retraites, & céder la place à l'ignorance. On ne pouvoit pas attendre autre chose

l'in de en les le ave me gn ce tre. aug on de ne Alc mo

de

néra pèc heu nor au l fit d

& d

Par

la s

me

fold

ormands, it à se jets Eglifes. ues de la ittérature, naines s'éétant pilmassacrés n faisoient aux flame manière plus aux pussent se udieux de connoiselles. déplorable tire de la & de la èrent leur l'autorité & a ceux ection & opprime, laborieux ientôt on ner leurs gnorance.

tre chose

de ces guerres civiles que la révolte & l'indépendance allumoient de tout côté; de ce parrage du pouvoir souverain qui Siècis. en se divisant à l'infini, n'étoit plus dans les mains qui s'en étoient saisses, que le pouvoir de nuire & de faire le mal avec impunité; de ces pelotons d'hommes armés qui couroient les campagnes pour piller, brûler, égorger tout ce qui avoit le malheur de se rencontrer sur leur passage. Comment se livrer aux travaux paisibles du cabinet, quand on vit au milieu d'un peuple incapable de les apprécier, & sous des Princes qui ne savent pas se défendre eux-mêmes? Alors voyant que la guerre est le seul moyen d'acquérir de la gloire, & que l'attaque est le seul parti où il y ait de la sûreté, tout le monde prend les armes & se fair aggresseur, ou se met à la solde de ceux qui le sont.

La troisième cause de l'ignorance générale, surent les désordres de toute espèce, qui régnèrent dans ces tems malheureux, & sur-tour ceux qui déshonorerent l'Eglise. Nous en parlerons plus au long dans l'article des mœurs. Il suffit de dire ici que tous les vices de laïcs, & d'autres encore qu'ils ne connoissoient

pas, s'étoient introduits dans le sanctuaire & dans les retraites consacrées autreSiècle fois à la prière, au silence & à la pratique des plus éminentes vertus. Des Clercs & des Moines livrés au monde, à la dissipation, aux désordres les plus scandaleux, n'étoient pas des hommes propres & l'étude; d'un autre côté, des Evêques & des Abbés, simoniaques, corrompus, fastueux, inappliqués, aimant la guerre & la chasse, nourrissant un grand nombre de chevaux & de chiens, &c, ne s'occupoient guère à ranimer le goût des Sciences dans leurs inférieurs, & encore moins à leur sournir les moyens

de s'y appliquer avec fruit.

Enfin une dernière cause qui produiste l'engourdissement des esprits, & l'abandon presque total des études, sut l'opinion de la fin du monde, sixée à l'expiration du dixième siècle; opinion qui se répandit alors en Europe, on ne sait trop sur quel sondement, & qui, accréditée par l'intérêt, adoptée par la crédulité, détruisit toute émulation, tout desir d'acquérir de la célébrité, & de saire arriver son nom à une postérité qui ne devoit pas exister. Remarquons à cette occasion une contradiction, du

noml nisse duite grave fant l'on en é bli d remo vérit conv que veng dans mon roie perf eftin ni p toit les mes fer |

> d'ig les e pris tenc

de f

e fanctuaicées autrea pratique s Clercs & à la difus fcandaes propres s Evêques rrompus, la guerre rand nom-, &c, ne le goût rieurs, & es moyens

i produisit & l'abanfut l'opiée à l'excinion qui
on ne sait
qui, accrétion, tout
té, & de
oftérité qui
urquons à
tion, du

nombre de celles dont les hommes fournissent tanted'exemples dans leur conduite, relativement à ce qu'il y a de plus SIÈCLE. grave en soi-même, & de plus intéressant pour eux. L'état de guerre où l'on vivoit, la licence & la férocité qui en étoient la suite, entraînoient l'oubli de tous les devoirs, étouffoient les remords, & faisoient perdre de vue les vérités de l'autre vie, tandis qu'on étoit convaincu que le Monde alloit finir, & que Dieu étoit prêt à venir exercer ses vengeances. On négligeoit les études, dans l'idée où l'on étoit que tous les monumens des Sciences & des Arts seroient bientôt détruits, & qu'il n'y auroit personne pour récompenser par leur estime les travaux des gens de Lettres, ni pour en profiter; & cependant on mettoit l'Europe en feu, on violoit toutes les Loix, on se permettoit tous les crimes, pour se faire des possessions, amasser des richesses, & jouir impunément de ses usurpations.

De la réunion de toutes ces causes d'ignorance, de leur influence sur tous les ordres, il résulta un dégoût, un mépris presque universel de tout ce qui ne tend qu'à éclairer l'esprit, à persection-

ner les facultés de l'ame par la pensée; la méditation & le travail, à exercer la SIÈCLE, raison & à étendre ses lumières. Les Grands ne savoient ni lire, ni écrire. C'étoit même une prérogative de la Noblesse, de n'être pas en état de signer les actes passés en son nom, & on reconnoissoit un Gentilhomme à cette ignorance absolue dont on se faisoit gloire. Les affaires & les Loix, (car il y faut toujours revenir dans les tems mêmes où elles ont moins de force;) les affaires & les Loix étoient abandonnées aux Clercs & aux Moines, parmi lesquels il s'en trouvoit encore quelquesuns qui passoient pour instruits, en comparaison des autres. Ils rédigeoient le petit nombre d'actes qu'on se donnoit la peine d'écrire; car les choses en vinrent au point, qu'on fut souvent dans la nécessité de s'en tenir à des conventions verbales, dont les Evêques ou d'autres Ecclésiastiques en dignité, étoient dépositaires; & la paresse adopta cet usage. Les Clercs jugeoient aussi les procès, & décidoient entre les Citoyens qui avoient des intérêts à régler, lorsque ceux - ci, chose peu commune alors, préféroient un jugement ou un arbi-

log ner con cor

cin àu le ( rés. les pari con sièc tois gra du ! pui Cor don dev Ore Mi aux rité

ne

du 1

teur

logue aux mœurs dominantes, de terminer eux-mêmes leurs démêlés par le Stècte
combat, ou par l'épreuve. C'étoient encore les Clercs qui exerçoient la Médecine, réduite à des pratiques aveugles &
à un empirisme grossier.

la penfée;

exercer la

ières. Les

ni écrire.

ve de la

de signer

& on re-

à cette

se faisoit

ix, (car

les tems

e force;)

abandon-

es, parmi

quelques-

, en com-

eoient le

donnoit

es en vin-

rent dans

conven-

ou d'au-

, étoient

lopta cet

aussi les

Citoyens

ler, lorf-

ne alors,

ın arbi-

On ne doit pas conclure de - là que le Clergé fût composé de gens éclairés, & que la lumière, bannie de toutes les autres professions, se fût concentrée parmi les hommes confacrés aux Autels, comme on l'a vu dans quelques-uns des siècles précédens. Non, la plupart n'étoient pas moins ignorans que vicieux. Il s'en trouvoit, & le nombre en étoit grand; qui ne savoient pas les paroles du Symbole & de l'Oraison Dominicale, puisque c'étoit presque à cela que les Conciles réduisoient les connoissances, dont il falloit s'assurer par l'examen qui devoit précéder la réception des faints Ordres. Quelles instructions de pareils Ministres étoient-ils en état de donner aux peuples? Quelle ignorance des vérités les plus essentielles de la Religion ne devoit pas règner dans les portions du troupeau de J. C. confiées à des Pasteurs, qui connoissoient si peu les prin68

cipes & les maximes de cette Religion qu'ils auroient dû enseigner?

SIÈCIE.

La Théologie avoit encore plus sonffert que les autres Sciences, du dépériffement des études, & de l'engourdissement des esprits. Le plus grand nombre n'étudioit point, les autres étudioient mal. On mêloit des idées fausses & souvent même absurdes, aux notions imparfaites des dogmes & des vérités morales. On se représentoir Dieu sous des formes sensibles & corporelles. On lui donnoit les attributs & les passions de l'homme. On le peignoit dans les instructions & dans les écrits d'après les images qu'on s'en étoit formées, & cet Antropomorphisme grossier que des Prêtres avoient adopté, eut besoin d'être combattu par les Docteurs de ce siècle, comme nous le voyons dans les Ouvrages de Rothaire, Evêque de Vérone. Les Orateurs Chrétiens, si on peut appeller de ce nom ceux qui prêchoient l'Evangile dans un Latin barbare, ou dans la langue du peuple plus barbare encore) les Orateurs Chrétiens ne savoient pas d'autres moyens de rendre leurs auditeurs attentifs & d'ébranler leurs confciences, que de présenter à leur imaginate Ils ce plu des grofon fes de aun ce d'e rave lita

horn'e jets nat

avo

mo

des

les

Ga ven diô Ils empruntoient leurs images de tout

plus capable d'effrayer. Ce n'étoient que

des monstres affamés, des serpens d'une

grosseur énorme, des Diables sous les

formes les plus bifarres & les plus affreu-

ses. Ils méloient à tout cela des histoires

de réprouvés qui étoient venus apprendre

aux hommes ce qu'ils souffroient dans ce séjour des tourmens, d'apparitions

d'esprits malins qui causoient d'horribles

ravages; de révélations faites à des So-

litaires sur la damnation de ceux qui

avoient persévéré dans le mal jusqu'à la

mort, au mépris des avertissemens &

des menaces qu'on avoit employés pour

les convertir. Tel étoit le fonds des ex-

hortations qu'on faisoit au peuple, & il

n'est pas étonnant que remplis de ces ob-

jets, des hommes groffiers dont l'imagi-

nation étoit fortement remuée, se soient

figurés que la fin du Monde & le Juge-

nation des peintures terribles de l'enfer.

ce que la nature a de plus hideux & de Siècis.

Religion dus foufdépérifourdiffend nomtres étues fausses x'notions es vérités Dieu sous elles. On passions dans les 'après les s, & cet des Prêin d'être e siècle, Duvrages ne. Les peut apêchoient , ou dans encore)

pient pas

irs audi-

irs conf-

r imagi-

ment universel approchoient.

La Langue Latine portée dans les Gaules par les Romains, mais successivement altérée par l'alliage de tant d'idiômes barbares, que les peuples du pordy ayoient introduits, étoit devenue

méconnoissable dans la bouche & fous la plume de veux qui s'en fervoient STÈCLE, encore. Le peuple ne l'entendoit presque plus. Des Princes, comme Louis d'Outremer; des Evêques même, comme Aimon de Verdun, ne savoient point la parler, quoique ce fut toujours la Langue de la Lithurgie, de la Théologie & des Canons. Cet Aimon étant au Concile de Mouson assemblé en 994, ne put s'expliquer qu'en Langue vulgaire. C'étoit un mêlange de Latin, de Tudesque, & d'autres jargons confondus en semble sans règle & sans Grammaire. Les Troubadours & les Contadours s'en servirent pour composer teurs chansons, leurs fabliaux & leurs historieures. On l'appella Langue Romance, d'où est venu le nom de Roman, qu'on a continué de donner aux narrations érotiques, dont la galanterie fournit le fujet, & dont les fictions remplifient les détails.

Quoique les ténèbres de l'ignorance fussent plus épaisses qu'on ne peut l'imaginer, & que les esprits ensent abfolument perdu tout ressort, toute énergie, il restoit encore quelques-uns des établissements faits en faveur des Lettres dans les siècles précédens. Il s'en

for des ła r Il y àA à F xeu les . rag d'ol dég extr facr poli que qui Tieu ni a près corr tion tern

> telle & la

**fuje** 

Litt

moi pend

forma même de nouveaux par les soins ne & four des saints personnages qui entreprirent fervoient 12 réforme des Monastères & du Clergé. Si è c i E. it presque Il y eut donc encore des Ecoles à Paris, uis d'Ouà Auxerre, à Lyon, à Cluni, à Dijon, omme Aià Fleury-sur-Loire, à S. Denis, à Lut point la xeuil, à Rheims & ailleurs. On y lisoit s la Lanles Anciens; & ceux qui avoient le couéologie 82 rage de se livrer à l'étude, malgré tant au Cond'obstacles & de difficultés capables de les 4, ne put dégoûter, s'appliquoient à entendre, à ure. C'éextraire les bons Ouvrages de l'antiquité le Tudefsacrée & profane. Mais dans la comondus er. position on se bornoit à compiler, presammaire. que toujours sans ordre & sans goût, ce iours s'en qui avoit été écrit dans les tems antéhanfons, rieurs, & on n'avoit ni assez de génie, ttes. On ni assez de méthode pour travailler d'ai est venu près ses propres idées. Le style étoit inntinué de correct, dur, vicieux dans la construcdont la tion, barbare dans un grand nombre de dont les termes, & si diffus, si mal approprié aux sujets, que la lecture de tout ce que les gnorance

peut l'i-

Sent ab

ite éner-

-uns des

es Let-

Il sen

Les Sciences exactes & naturelles, telles que la Géométrie, l'Astronomie & la Physique, étoient encore plus né-

Littérateurs de ce siècle ont produit de

moins mauvais, est difficile à soutenir

pendant quelques heures.

C. Jar

gligées que toutes les autres. L'exemple des Arabes d'Espagne, qui les cultivoient avec tant de succès, ne tira pas le reste de l'Occident de son indifférence à cet égard. Les négociations & les ambaffades douvrient des rapports nécessaires & frequens avec eux. Mais on se bornoit à la discussion des intérêts politiques, on imitoit leur luxe, leurs chansons, leurs historiettes, & on négligeoit d'emprunter d'eux ce qu'ils avoient de meilleur. La superstition sut peut-être aussi un obstacle à ce genre d'étude. On sait que Gerbert, Archevêque de Rheims, ensuite de Ravenne, & enfin Pape sous le nom de Sylvestre II, fut soupçonné de magie par le peuple, parce qu'il s'étoit rendu habile dans les Mathématiques & les Sciences abstraites. L'ignorance qui accueilloit avidement tous les faux prodiges dont on repaissoit la crédulité, attribuoit à l'intervention des puissances infernales tout ce qui l'étonnoit.

Nous reprendrons la suite de ces réflexions dans l'histoire au onzième siècle.

56

ARTICLE

I

mi tric Ph par n'a Par

tant tabl vigo tant l'En

gue y tra Prél

tagé: & H décre

7

## ARTICLE V.

X. Siècles

État du Christianisme dans toutes les Contrées du Monde au dixième siècle.

L'Église d'Orient, comme on fait, avoit été troublée dans les dernières années du neuvième siècle, & dans les premières de celui-ci, à l'occasion du quatrième mariage de l'Empereur Léon le Philosophe, avec Zoë, femme célèbre par son esprit & sa beauté. Ces troubles n'avoient pu être calmés par le rappel du Patriarche Nicolas, & l'exil d'Eutychius que le ressentiment de Léon avoit fait mettre à sa place sur le Siège de Constantinople. Mais enfin le calme fut rétabli, & les Loix canoniques remises en vigueur par le Concile qu'on tint à Conftantinople en 920, sous l'autorité de l'Empereur Romain Lécapène, Collègue de Constantin Porphyrogénète. On y travailla avec succès à la réunion des Prélats & des Clercs qui s'étoient partagés entre les deux Patriarches, Nicolas & Eutychius. De plus, on y fit un décret qui proscrivoit enviérement les Tome IV.

ARTICLE

L'exemple s cultivoient pas le reste érence à cet

les ambaf-

nécessaires

on se borrêts politi-

leurs chan-

1 négligeoit

avoient de

it peut-être

l'étude. On

de Rheims,

1 Pape fous

upçonné de

qu'il s'étoit

natiques &

orance qui

s faux pro-

édulité, at-

puissances

de ces ré-

ième siècle

oit.

X. discipline que l'Eglise d'Orient avoit Siècie, toujours suivie; on permettoit les troisièmes dans certains cas & à certaines conditions, mais en imposant une pénitence de plusieurs années à ceux qui les contractoient; enfin les secondes, & mêmes les premières, étoient assujetties à quelques peines canoniques, lorsque le rapt ou la débauche les avoient précédées.

Un autre scandale plus affligeant encore pour l'Eglise, succéda presqu'immédiatement à celui-ci. Après la mort du Patriarche Etienne, successeur de Nicolas, Romain Lécapène qui disposoit de tout, pendant que Constantin son Collègue passoit sa vie-loin des affaires, au milieu des Livres & des Savans, destina cette première dignité de l'Eglise d'Orient à Théophylacte, l'un de ses fils. Mais ce Prince étoit trop jeune encore pour en être revêtu, & en faire les rfonctions. Pour arranger les choses suivant les vues de l'Empereur, un Moine nommé Tryphon, consentit à se faire ordonner, & à tenir la Chaire Patriarchale, par une espèce d'interim, jusqu'à ce que le jeune Prince eût atteint l'âge

er le de

gn vec pai joi firs &

du tout glife de ve

hom & le ment à la ient avoit t les troicertaines une pénieux qui les ondes, & aslujetties , lorsque oient pré-

igeant enpresqu'imès la mort cesseur de qui dispo-Constantin n des affailes Savans, de l'Eglise 'un de ses p jeune enen faire les choses suiun Moine à se faire ire Patriarim, jusqu'à atteint l'âge

marqué par les Canons. Cet arrange-= ment, branche de simonie appellée confidence, & l'une des plus criminelles, Siècie, est le premier exemple d'un pareil abus que l'on trouve dans l'Histoire. Au bout de trois ans, Tryphon se retira dans son Monastère, & Théophylacte monta par une Ordination solemnelle, sur le Siège de Constantinople. Il s'y conduisit d'une manière qui répondit à une entrée si peu canonique. Il vécut dans le faste & le déréglement. Les revenus de l'Eglise, & les sommes qu'il tiroit de la vente des Evêchés & des autres dignités ecclésiastiques, ne suffisoient qu'avec peine à ses folles dépenses. A une passion démésurée pour la chasse, il joignoit le goût de tous les autres plaisirs, n'épargnant rien pour les satisfaire, & portant la licence jusqu'à traiter indécemment les fonctions les plus augustes du saint Ministère, & jusqu'à violer toutes les bienséances de son rang. L'Eglise de Constantinople eut la douleur de voir cet indigne Pasteur pendant vingttrois ans, sur un Siège que tant de grands hommes avoient honoré par leurs vertus & leurs talens.

Nous nous sommes un peu étendu

= fur ce qui concerne la promotion & la conduite de ce Patriarche, pour donner SIÈCLE. dans ce seul exemple, une idée des maux qui désoloient la plupart des Eglises d'Orient. Mais il en étoit d'autres encore, non moins sensibles à ceux qui conservoient un attachement tendre & un zèle éclairé pour les intérêts de la foi. Ils la voyoient toujours combattue par cette foule de sectes ennemies, qui avoient formé des sociétés schismatiques dans les diverses contrées de la domination Musulmane. Leur animosité contre l'Eglise Catholique qui les avoit retranchés de sa Communion, ne se reposoit jamais. Le mal qu'elles ne pouvoient lui faire par elles-mêmes, elles le faisoient par les Sarrasins, dont le fanatisme toujours prêt à s'enflammer, rallumoit fouvent de petites per sécutions; & ce feu, quoique de courte durée, n'en étoit pas moins dévorant. Ces attaques devenoient fréquentes & vives, parce que, outre la haine du Christianisme, innée dans tous les Musulmans, ils étoient sans cesse excités à sévir contre les Catholiques par les sectaires qui vivoient au milieu d'eux, & qui détestoient encore plus l'Eglise, que

po. de une pro fior la p fair que. loie met perf oppo plus répoi cienr & la la di

Leu guerre

pour :

avoie

ceux

armes

otion & la our donner e des maux les Eglises autres enceux qui tendre & s de la foi. battue par mies, qui schismatirées de la ur animoue qui les mion, ne se les ne poumes, elles s, dont le nflammer, rsécutions; rte durée, it. Ces at-& vives, u Christia-Infulmans, tés à sévir es sectaires ix, & qui glise, que

le Mahométan ne haissoit le Chrétien. Un choc si souvent répété, qu'il peut passer pour continuel, produisoit quel-Siècle. ques Martyrs & beaucoup d'Apostats. Car l'Islamisme qui avoit commencé par détruire tout ce qui lui étoit opposé, avoit cru depuis, qu'il convenoit de changer ces moyens violens, contre une méthode plus douce. L'esprit de prosélytisme qui étoit la principale passion de ses Docteurs, prit les voies de la perfuasion & du raisonnement, pour faire adopter les dogmes & les pratiques de l'Alcoran, à ceux qu'ils vouloient gagner à la Religion de Mahomet. Il est vrai que quand la méthode persuasive ne réussissoit pas, & qu'on opposoit à leurs raisons des argumens plus forts, auxquels ils n'avoient rien à répondre, ils en revenoient à leur ancienne manière. Le fer, les tourmens & la mort les tiroient d'embarras, & la dispute où l'avantage n'avoit pas été pour eux, finissoit toujours, lorsqu'ils en avoient le pouvoir, par le supplice de ceux qui les avoient terrassés avec les armes de la Logique.

Leurs guerres avec les Grecs, & ces guerres étoient en quelque forte sans

D iij

interruption, allumoient toujours de nouvelles perfécutions contre les Chré-Siècis. tiens. S'ils étoient vainqueurs, ils abusoient des droits de la victoite, sur-tout après des Sièges terminés heureusement pour eux, en massacrant les Evêques, les Prêtres & les Moines, en faisant éprouver le même sort aux fidèles qui montroient de la fermeté, en démolissant les Eglises, les Monastères, & en profanant tout ce que la Religion a de plus facré. S'ils étoient vaincus, plus furieux encore, ils se vengeoient fur les adorateurs de J. C. & sur les édifices confacrés à son culte, de la honte qu'ils venoient de recevoir. Ainsi l'Empereur Nicéphore ayant conquis sur eux un grand nombre de places, & porté fes armes avec fuccès dans la Syrie, la Phénicie & jusqu'au Mont-Liban, irrités autant qu'humiliés par leurs défaites, ils firent périr dans les tortures Christophe, Patriarche d'Antioche, & Jean, Patriarche de Jérusalem, immolèrent à leur vengeance un nombre prodigieux de Chrétiens, & brûlèrent la superbe Eglise du saint Sépulcre à Jérusalem.

q

mi

pli tri

VO

le i

doi

les

fair

lyeu

8

bite

Quoiqu'il fût rare que les schismati-

jours de

es Chré-

, ils abu-

fur-tout

eusement

Evêques,

n faifant

dèles qui

démolif-

es, & en

eligion a

vaincus,

engeoient

& fur les

e, de la

oir. Ainsi

onquis sur

laces, &

ans la Sy-

u Mont-

niliés par

érir dans

che d'An-

le Jérusa-

reance un

tiens, &

1 faint Sé-

schismati-

ques de la domination Musulmane, n'eussent pas quelque part à ces orages, on essayoit de tems en tems de les Siècle. ramener à l'unité Catholique qu'ils avoient rompue. Mais ces entreprises, inspirées par le zèle, & dirigées par la charité, n'avoient pas tout l'effet qu'on, s'en promettoit. On détrompoit quelques particuliers, on en ébranloit quelques autres, mais on ne venoir pas à bout de ramener le corps entier de la secte; & ceux qui la composoient, subjugués par leurs anciens préjugés, peu capables d'ailleurs de suivre une discussion où il falloit analyser les faits & la doctrine, restoient dans leurs premiers sentimens. Ils faisoient même plus : vaincus dans la dispute, ils s'attribuoient la victoire, ou, s'ils ne pouvoient pas se dissimuler leur défaite, le ressentiment qu'ils en avoient les rendoit plus opiniatres, plus animés contre. les Catholiques, & plus enclins à leur faire du mal.

Telle fut l'issue de la conférence que l'Empereur Nicéphore procura entre Polyeucte, Patriarche de Constantinople, & Jean, Patriarche d'Antioche, Jacobite, c'est-à-dire, Eutychien. Il étoit

D iv

aifé au Prélat Catholique de mettre le défenseur de l'hérétie & du schisme Siècis hors de combat, en le pressant par les raisonnemens les plus simples, tant sur le dogme, que sur les motifs de séparation qu'on alléguoit dans cette secte, pour l'excuser. Il le fit sans doute avec tout l'avantage de la bonne cause sur la mauvaile, quand ses intérêts sont en des mains habiles; car Polyeucte étoit Savant & très-versé dans les matières théologiques. Mais, s'il triompha des raisons alléguées par son adversaire, il ne put triompher également de son esprit & de son cœur. Au contraire le Patriarche Jacobite sortit de la difpute plus prévenu, plus aigri, qu'il n'y étoit entré; & pour se faire un mérite aux yeux de son parti de la manière dont il avoit défendu les intérêts de la cause commune, il publia une relation de tout ce qui s'étoit dit de part & d'autre, & selon son récit, le personnage le plus brillant fut le sien. Ce sont les seuls actes qui nous restent de cette Conférence. On y voit, malgré tout l'art qu'il emploie pour déguiser la vérité, que la force des argumens & le talent de raisonner d'une

mettre le

fchifme.

it par les

, tant fur

s de fépa-

te secte.

eavectout se sur la

font en

matières

mpha des

versaire,

nt de fon

contraire

de la dif-

ri, qu'il

faire un

de la ma-

s intérêts

blia une

t dit de

récit, le

t le sien.

us restent

oit, mal-

pour dé-

des argu-

er d'une

manière concluante, n'étoient pas de fon côté.

L'ancienne rivalité qui régnoit entre Siècle. les Grecs & les Latins, développée par Photius, assoupie ensuite, subsistoit toujours, dans le cœur des premiers furtout, qui joignoient à l'estime d'euxmêmes un fonds toujours subsistant de jalousie nationale contre les Occidentaux. Ces dispositions si peu favorables à l'harmonie des deux Eglises, se réveillèrent à l'occasion de ce que nous allons dire. Vers l'an 968, le Pape Jean XIII & l'Empereur d'Occident, Othon I, envoyèrent une ambassade à Constantinople. Cette Légation dont Liutprand, Evêque de Crémone, l'un des Ambassadeurs, a écrit une relation curieuse, avoit pour objet du côté de l'Empereur Othon, de négocier le mariage du jeune Prince Othon, son nis, avec Théophanie, fille de Romain le Jeune, & de cette autre Théophanie, que Nicéphore - Phocas avoit époufée depuis qu'il étoit monté sur le Trône de Constantinople. Sans doute Jean XIII profitant de cette occasion, envoya des Nonces à la Cour impériale d'Orient, tant pour travailler à l'alliance

Dy

projettée, que pour traiter des affaires générales de la Religion, & des inté-SIÈCLE, rêts communs aux deux Eglises. Ce Pape dans les Lettres que ses Nonces présentèrent à Nicéphore, lui donnoit le titre d'Empereur des Grecs, & à Othon celui d'Empereur d'Occident. On fut très-choqué de ces qualifications à Constantinople, & Nicéphore en fut tellement offense, qu'il fit mettre les Nonces en prison. On les traitoit de barbares, de miférables, & le Pape d'homme vil & méprisable, qui n'étoit pas digne que l'Empereur s'abaissât jusqu'à lui écrire. C'étoit avec ces termes de mépris que les Grecs s'exprimoient ordinairement, en parlant des Latins, & fur-tout des habitans de Rome moderne. Ils prétendoient que le grand Constantin, en transportant le Siège de l'Empire à Constantinople y avoit attiré tout ce qu'il y avoit de noble & d'illustre parmi les Citoyens de l'ancienne Capitale, de sorte qu'il n'y étoit resté que des gens ignobles & une vile populace. Le ressentiment de Nicéphore-Phocas ne se borna pas à l'emprisonnement des Nonces. Il voulut que le Patriarche Polyeucte érigeat le Siège épif-

d ni p co

qain

ta 8 n ve

le fu

d

la ér foustraire la Calabre & la Pouille à la X. Jurisdiction du Pape. Il lui sit ordonner SIÈCLE. de plus que la Liturgie & l'Office divin ne secélébreroient qu'en Grec dans cette partie de l'Italie, qui reconnoissoit encore les Souverains de Constantinople

pour ses Maîtres.

affaires.

es inté-

es. Ce

Nonces

donnoit

, & à

cident.

cations

en fut

ttre les

toit de

e Pape

n'étoit

sât jus-

termes

moient

Latins.

ie mo-

grand

Siège

avoit

oble &

e l'an-

y étoit

ne vile

phore-

lonne-

le Pa-

e épis-

Il faut avouer que parmi les Pontifes qui occupèrent successivement le Siège apostolique durant ce siècle, plusieurs n'eurent pas les qualités propres à leur concilier l'estime & le respect des Orientaux. Jean XIII, quoique moins vicieux & moins décrié que plusieurs autres, n'étoit pas irréprochable en tour; & la vengeance qu'il tira du Préset de Rome, son ennemi, ne montre pas qu'il fut animé de l'esprit de douceur qui caractèrise les vrais Chrétiens, & qui doit éclater fur-tout dans les Pasteurs. Mais comme nous nous sommes proposés de traiter dans un article séparé, ce qui concerne l'Eglise de Rome & ses Pontifes pendant ce siècle, nous n'en dirons rien de plus ici.

L'Eglise d'Espagne où la ferveur & la lumière avoit règné si long-tems, étoit tombée dans la corruption & l'i-

D vj

gnorance. Les irruptions des Normands qui ravageoient les côtes, & des Sarra-Sièce , sins Maures qui désoloient l'interieur, avoient causé en partie cet affoiblisse. ment déplorable de la Science & de la piété. Il semble que la nécessité de défendre la Religion contre les calomnies des infidéles, & de la venger de leurs mépris, auroit dû entretenir le goût des études & la pureté des mœurs dans cette portion de l'Eglise, plus exposée que plusieurs autres à de fréquentes disputes avec les ennemis de la foi. Mais les discordes civiles, l'état de guerre continuel, & l'obligation d'être sans cesse armé pour attaquer ou repousser l'ennemi, avoient tourné les esprits à des idées de sang, de combats, d'expé-

régularité.

Cependant il y eut encore dans cette Eglise des Personnages illustres par leur fainteté. Si le nombre en sut petit, il n'en sut que plus précieux, & le mérite d'avoir résisté au torrent général de la corruption, ajoute un nouvel éclat aux vertus qui les rendirent célèbres. On

ditions militaires, qui n'étoient pas cel-

les des Chrétiens, encore moins des

Pasteurs, dans les siècles de vertu & de

fie que dé av S. foi Ga

& d'u ren tag

rage

pra

Chi règi mar Cali déjà dans fait des capti

plus

nes,

**Tormands** compte parmi ces hommes distingués, les Sarraqui honorèrent l'Espagne dans le dixième nterieur \ siècle, S. Gennade, Evêque d'Astorga, Siècle. ffoiblisse. qui avoit relevé plusieurs Monastères & de la détruits par les Maures, & qui les té de déavoit soumis à la Règle de S. Benoît; alomnies S. Rudesinde, Evêque de Dume, qui de leurs fonda le Monastère de Celle-Neuve en goût des Galice; S. Froilan, Evêque de Léon, urs dans qui s'étoit formé à la perfection par les exposée pratiques austères de la vie érémitique; ntes dif-& S. Attilan Evêque de Zamora, né oi. Mais d'une famille riche & puissante, qui e guerre renonça dès sa jeunesse à tous les avantre fans tages du monde, pour se consacrer à epousser Dien dans la solitude. esprits à

N'oublions pas un exemple de courage, digne des plus beaux tems du Christianisme. Vers l'an 984, sous le règne de Bermude II, Mahomer-Almanzor, Ministre & général d'Issem, Calife de Cordoue, dont nous avons déjà parlé, prit la Ville de Simancas dans le Royaume de Léon. A près avoir fait passer au fil de l'épée la plupart des habitans, il emmena le reste en captivité. Ces infortunés, réduits à la plus affreuse misére, & chargés de chaînes, furent jettés dans une prison où

ns cette ar leur etit, il mérite I de la lat aux es. On

d'expé-

pas cel-

ins des

u & de

ils manquoient de tout. Ils étoient condamnés à mourir dans les tourmens,
Siècle, s'ils refusoient de racheter leur vie en renonçant à J. C. Mais ils s'exhortoient les uns les autres à demeurer fermes dans la foi, & à préférer la mort à l'apostasse, bénissant Dieu qui leur faifoit la grace de souffrir pour lui. Le Musulman irrité de leur constance, qui auroit dû toucher sa générosité, ordonna leur supplice, & ils reçurent tous la

couronne du martyre.

Le Christianisme si florissant en Angleterre fous le pieux Roi Alfred le Grand, perdit beaucoup de son lustre après la mort de ce Prince, Son fils & son successeur, Edouard l'Ancien, trop occupé sans doute à dompter les Danois, les Gaulois & les Bretons, donna d'abord moins d'attention aux affaires de la Religion & à la conduite des Ecclésiastiques. Mais ayant reçu une Lettre du Pape Benoît IV, par laquelle ce Pontife se plaignoit de ce qu'on laissoit plusieurs Eglises sans Evêques, Edouard fit assembler un Concile où il assista. On y choisir des sujets propres à remplir dignement les Sièges qui étoient vacans, & on en érigea de nouveaux

dan:

la m gran gior Par bore Arcl Loix les o plus de p fes, tre c Dim Loix qui t neiin qu'ils leme aux E chés voit . faux des

pour

récitâ

Pfeau

dans plusieurs Eglises, assez nombreuses = pour avoir un Pasteur.

Adelstan qui monta sur le Trône après STICLE la mort a Edouard son père, nontra un grand zele pour l'honneur de le Religion & le maintien de l'aipline. Par le conseil de S. Odon, qui fut d'abord Evêque de Schirburn, & ensuite Archevêque de C. torbéri, il fit des Loix sages & sévères contre les scandales des Ecclésiastiques & les vices les plus ordinaires du peuple. Il ordonnoit de payer exactement la dixn ux Eglises, & prononçoit diverses peines contre ceux qui profanoient la fainteté du Dimanche, & qui violoient les autres Loix ecclésiastiques. Il prescrivoit à ceux qui tenoient de lui des terres & des donatines, des aumônes proportionelles, qu'ils étoient chargés d'acquitter fidélement. Il punissoit les violences faites aux Egiises; défendoit la tenue des marchés publics, les Dimanches, & privoit de la fépulture les parjures & les faux témoins. A ces réglemens il ajouta des instructions pour les Evêques & pour les Monastères où il voulut qu'on récitât, chaque Vendredi, cinquante Pseaumes pour lui.

irmens , r vie en nortoient r fermes ort à l'aleur failui Le nce, qui ordonna. tous la en An-Ifred le on lustre on fils &

ent con-

en, trop les Das, donna c affaires e des Ecune Letquelle ce n laissoit Edouard il affifta. es à remi étoient nouveaux





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

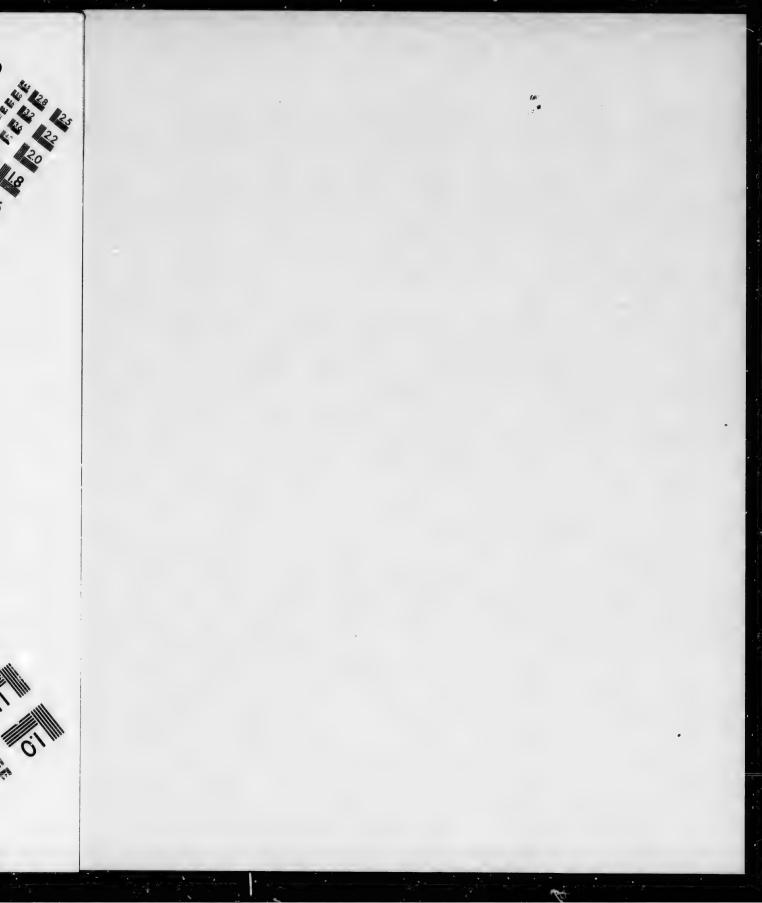

Le Roi Edmond, qui commença de règner l'an 940, n'eut pas moins de zèle SIÈCLE pour la discipline de l'Eglise, & l'observation de ses Loix. Ce Prince tint la quatrième année de son règne une Afsemblée de Prélats & de Seigneurs. Il y publia de nouvelles Loix sur la chasteté, le paiement des dixmes, le précepte de l'aumône, & les solemnités qui devoient s'observer dans les mariages. Il y prononça, comme ses prédécesseurs, des peines civiles & canoniques contre les parjures, les homicides, & contre ceux qui outrageoient les Vierges consacrées à Dieu, ou qui renouvelleroient les sacrifices impies des

Plusieurs saints Evêques, tels que S. Odon de Cantorbéri, S. Ethelvolde de Vinchester, S. Osnald de Vorchester, & S. Dunstan le plus célèbre de tous, unissoient leur autorité à celle des Rois, pour faire sleurir la Religion & les bonnes mœurs. Et afin de montrer jusqu'où la vertu de ces saints Evêques & leur zèle pour les bonnes mœurs, les rendoit quelquesois hardis & entreprenans, on cite un fait que nous rapporterons, sans oser le juger. Eduin, jeune Prince livré à

955pour fatis mon plus Dur mor duit rang pun pou le j Evê moi mei To éga circ qua don Cou qui paf ren

en d'C

lui

mo

fes p

ença de s de zèle & l'obe tint la une Afneurs. Il la chafle rélemnités s marias prédécanonimicides, ient les qui repies des

ls que S.
volde de
rchester,
de tous,
les Rois,
les bonas de rendoit
mans, on
ons, sans
ace livréà

ses passions, étoit parvenu au Trone en 955. Il affectoit un mépris insultant pour la Religion, pilloit les Eglises pour Sitcle. satisfaire à ses folles dépenses, & faisoit montre de sa vie scandaleuse. Envain les plus vertueux Prélats, & sur-tout S. Dunstan, avoient-ils essayé par leurs remontrances de le ramener à une conduite plus réglée & plus digne de son rang; il avoit dédaigné leurs avis, ou puni de l'exil leur généreuse liberté. Il poussa même l'oubli des bienséances, le jour de son sacre, jusqu'à quitter les Evêques & les Seigneurs que la cérémonie avoit rassemblés, pour s'enfermer avec une créature dont il étoit épris. Tous les Prélats & les Grands furent également offensés d'une action que la circonstance rendoit encore plus choquante. On lui députa deux Evêques dont les représentations furent inutiles. S. Odon voyant que le jeune Roi n'écoutoit rien, envoya des gens armés qui enlevèrent de sa Cour l'objet de sa passion. Ils la défigurérent, la marquèrent d'un fer chaud, & la conduisirent en Irlande. Elle en revint, & les gens d'Odon qui la prirent de nouveau, lui coupèrent les jarets & la firent mourir.

Le zèle que S. Dunstan fit paroître dans une occasion à peu près semblable, SIECLE fur plus conforme aux règles de la prudence & de la charité pastorale. Le Roi Egard, Prince doué des plus belles qualités, commit un crime pareil à celui de David. S. Dunstan fut affligé d'une chûte qui déshonoroit tout à la fois la Religion & le Trône. Il alla trouver le Prince coupable; celui-ci lui présenta la main, selon l'usage, pour le faire asseoir auprès de lui; le saint Évêque lui retira la sienne, en lui disant d'un ton sévère: Prince, oseriez-vous toucher de votre main impure, celle qui touche & sacrifie, le Corps de J. C.? Le Roi frappé de ces paroles comme d'un coup de foudre, se jetta aux pieds de S. Dunstan, avouant son crime, versant des larmes & demandant pardon. L'Archevêque touché à son tour de ces heureuses dispositions, fit sentir au Roi l'énormité de son péché, & l'obligation d'en réparer le scandale. Il lui imposa une pénitence de sept ans, pendant lesquels il devoit s'abstenir de porter les marques de la royauté, jeuner deux fois la semaine, & saire de grandes aumônes. Il lui prescrivit en outre de fonder un Monastère de Vier-

ges Die char & comer teur fut une nell met Rel hon con tio.

que des gen gno tan par glif Evé les

l'ar

leu

mai réfe à ce t paroître emblable. le la prule. Le Roi pelles quaeil à celui igé d'une la fois la rouver le réfenta la ire asseoir lui retira n févère: de votre & sacrifie. pé de ces oudre, se , avouant s & deie touché politions. fon pér le scance de fept it s'absteroyauté, faire de

crivit en

de Vier-

ges, qui seroient occupées à demander à Dieu pour lui la pureté de cœur ; de chasser les Clercs d'une vie déréglée, Siècle. & d'employer tout son pouvoir à réformer les abus que la follicitude des Pafteurs ne pouvoit extirper. Le Prince fut fidèle à suivre ses avis, & après une pénitence de sept ans, il fut solemnellement réconcilié. Exemple de fermeté dans le faint Archevêque, & de Religion dans le pieux Roi, qui fait honneur à tous les deux. Nous ferons connoître plus particuliérement les actions & les vertus de S. Dunstan dans l'article des Personnages illustres par leur fainteté.

Ce concert des Princes & des Evêques d'Angleterre pour le rétablissement des règles ecclésiastiques, & l'encouragement de la piété, empêcha que l'ignorance & la corruption y sissent autant de progrès, que dans les autres parties de l'Occident. Cependant il s'y glissa de grands désordres; & les bons Evêques dont le nombre diminuoit tous les jours, ne cessoient de gémir sur le malheur des tems auxquels ils étoient réservés. Telle étoit la fatalité attachée à ce siècle, que les ténèbres & la dépra-

X. malgré les efforts qu'on faisoit pour en Siècle détourner l'influence.

Lorsque Rollon, Chef des Normands, se fut établi avec sa Nation dans la partie de la Neustrie que Charles le Simple lui avoit cédée, il s'appliqua à y faire refleurir la Religion. Il sentit que c'étoit l'unique moyen d'adoucir le caractère féroce de son peuple, & que les Loix' servient peu efficaces, sans le secours d'une puissance qui commande au cœur. C'est à cette époque qu'il faut rapporter le rétablissement de plusieurs Eglises ruinées ou dégradées dans les différentes irruptions de ces barbares, & la fondation de plusieurs Monastères qui devinrent des Ecoles de science & de piété. Les Seigneurs qui partagèrent la fortune de Rollon, imitèrent son zèle & sa libéralité. Des établissemens utiles à la Religion dûrent leur origine à l'émulation que l'exemple du Souverain avoit excitée parmi euy Mais dans la suite les troubles civiles, les guerres étrangères & domestiques, ramenèrent une partie des maux auxquels on avoit commencé de remédier.

Dans le reste de la France, la Reli-

gio heu déti ayaı trou fitu pari tiqu nos lori prit Cor loit tat Ild avo tion pou mii tre. & 1 nor plic fit 1

que

avo

fiafl

ticl

e part pour en tmands, is la parle Simà y faire ie c'étoit aractère es Loix' fecours u cœur. apporter ifes ruiférentes fondai devine piété. fortune fa libéla Reliulation excitée es trou-

a Reli-

8 & do-

tie des

encé de

gion eut beaucoup à fouffrir des malheurs publics & de la confusion qui avoit détruit l'ordre par-tout. Hugues Capet Siècis. ayant été porté sur le Trône en 987, trouva la Société religieuse dans une situation aussi déplorable, que toutes les parties de l'administration civile & politique. Ce Chef de la troisième Race de nos Rois étoit dans la vigueur de l'âge, lorsqu'il prit les rênes de l'Etat. Il comprit que pour conserver à sa postérité la Couronne qu'il venoit d'obtenir, il falloit travailler à détruire les vices de l'Etat, auxquels il devoit son élévation. Il dirigea vers cet objet l'expérience qu'il avoit acquise dans sa première condition, les talens dont la nature l'avoit pourvu, & la puissance qui avoit déterminé ses égaux à se le donner pour Maître. Il étoit pourvu, comme ses pères & plusieurs autres Seigneurs, d'un grand nombre de riches Abbayes dont il s'appliquoit le revenu; il s'en démit, & fit rentrer les choses dans l'ordre naturel. Son exemple fut suivi par quelques-uns de ceux que le même abus avoit mis en possession des biens ecclésiastiques. Mais nous verrons dans l'article de la discipline, que ces actes de

justice ne furent pas suffisans pour réparer les brêches que des causes multipliées Siècle. & plaines d'activité avoient faites à l'Eglise. Ce ne pouvoir être que l'ouvrage du tems & d'une réunion de circonstances favorables, dont on étoit encore loin de voir l'effet.

La plus importante affaire qui s'éleva dans l'Eglise de France pendant ce siècle, sur celle dont la Ville de Rheims devint le théâtre. Le Siège épiscopal de cette Ville étoit un objet d'ambition pour les Ecclésiastiques de la plus haute naissance, tant à cause des grands biens qu'il possédoit, qu'à cause du droit de sacrer les Rois dont il jouissoit depuis Clovis. Il est bon d'entrer à ce sujet dans quelques détails, pour faire voir comment les dignités les plus saintes étoient devenues la proie des hommes puissans, ou protégés par ceux dont l'autorité s'étoit rendue supérieure à toutes les Loix.

Herbert Comte de Vermandois, avoit eu le crédit de faire élire Archevêque de Rheims en 925, son fils nommé Hugues qui n'étoit âgé que de cinq ans. Raoul, Roi de France trop foible, quoique bien intentionné, pour s'opposer avec succès à de pareilles entreprises,

doni tion étrar mép Abb les f cèse. para & s lais'a puis qu'il dé p fiège depu tans Aufl & le élut gné rut c vince dix-Arta d'Ou

affiég

man

oblig

une:

our répanultipliées ites à l'El'ouvrage circonfit encore

ui s'éleva it ce siè-Rheims scopal de ambition lus haute nds biens droit de it depuis ujet dans ir coms étoient uissans. orité s'és Loix. is, avoit hevêque ımé Hunq ans. e, quoiopposer

eprifes.

donna son consentement à cette élection; & ce qui doit paroître encore plus étrange, le Pape Jean X l'approuva au Siècia mépris de toutes les règles, & commit Abbon, Evêque de Soissons, pour faire les fonctions épiscopales dans le Diocèse. Le Comte de Vermandois s'empara de tout le revenu de cette Eglise, & s'établit avec sa famille dans le Palais archiépiscopal. Herbert jouissoit depuis sept ans de son usurpation, lorsqu'il se brouilla avec le Roi, qui, secondé par Hugues le Grand, vint mettre le siège devant Rheims. Le Siège duroit depuis trois semaines, lorsque les habitans se déterminèrent à rendre la Ville. Aussi-tôt on s'assembla dans l'Eglise, & le Clergé de concert avec le peuple, élut Artaud Moine de S. Remi, désigné par le Roi. Le nouvel Archevêque fut ordonné par les Evêques de la Province & quelques autres, au nombre de dix-huit. Après neuf ans d'épiscopat, Artaud encourut la disgrace de Louis d'Outremer, qui, pour le punir, vint assiéger la Ville, avec le Comte de Vermandois. Artaud pressé vivement, fut obligé de céder, & l'on exigea de lui une renonciation au titre d'Archevêque

de Rheims. Les Evêques assemblés à Soissons, décidèrent qu'il falloit ordon-SIÈCIE, ner Hugues, destiné dès l'enfance à cette place, ce qui fut exécuté, quoiqu'il n'eût que vingt ans, & le Pape Etienne VIII l'honora du pallium; Artaud l'avoit reçu de Jean XI. Quelque tems après, ce dernier, qui n'avoit point abandonné ses droits, se ménagea l'appui de Louis d'Outremer, qui, mécontent d'Hugues & de ses freres, asliégea de nouveau la Ville, & rétablit l'Archevêque Artaud, qui mourut en 961. Alors Hugues dont les espérances s'étoient ranimées, fit d'inutiles efforts pour rentrer dans l'Eglise de Rheims. Les Evêques assemblés en Concile à Meaux, ayant consulté le Pape sur cette affaire, il sut réglé qu'on donneroit un Pasteur à l'Eglise de Rheims, sans égard aux prétentions d'Hugues regardé comme un intrus, & jugé tel par deux Conciles. On élut donc Odalric qui fut Chancelier du Roi Lothaire, & après sa mort on lui donna pour successeur Adalbèron qui posséda la même charge, & sacra Hugues-Capet.

Adalbèron étant mort l'année d'après le sacre d'Hugues-Capet, ce Prince fit élire jufq long litiq rons le n

élia

tur

la 1

Lo: ble

Siè

dig

**fub** 

pro din

fon

jug

Let

que

env

ner

pet.

Rob

qui

firm

pare

d'A

X.

emblés à oit ordonce à cette u'il n'eût nne VIII voit reçu ès, ce derlonné ses de Louis d'Hugues ouveau la Artaud, gues dont mées, fit dans l'Ees assemant cone, il fut eur à l'Ex prétene un inciles. On hancelier mort on dalbèron & facra

ée d'après Prince fit élire

élire pour lui fuccéder Arnoul, fils na- = turel du Roi Lothaire: mais le nouveau Prélat fut soupçonné d'avoir livré Siècis. la Ville de Rheims à Charles, Duc de Lorraine, son oncle. Le Roi sit assembler un Concile pour le juger. Il s'avoua coupable & donna sa renonciation au Siège de Rheims dont il se reconnut indigne. Gerbert, son Secrétaire lui fut substitué. Mais le Pape Jean XV désapprouva la déposition d'Arnoul & l'Ordination de Gerbert. Celui-ci défendit son droit au Siège de Rheims contre le jugement du Souverain-Pontife, par une Lettre fort vive, adressée à l'Archevêque de Sens. Néanmoins le Pape ayant envoyé un Légat en France pour examiner cette affaire, & le Roi Hugues Capet, protecteur de Gerbert, étant mort, Robert fils & successeur de ce Prince, qui avoit besoin de Rome pour la confirmation de son mariage avec Berthe sa parente, consentit au rétablissement d'Arnoul, qui tint le Siège de Rheims jusqu'à l'an 1021. Ainsi finirent ces longs démêlés dont l'ambition & la politique avoient été le mobile. Nous verrons Gerbert sur le Siège de Rome, sous le nom de Sylvestre II, dans l'article Tome IV.

fuivant, & nous y rapporterons son his-

SIÈCLE.

Quoique l'Allemagne n'ait pas été moins agitée que les autres pays, par des divisions intestines, la Société chrétienne n'y auroit pas éprouvé de grands malheurs, sans les irruptions fréquentes des Hongrois, qui furent pour ces contrées te que les Normands avoient été pour l'Occident de l'Europe. Ces barbares dont l'origine étoit la même que celle des Huns, si terribles sous Attila, s'étoient établis dans la Pannonie qui a pris leur nom, & dans les contrées voisines. De-là ils se répandirent dans la Germanie, dans l'Italie par le Tirol, & même ils pénétrèrent jusqu'en Alface, en Lorraine & en Champagne. Ils étoient toujours à cheval. Leur vîtesse étoit incroyable. Ils n'avoient pour armes que des flèches qu'ils tiroient avec une merveilleuse adresse. Ils vivoient de chair crue, & buvoient du sang mêlé avec de l'eau; ils parloient peu, agifsoient beaucoup, & portoient la férocité plus loin qu'aucun autre peuple barbare dont on eût encore parlé dans l'Histoire. On trouve beaucoup de rapports entre leur manière de combattre,

the qui the plu les bla pal naf tan le de nes pei cau fièc mei

en diffi avoi Etat tour

fele

tres chré les loier

naire les 1

94

on hifoas été s, par é chrégrands équenour ces avoient e. Ces même es sous Pannoans les ndirent par le ıfqu'en pagne. eur vînt pour nt avec ient de g mêlé , agifa féropeuple lé dans de rap-

battre,

leur genre de vie & leurs mœurs, & ce = que les Anciens nous ont appris des Scythes & des Sarmates. Ils commirent les SIECLES plus grands excès de cruauté dans tous les lieux où ils portèrent leurs pas. Semblables aux Normands, c'étoit principalement contre les Eglises & les Monastéres qu'ils tournoient leur fureur, tant par l'espérance du butin, que par le peu de résistance qu'ils éprouvoient de la part des Ecclésiastiques & des Moines. Les Historiens du tems font une peinture touchante des ravages qu'ils causèrent pendant tout le cours de ce siècle. Conrad fut contraint de se soumettre à leur payer tribut. Henri l'Oiseleur le refusa, & ils s'en vengèrent en désolant toute l'Allemagne. Ce Prince dissipa deux armées immenses qu'ils avoient mis sur pieds, pour envahir ses Etats. Othon le Grand les défit à son tour, & depuis ce tems ils furent moins entreprenans. Comme ils étoient idolâtres, & que la haine de la Religion chrétienne entroit pour beaucoup dans les fureurs & les massacres qui signaloient par-tout leurs irruptions sanguinaires, on a regardé comme Martyrs, les Prêtres, les Moines & les Vierges

E ij

qui devinrent les victimes de leurs cruautés. Enfin ce peuple embrassa le Christianisme, dont il avoit été un des plus redoutables sléaux. Etienne leur Duc, qui avoit été converti par S. Adalbert de Prague, devint leur Apôtre. Ce Prince d'un zèle & d'une fermeté invincibles, surmonta tous les obstacles que la superstition & la férocité lui opsèrent. Il divisa la Hongrie en dix Evêchés, dont Strigonie sut la Métropole; & le pape Sylvestre II, pour récompense de ses travaux, lui conféra le titre d'A-

de ce siècle.

L'Allemagne eut pendant l'époque où nous sommes arrivés, des Princes d'un grand zéle pour la gloire & l'accroissement de la Religion. Tels furent Henri l'Oiseleur, Othon I, & quelques uns de leurs successeurs. Des l'rincesses d'une éminente piété les animerent dans le bien, & prositerent de leurs inclinations vertueuses, pour faire d'abondantes aumônes, des sondations d'Eglises & de Monastères, & quantité d'autres bonnes œuvres. Sainte Ma'hilde, épouse

postolique, que ses successeurs se sont fait honneur de porter. Cet heureux événement concourt avec la dernière année 11 8

Acile

de ce m de

fa pe un éto

à he

leurs ssa le ın des leur Adalpôtre. rmeté **stacles** ui opx Evêpole; pense e d' Ae font ıx évéannée

& l'acfurent elquesincesses nt dans s inclid'abon-'Eglises d'autres épouse

époque

Princes

de Henri l'Oiseleur, fut une Princesse accomplie, qui joignit toutes les vertus X. d'une parfaite Chrétienne à l'exacte Sit cis. observation de tous les devoirs de son rang. Sainte Edithe, femme d'Othon le Grand, édifia ses sujets par sa sagesse, & seconda son époux dans les mesures qu'il prit pour engager les Sclaves à recevoir la foi de J. C. Enfin fainte Adélaide, mere d'Othon II, mérita d'être comptée parmi les femmes qui ont fait le plus d'honneur au Trône & à leur sexe. Régente sous la minorité de son fils, disgraciée ensuite par les conseils des flatteurs qui font commettre tant de fautes aux jeunes Princes, & chargée de nouveau du poids des affaires, par ce même fils qui rendit justice à son mérite & à ses talens, elle fut un modéle de vertu dans tous les événemens de sa vie. Sa douceur, sa patience & sa générosité envers ceux qui l'avoient persécutée, la firent admirer comme un prodige dans des tems où la vertu étoit si rare. Elle n'eut d'autre ambition que de faire règner Dieu, & de rendre à l'Eglise l'ancien lustre que les malheurs publics lui avoient fait perdre. Si quelque chose étoit capable de con-

E iii

X.

foler la Religion des maux qu'elle souffroit & des vices qui la défiguroient, SIÈCLE c'étoient sans doute les progrès merveilleux que le Christianisme faisoit dans le Nord. Nous l'y avons vu pénétrer dans les siécles précédens, par les travaux de plusieurs hommes apostoliques, qui se consacrerent à la conversion des peuples barbares; que la nature avoit placés dans ces climats inconnus aux anciens Maîtres du Monde. Il s'y étendit de plus en plus, & s'y affermit d'une manière solide pendant le cours de celui-ci. Remontons à l'origine de ces événemens si glorieux à la Religion, & fixons-en l'époque, autant que l'obscurité dont ces tems anciens sont couverts nous le permettra.

> Nous avons déja dit que les travaux de S. Anscaire, Evêque d'Hambourg, l'un des Apôtres du Nord, avoient porté la lumière de l'Evangile dans le Dannemark, vers le milieu du neuviéme siécle. Eric I règnoit alors. Il traversa d'abord le zèle du faint Missionnaire, & persécuta les Chrétiens; mais ensuite il devint leur protecteur, lorsqu'il eut connu les vertus de celui qui étoit venu de si loin & avec tant de fatigues, prêcher

n

foufient, rveil dans ux de mi se euples dans aîtres us en anière ns-en ous le avaux ourg, porté Danne siéla d'are, & nite il t connu de

rêcher

la foi à ses sujets. Ce Prince, par un Edit solemnel, permit l'exercice de la nouvelle Religion. Il reçut le Baptême; Stircti & à son exemple, les Seigneurs Danois avec une partie du peuple, renoncerent au culte des faux Dieux, de sorte que bientôt le nombre des Chrétiens surpassa de beaucoup celui des idolâtres. Mais quelque tems après, Eric II étant monté sur le Trône, encore enfant, ses Ministres abusant de leur autorité, allumerent une violente persécution contre cette Eglise naissante. Ils abattirent les Temples élevés au vrai Dieu, égorgerent ses Ministres; & le peuple mal affermi dans la foi, retourna en soule à son premier culte. Anscaire qui avoit commencé une nouvelle Mission en Suéde, accourut au secours de ses Chrétiens. Il alla trouver Eric, & lui parla de Dien avec tant de force, qu'il le convertit à la Religion Chrétienne dont il fut depuis un des plus zélés défenseurs. Le Christianisme éprouva des alternatives continuelles de faveur & de persécution dans ce Royaume, jusqu'au règne d'Harold ou Hérald, qui parvint au Trône vers l'an 935. Ce Prince rendit la Religion de J. C. dominante dans ses Etats;

E iv

par la protection qu'il accorda aux Prédicateurs évangéliques, & par le grand SILCIE. nombre d'Eglises qu'il sit bâtir. On prétend que ce Prince fur converti par les miracles que S. Poppon, Evêque de Slefvic, fit en sa présence. Sous son règne, le Christianisme s'étendit au loin dans ces contrées; mais Suen ou Suénon son fils s'étant révolté contre lui, se déclara pour l'ancienne Religion, & persécuta les Chrétiens. Dans la suite il reconnut son crime, & pour le réparer il se fit Chrétien, & protégea la foi qu'il avoit persécutée. Alors elle pénétra dans la Norvége, le Jutland, & jusques dans l'Isle de Fionie. On y érigea des Evêchés qui furent soumis à l'Archevêque de Hambourg; & malgré les mœurs dures de ces Nations septentrionales, Dieu répandit ses bénédictions sur les Eglises qui s'y étoient formées.

La Suéde avoit été aussi l'objet du zéle infatigable de Saint Anscaire. Mais apès sa mort, cette mission languit pendant plusieurs années, faute d'ouvriers qui continuassent l'œuvre que le saint Apôtre avoit commencée. Hunni, Archevêque de Brême, animé du même esprit & du même courage, se livra géné-

Pré-

rand

pré-

r les

n fils

pour

a les

t fon

hré-

per-

Nor-

l'Isle

s qui

lam-

s de

pan-

lifes

t du

Mais

pen-

riers

laint

Ar-

éné-

reusement à cette entreprise. Il trouva la Religion Chrétienne presqu'anéantie dans ce Royaume; & ce ne fut que par Siècle. des travaux infinis, qu'il parvint à telever cette Eglise de ses ruines. Ses successeurs, S. Adaldague & S. Libentius, marcherent sur ses traces. A force de patience & de soins, ils ouvrirent les yeux à un grand nombre d'infidéles. Deux autres Missionnaires, nommés Odincar l'Ancien & Odincar le jeune; travaillerent avec succès à étendre le règne de J. C. dans ces régions sauvages. Le second de ces hommes apostoliques fut ordonné Evêque de Ripen dans le Jutland par S. Libentius. Le Christianisme se soutint en Suéde, mais ses progrès furent lents jusqu'au règne d'Olaiis II, en 963. Ce Prince envoya des Ambassadeurs au Roi d'Angleterre Ethelred, pour lui demander des Ministres évangéliques qui vinssent instruire ses sujets des vérités de la Religion. Ethelred pour repondre à ses vœux, lui envoya Sifroi, Eschild & David, personnages éclairés & remplis de zéle. Olaijs formé par leurs instructions, sut baptisé avec de l'eau d'une fontaine que l'on

nomme encore la fontaine de S. Sifroi,

x. qui fut l'instrument dont Dieu se servit

Siècle, pour le conduire à la vérité. L'exemple
de ce Prince sut suivi d'un grand nombre de Suédois, & depuis ce tems le
Christianisme s'accrut sensiblement, de
manière que sous le règne d'Amund

Kolbrenner, fils & successeur d'Olaüs, il devint la Religion dominante en Suéde.

Vers l'an 965 Miceslas, Duc de Pologne, furnommé Miesko, parce qu'il étoit né aveugle, ayant épousé la fille de Boleslas, Duc de Bohême, qui étoit Chrétienne, cette Princesse persuada à son époux d'embrasser la Religion qu'elle professoit. Miceslas répondant aux desirs de sonépouse, reçut le Baptême, & pour preuve de sa conversion, il répudia sept concubines qu'il entretenoit, suivant l'usage des Princes idolâtres de ces tems-là. Le Pape Jean XIII envoya des Missionnaires en Pologne pour y prêcher la foi. C'est à leurs travaux que les Siéges de Gnesne, de Cracovie & des autres Villes principales doivent leur origine. Ces Eglises devinrent en peu de tems nombreuses & florissantes. L'observation des Loix du Christianisme y étoit maintenue par l'autorité civile, sous les peines les es,

rvit .

iple

om-

, de

üs,

éde.

Po-

qu'il

fille

étoit

da à

'elle

esirs

pour

fept

l'u-

ıs-là.

lion-

foi.

es de

Vil-

. Ces

nom-

n des

tenue

s les

plus rigoureuses; & l'attachement de ces nouveaux Chrétiens à la foi étoit si X. grand, qu'ils tiroient leur sabre à la Siècle; moitié du sourreau, pendant la lecture de l'Evangile à la Messe, pour montrer qu'ils étoient prêts à combattre pour la désense de la Religion. Usage conforme au génie militaire de ces peuples, & qui s'est conservé parmi eux jusqu'à ces derniers tems.

Ce Boleslas, Duc de Bohême, dont la fille contribua par la conversion de son époux à l'établissement de la Religion Chrétienne en Pologne, pria le Pape Jean XIII en 968, d'ériger un Evêché à Prague, Capitale de ses Etats. Le Pontife lui accorda sa demande, à condition que cette Eglise suivroit le rit Latin. Ditmar, Moine Saxon, fut le premier Evêque de ce Siége. Il étoit pieux & savant. Son zéle pour la propagation de la foi fut heureusement secondé par Mlada, sœur de Boleslas, Princesse d'une éminente vertu, qui avoit confacré à Dieu sa virginité. Elle sit un pélerinage à Rome fous le pontificat de Jeans XIII, pour y apprendre. les règles de la discipline monastique. Le Pape la reçut avec honneur, & hui donna la

E vj

X. Siècle.

bénédiction d'Abbesse. Dans cette cérémonie il changea son nom en celui de Marie, & lui remit un exemplaire de la Règle de S. Benoît, selon laquelle elle devoit gouverner le Monastère de Religieuses, fondé par le Duc son frere. A son retour elle porta la Lettre du Pape pour l'érection de l'Evêché de Prague. Jean XIII y parle en ces termes: » Votre sœur nous ayant demandé de » votre part, notre consentement pour » l'érection d'un Evêché dans votre Prin-» cipauté, nous avons rendu graces à » Dieu qui étend son Eglise chez tou-» tes les Nations. C'est pourquoi nous » voulons qu'on fasse un Siège épisco-» pal de l'Eglise des SS. Martyrs Vitus » & Vincessas, à condition toutefois » que vous ne suivrez pas le rit des Bul-» gares & des Russes, (c'étoit le rit » Grec) & que vous n'userez pas de la » langue Sclavone, dans les cérémonies » de la Religion. » (C'étoit la langue vulgaire des Polonois & des autres peuples du Nord.) Le Martyr S. Vinceslas dont il est fait mention dans cette Lettre, étoit petit-fils de Borivois, le premier des Souverains de Bohême, qui ait professé le Christianisme. Il souffrit

la mort pour la foi dans une persécution qui s'alluma contre les Chrétiens dans ce pays en 930.

SIÈCLE.

Les commencemens de la Religion Chrétienne chez les Russes, ont le neuvième siécle pour époque. S. Ignace, Patriarche de Constantinople envoya pour travailler à la conversion de ce peuple, un Evêque qui leur porta le rit & les usages de l'Eglise Grecque, qu'ils ont toujours conservés. En 956 Héléne qui règnoit en Russie, demanda à l'Empereur Othon le Grand un Evêque & des Prêtres, pour instruire sa Nation des dogmes de la foi; mais on ne voit pas que les Ministres qui se consacrerent à cette mission, y aient fait de grands fruits. On ne peut donc rapporter le parfait établissement du Christianisme en Russie, qu'au règne de Volodimir. Ce Prince demanda aux Empereurs de Constantinople Basilie & Constantin, leur sœur, en mariage, promettant de se faire Chrétien. La Princesse que les Grecs nomment Anne, & les Russes Anastasie, lui fut amenée par mer à la Ville de Kerfonne qu'il venoit d'enlever à ses ennemis. Il éroit aveugle, & sa nouvelle épouse lui promit qu'il recouvreroit la vue en re-

éréde de

de elle teliere.

ape gue.

de our rines à

tounous fcoitus

fois Bulrit le la

nies igue peueslas

le qui

ffrit

= cevant le Baptême ; ce qui étant arrivé, convertit à la foi tous les Seigneurs qui SI è c L E. avoient accompagné Volodimir dans son expédition. Il détruisit toutes les idoles, & les fit jetter dans le Dniéper, après les avoir fait traîner ignominieusement dans les rues. Il parcourut lui-même ses Etats pour instruire ses sujets & les faire baptiser. Il sit venir de Constantinople des Artistes de tout genre pour bâtir des Eglises, & fabriquer des Vasc. sacrés. Le Patriarche Nicolas Chrysoberge lui envoya un Evêque nommé Michel Syrus, qui fut établi premier Métropolitain de Kiovie. Chrysoberge étoit en communion avec le Saint-Siège, ainsi il est faux, comme quelques-uns l'ont avancé, que les Russes aient commencé d'être schismatiques en devenant Chrétiens.

## ARTICEE VI.

État de l'Eglise de Rome & caractères de ses Pontifes pendant le dixième siècle.

L'HISTOIRE de ce siècle est, si l'on peut s'exprimer ainsi, le triomphe des

Protestans. Les scènes scandaleuses dont = Rome fut le théâtre, les moyens violens & criminels dont plusieurs Papes se Siècia servirent pour s'élever sur le Siège pontifical, ou pour s'y maintenir; les mœurs corrompues des uns, la vie peu édifiante des autres, & la politique fausse, trompeuse, intéressée de presque tous, ont fourni aux ennemis de la Religion Catholique, les moyens d'exercer leur malignité contre elle avec une sorte d'avantage. Les incrédules modernes qui ramassent sans choix tout ce qui a été dit & réfuté avant eux, & qui ne s'embarrassent pass'ils ne sont que foibles. Copistes, ou vains échos de ceux qui les ont précédés, pourvu qu'ils accumalent les objections & les fatyres, ne cessent pas de répéter ce que les Théologiens Réformés ont écrit sur cette matière. Mais les Protestans avec tout leur favoir n'ont pas observé, que si la sainteté d'une Religion dépendoit de celle de ses Ministres, la Réforme trouveroit sa condamnation dans l'histoire de ses Patriarches; & les incrédules avec toute leur pénétration, ne voient pas que, quand ils viendroient à bout de prouver que tous les Papes du dixième siècle ont

rivé,

s qui

s ion

oles,

après

ment

nême

e les

anti-

pour

Va-

Chry-

mmé

Mé-

étoit

van-

iens.

l'on

été des scélérats, des infames, dignes du dernier supplice, ils seroient encote Sit cle, bien loin d'avoir démontré que le Christianisme n'est point une Religion révélée. Plus équitables que les uns & les autres, nous allons rapporter les faits avec la plus parfaite impartialité. Nous apprécierons de même les caractéres des Pontifes Romains de ce siécle, leurs vices, leurs fautes, leurs écarts, sans rien distimuler; & nous terminerons cette discussion historique par des réflexions tirées de la nature des choses, & propres à prévenir les effets du scandale, sur les ames simples, qui sont ordinairement peu éclairées; réflexions au reste si naturelles, que les Protestans euxmêmes, & les incrédules qui se sont efforcés de renchérir sur eux, les auroient faites, s'ils n'étoient pas inspirés & conduits par la passion, qui ne raifonne pas.

Vingt-cinq Papes occuperent la Chaire de S. Pierre pendant ce siècle. Il y en a trop dans ce nombre qui ont fourni matière à la censure, nous en convenons; mais il en est aussi plusieurs qui out eu des talens & des vertus, & dont les fautes doivent être rejettées

lignes
encote
Chrifvélée.
atres,
vec la
ppréPonvices,
rien
cette
exions
prodale,
nairereste
euxsont

nt la fiécle. qui nous pluertus,

s au-

spirés

en partie sur le génie du tems & le malheur des circonstancès où ils se sont X. trouvés. Nous verrons même que, si Siècle, quelques-uns firent gémir l'Eglise & scandaliserent ses enfans par une vie déréglée, d'autres honorerent leur place par des mœurs pures & un zéle vraiment pastoral. Suivons la marche de l'Histoire, & ne prenons que la vérité pour guide.

Jean IX, que les anciens monumens nous représentent comme un Pontise sage & pieux, étoit mort en 900, après avoir siégé un peu moins de deux ans & demi. Benoît IV du nom, qui sut digne par son savoir & ses vertus, d'être placé sur le premier siége de la Catholicité, sut élu pour succèder à Jean. Il sut recommandable par son amour pour le bien public & sa libéralité envers les pauvres. Mais son pontificat sut trop court pour la gloire de la Religion & le bonheur de Rome. Il ne tint le Saint-Siége que deux ans & quelques mois.

Léon V, natif d'Ardée, fut élu canoniquement à la place de Benoît; mais fix semaines ou deux mois après son exaltation, il sut dépouillé de sa dignité par Christophe, Romain d'une nais-

= sance distinguée, qui étoit son Chapelain. Celui-ci ne jouit pas long-tems SIECLE de son usurpation; car au bout d'environ six mois, il sut chasse par Sergius, & relégué dans un Monastére, d'où l'on ne le tira que pour le charger de chaînes. Ce Sergius, IIIe du nom, homme ambitieux & violent, s'étoit fait élire pat une troupe de factieux en 898, après la mort de Théodore II, n'étant encore que Diacre. Mais le parti de Jean IX ayant prévalu, il se tint caché pendant sepr ans en Toscane, sous la protection du Marquis Adalbert. Marozie, fille de ce Marquis, femme intrigante & voluprueuse, dont nous aurons souvent à parler dans la suite, s'étoit rendue puissante à Rome. Ses artifices & le talent qu'elle avoit de subjuguer par son esprit ceux qu'elle n'avoit pu séduire par ses charmes, ou gagner par ses largesses, l'avoient mise à la tête de toutes les affaires. Elle employa for crédit pour faire rappeller Sergius, qu'on regardoit comme son amant, & c'étoir malheureusement avec trop de vraisemblance. Ce Pape traita comme des intrus ceux qui étoient monté sur le Saint-Siège depuis sa première élection, & il ap-

n

fic

or

ro

pc

qu

n Chapeong-tems t d'envi-Sergius, d'où l'on chaînes. ame amélire pat après la encore Jean IX pendant otection e, fille inte & **fouvent** rendue e le tapar son ire par geffes, tes les t pour gardoit alheulance. s ceux -Siège

il ap-

prouva l'indigne procédure d'Etienne VI 🛥 contre Formose. Du reste il sut magnifique & libéral. L'Eglise de Latran où Siècis. il avoit choisi sa sépulture, sut rebâtie de fond en comble par ses soins & à ses dépens. Ses liaisons avec Marozie dont la conduite étoit ouvertement scandaleuse, l'on fait accuser d'un commerce infâme avec elle. On a même avancé qu'il en avoit eu un fils, qu'on vit quelques années après sur le Siège pontifical sous le nom de Jean XI. Mais nous devons remarquer à sa décharge, que Luitprand de Crémone, Ecrivain satyrique & passionné, est le seul contemporain qui ait flétri la mémoire de Sergius de cette odieuse imputation, tandis que d'autres ont dit que ce Jean XI étoit fils d'Albéric, Consul Romain, premier mari de Marozie. Sergius III mourut en 911, après un pontificat de sept ans.

Nous passons rapidement les deux pontificats d'Anastase III & de Landon, qui furent courts & peu importans, pour nous arrêter à celui de Jean X, que Théodora sœur de Marozie, & non moins sameuse qu'elle par ses mœurs dissolues, eut le crédit de mettre sur la Chaire du Prince des Apôtres. Il avoit

été Clerc de l'Eglise de Ravenne. Les intrigues de Théodora qui vivoit avec Siècle lui dans un commerce criminel, lui avoient successivement procuré l'Evêché de Boulogne & l'Archevêché de Ravenne. Son gouvernement fut plus heureux qu'une entrée aussi peu canonique ne le faisoit espérer. Il étoit brave & entendoit le métier des armes plus qu'il ne convient à un Chef de l'Eglise. Il combattit contre les Sarrasins, & leur enlevale poste où ils s'étoient maintenus jusques-là sur le Garillan. Un Auteur de son tems le représente comme un Pontife attaché à ses devoirs & plein de sagesse; & un Critique de nos jours l'appelle un homme d'un cœur grand & d'un esprit éclairé. Sa fin sur des plus déplorables. Marozie qui dominoit dans Rome, inquiéte des efforts qu'il faisoit pour se saisir de l'autorité, le sit arrêter & conduire en prison, où l'on dit qu'il fut étouffé. Il avoit tenu le Saint-Siège un peu plus de quatorze ans.

I

P

m

je ri

ď

po

de

fe

bi

Léon VI & Étienne VII ne firent que paroître. Après eux, Marozie toujours maîtresse dans Rome, se servit de son pouvoir pour faire ordonner Pape, le fils dont on attribuoit la naissance à ses

enne. Les voit avec ninel, lui é l'Evêché Ravenne. heureux nique ne v∈ & enplus qu'il Eglise. Il , & leur naintenus n Auteur mme 'un plein de nos jours ur grand fut des dominoit orts qu'il té, le fit où l'on tenu le orze ans. rent que toujours t de son Pape, le

ice à ses

infâmes amours avec Sergius III. Ce = Pontife qui fut nommé Jean XI, n'a- X. voit que vingt-cinq ans. Marozie, & SIÈCLE. ensuite un autre de ses fils nommé Albéric qu'elle avoit eu de Gui, Marquis de Toscane, gouvernèrent sous son nom, & le tinrent sous la plus étroite dépendance. Son pontificat ne dura que quatre ans & quelques mois. L'Histoire ne nous apprend rien de ses actions. Peut-être, s'il eût été libre, son gouvernement eût-il été sage & utile à la Religion; car Rathier, Evêque de Vérone, son contemporain, l'appelle un Pontife d'un heureux naturel. Albéric s'étoit rendu mastre de Rome, & en avoit soulevé les habitans contre Hugues, Roi de Lombardie, qui avoit épousé Marozie, après la mort de son second mari, Gui, Marquis de Toscane. Ce jeune Prince qui avoit le caractère impérieux, les mœurs déréglées & l'esprit d'intrigue de sa mère, ne s'opposa point à l'élection de Léon VII, qu'on donna pour successeur à l'infortuné Jean XI. Ce Pape étoit un homme de bien, ami de la paix, zélé pour le bon ordre, qui se renfermoit dans ses devoirs, & qui

bien loin d'avoir ambitionné la dignité

pontificale, avoit fait tout fon possible pour l'éviter. Il se fit estimer par son affa-Sièc LE bilité, sa douceur, son désintéressement. Il travailla de concert avec Odon, Abbé de Cluni, à réconcilier le Roi Hugues & Albéric qui étoient sur le point d'en venir à une guerre ouverte. L'accommodement se fit par cette médiation; & Hugues, pour gage de sa réconciliation, donna sa fille Alda en mariage à Albéric. La mort de ce vertueux Pontife arriva l'an 939. Il avoit occupé le Saint-Siège pendant un peu plus de trois ans & demi. L'Historien Flodoart, qui l'avoit connu, loue sa vie édifiante & la sagesse de son gouvernement.

Les deux Papes qui suivirent, Etienne VII & Martin II ou III, dont les pontificats réunis remplissent un espace de sept ans, se conduisirent avec beaucoup de prudence au milieu des troubles dont Rome continuoit d'être agitée par les factions rivales d'Hugues & d'Albéric. Le premier qui étoit Allemand, avoit contre lui, aux yeux des Romains, le préjugé de sa naissance. Ils le tourmentèrent & lui suscitèrent tous les désagrémens possibles, auxquels il n'opposa que la patience & la modération. Il

C

g

S'

ni

de

an

exe

**fca**i

ar son affaéressement. don, Abbé oi Hugues point d'en L'accomliation; & nciliation, à Albéric. tife arriva aint-Siège s & demi. oit connu, esse de son

on possible

t, Etienne les pontiespace de beaucoup ubles dont e par les d'Albéric. nd, avoit Romains, ls le tourus les dél n'opposa ration. Il

desiroit la fin des guerres civiles qui déchiroient la France; & pour contraindre les Seigneurs à rentrer dans l'obéif-Siècle, sance qu'ils devoient à Louis d'Outremer, leur Souverain, il les menaça d'excommunication. On ne lui reproche que d'avoir reconnu le jeune Hugues de Vermandois, usurpateur du Siège de Rheims, pour légitime Pasteur de cette Eglise, & de lui avoir envoyé le Pallium. Encore est-il bien probable qu'il fut trompé dans cette affaire, par les partisans d'un intrus qui, étant d'une naissance distinguée, avoit, dans ses parens & ses allies, des protecteurs puissans, que l'intérêt du sang devoit porter à le soutenir. Le second qui étoit Romain, plus agréable au peuple, & moins contrarié dans ses pieuses intentions, gouverna l'Eglise en bon Pasteur. Il ne s'occupa que des devoirs de son Ministère, du soulagement des pauvres & de la réparation des Eglises.

Agapit II, dont le pontificat dura dix ans, honora le Saint-Siège par sa vie exemplaire, sa conduite modérée & son

zèle pour le bien de la Religion.

Nous voici parvenus au pontificat scandaleux du jeune Octavien, si connu

par ses déréglemens & sa politique perfide, sous le nom de Jean XII. Il étoit SIÈCLE, fils du patrice Adalbert, Gouverneur, ou pour mieux dire, tyran de Rome. Quoique Clerc, il avoit succédé aux dignités & à la puissance de son père. Il s'en servit pour se faire élire après la mort d'Agapit en 956, quoiqu'il n'eût que dix-huit ans. Toute sa vie ne sut qu'une suite d'intrigues, de trahisons, de parjures & de débauches. Il ne mit aucunes bornes à ses passions; les plus sales voluptés & la licence la plus effrénée déshonoroient en lui l'auguste caractère dont il étoit revêtu. Pour se venger de Bérenger & d'Adalbert, tyrans de l'Italie, qui vouloient soumettre Rome à leur domination, il appella Othon le Grand à son secours, il le sacra Empereur, & lui prêta serment de fidélité sur le tombeau de S. Pierre, avec les Grands & le peuple de Rome. Mais aussi peu sidéle à garder la Religion du serment, qu'à observer les Loix de la pudeur, il trahit bientôt celui qu'il venoit de se donner pour maître.

Le peuple indigné de sa persidie & de sa conduite insame, porta contre lui les plaintes les plus vives à l'Empereur. On

dévoila

le

le

ch

ho

co

to

un

à p

ave

de

nat

mo

exe

itique per-II. Il étoit ouverneur, de Rome. édé aux dion père. Il e après la qu'il n'eût vie ne fut trahisons, Il ne mit ; les plus plus effréiste caracir se venrt, tyrans **foumettre** il appella il le sacra it de fidée, avec les ne. Mais eligion du oix de la qu'il ve-

idie & de tre lui les reur. On dévoila

voila aux yeux de ce Prince la turpitude == & les infamies de l'indigne Pontife, qui avoit fait du Palais de Latran, ancienne SIÈCLE. demeure des Saints, un lieu de prostitution. Othon attribuant ses écarts au feu de la jeunesse & à la fougue des passions, l'exhorta à corriger ses mœurs dissolues. Jean promit tout, & ne changea point. Enfin le scandale allant toujours croissant; les plaintes devenant de jour en jour plus pressantes & mieux fondées, & le Pape joignant de nouvelles trahisons à ses autres crimes, l'Empereur le fit juger & déposer dans un Concile tenu à Rome en sa présence, où l'on décida que la Chaire pontificale ayant été honteusement profanée par les vices de Jean XII, il devoit en être chassé. Othon y consentit, & Léon VIII, homme d'un mérite universellement connu, fut ordonné à sa place, avec toutes les cérémonies qui caracterisent une promotion libre & canonique. Mais à peine Othon s'étoit-il éloigné de Rome avec ses troupes, que le Pape Jean, par de nouvelles intrigues & l'inconstance naturelle des Romains, se procura les moyens de rentrer dans la Ville, où il exerça des cruautés excessives contre tous Tome IV.

Ceux qui avoient eu part à sa déposition. Voulant ensuite joindre l'appareil des Siècle, formes canoniques aux emportemens de la vengeance, il assembla un Concile dans lequel il sit annuller l'Ordination de Léon, & tout ce qui s'en étoit suivi. Ce Pontife qui s'étoit souillé par tant d'excès en tout genre, eut une fin trop semblable à sa vie. Environ trois mois après le Concile dont on vient de parler, étant la nuit hors de Rome dans une partie de débauche, il reçut un coup dont il mourut au bout de huit jours, sans avoir reçu les derniers Sacremens. C'étoit l'an 964. Ainsi ce mémers

plus de huit ans.

Les Romains, sans avoir égard à l'élection de Léon VIII, ni au serment qu'ils avoient fait à ce Pape & à l'Empereur Othon, choisirent & firent ordonner Benoît, Diacre Cardinal, comme si la Chaire pontificale eût été vacante. Ce compétiteur de Léon, qui prit le nom de Benoît V, sur l'occasion d'un schisme, & attira de nouveaux malheurs sur Rome. Othon conduit par le ressentiment, vint mettre le siège devant la Ville. Benoît qui avoit plus d'intérêt que

chant Pape avoit tenu le S. Siège un peu

déposition. ppareil des mportemens un Concile 'Ordination étoit suivi. illé par tant ine fin trop trois mois ent de par-Rome dans il reçut un out de huit niers Sacreinsi ce méiège un peu

égard à l'éau serment & à l'Emc firent ornal, comme été vacante. qui prit le casion d'un ux malheurs ar le ressene devant la intérêt que

personne à l'empêcher de tomber au pouvoir de l'Empereur, se montroit continuellement sur les murailles, exhortant SI ÈCLE les assiégés à se défendre avec courage, & menaçant les assiégeans des foudres de l'Eglise. Mais Othon pressa le Siège si vivement, que les Romains éprouvant déjà les horreurs de la famine, furent contraints de lui ouvrir les portes & de lui livrer Benoît. Un Concile assemblé dans l'Eglise de Latran, termina le démêlé des deux Pontifes. Léon fur confirmé; Benoît dépouillé des marques de sa dignité, réduit à l'Ordre de Diacre, fut remisà la garde de S. Adaldague, Archevêque de Brême, qui le traita avec honneur; il soutint sa disgrace avec courage; & comme il étoit vertueux & savant, il édifia par ses bons exemples & ses instructions, l'Eglise d'Hambourg où il termina sa carrière en 965. Malgré l'irrégularité de son élection, il est compré parmi les Papes.

A la mort de Léon VIII, Jean Evêque de Narni dans le Duché de Spolette, sur mis sur le Saint-Siège avec le consentement de l'Empereur. Ce Pape qui fut nommé Jean XIII, étoit d'une humeur altière, & jaloux de la domi-

nation. Ses hauteurs le rendirent odieux aux Grands de Rome, qu'il traitoit avec Siècis, dureté. On se révolta contre lui, on l'arrêta, & on le tint en prison d'abord au Château Saint - Ange, & ensuite dans une forteresse de Campanie. Il avoit couronné l'Empereur Othon II. Ce Prince ayant appris la violence qu'on lui avoit faite, vint en Italie pour en punir les auteurs. Au bruit de sa marche, on se hâta de rappeller le Pape; mais Othon ne put être appaisé que par le supplice des plus coupables. Le Préfet de Rome, Chef de la révolte, fut livré à Jean XIII, qui lui fit souffrir ces outrages qu'une vengeance rafinée substitue quelquefois à la mort. Ce trait, qui fait peu d'honneur à sa mémoire, établit ce que nous avons dit plus haut de son caractère impérieux & dur. Il mourut en 972, après avoir occupé le Saint-Siège près de sept ans.

Les pontificats des trois Papes qui fuccédèrent à Jean XIII, ne remplissent qu'un espace de deux ans ; ce surent Benoît VI; Francon, Diacre de l'Eglise Romaine, qui prit le nom de Boniface VII; & Donus II. Rome étoit remplie de troubles & de factions. Le

lirent odieux l traitoit avec atre lui, on ison d'abord ensuite dans ie. Il avoit II. Ce Prine qu'on lui our en punir marche, on Pape; mais que par le s. Le Préfet te, fut livré souffrir ces rafinée subs-. Ce trait, mémoire, it plus haut & dur. II r occupé le

Papes qui remplissent ; ce furent re de l'Eom de Bo-Rome étoit ctions. Le

Consul Crescentius, fils de Théodora & de Jean X, s'étoit mis à la tête de ceux qui avoient formé le projet de SIÈCLE. secouer le joug des Empereurs, & de rétablir le Gouvernement Républicain. Benoît VI devient la victime de son respect pour la religion du serment, & de sa fidélité au légitime Souverain. Les factieux se saisirent de lui, le mirent en prison au Château Saint-Ange dont ils étoient les maîtres, & le firent étrangler. Après Donus II, on vit Benoît VII, qui tint le Saint-Siège neuf ans & quelques mois, & dont l'Histoire ne rapporte rien d'important. Francon, ou plutôt Boniface VII, reparoît ensuite pour mourir au bout d'un an. Jean XIV, périt par les mains des factieux, & Jean XV qui lui succéde, est peu connu, & seulement compté parmi les Papes pour marquer l'ordre numérique de ceux qui ont porté le même nom. Ces quatre pontificats ont duré l'espace d'environ onze ans, depuis 974 jusqu'à 985.

Le Saint-Siège fut rempli par l'élection de Jean XVI, Romain, que certains Ecrivains ont accusé d'avarice. Quoi qu'il en soit de ce reproche, ce qu'il eut à souffrir du factieux Crescentius, prouve

au moins qu'il étoit attaché à l'ordre légitime, & qu'il n'adoptoit pas les SIÈCLE idées chimériques de ceux qui travailloient à le renverser. Ce Pape donna le premier exemple d'une Canonisation solemnelle, dans celle de S. Udalric, Evêque d'Ausbourg. Pour y procéder, il assembla cinq Evêques avec quelques Cardinaux Prêtres & Diacres. On lut dans cette espèce de Concile, une relation de la Vie & des Miracles d'Udalric mort depuis vingt ans; & sur l'examen de cette piéce, qui sans doute étoit revêtue des formes authentiques, le Pape accorda un décret qui fut signé après lui des Evêques, des Prêtres & des Diacres, par lequel Udalric étoit mis au nombre des serviteurs de Dieu, que l'Eglise honore d'un culte particulier. Cet acte est de l'an 993. Jean XVI mourut deux ans après; son pontificat avoit duré dix ans.

Othon III qui se trouvoit en Italie. sit élire Brunon, son neveu, qui n'avoit que vingt-quatre ans, & qui prit le nom de Grégoire V. Après son sacre, il sit la cérémonie du couronnement de fon oncle. Le jeune Pontife étant du fang de l'Empereur, devoit compter sur le respect & la fidélité des Romains. Mais

à l'ordre it pas les ii travaildonna le fation fo-Udalric, océder, il quelques s. On lut e relation alric mort amen de it revêtue pe accors lui des Diacres, 1 nombre glife hoacte est deux ans dix ans. n Italie. ii n'avoit t le nom re, il fit t de son du fang r sur le

is. Mais

à peine Othon étoit-il parti pour retourner en Allemagne, que Grégoire se vit entre les mains du rébelle Cres-SILCLE. centius, qui ne cessoit d'attiser le feu de la sédition. Ce Chef de parti, auteur de tous les troubles dont Rome étoit agitée, chassa Grégoire, & lui opposa un Calabrois nommé Philagathe, Evêque de Plaisance, qui prit le nom de Jean XVI. L'Empereur accourut; Philagathe prit la fuite; & Crescentius s'enferma dans le Château Saint-Ange où il espéroit se défendre. Mais soit que celui-ci eût été forcé dans cet asyle, soit, comme quelques Auteurs l'ont écrit, qu'il se fût remis librement entre les mains d'Othon, sur la promesse d'y être en sûreté, il est sûr que l'Empereur lui fit trancher la tête, pour mettre fin aux désordres que cet esprit factieux & turbulent excitoit dans la Ville. Philagathe mutilé par les gens de l'Empereur, fut remis au Pape Grégoire V, qui le dépouilla des habits pontificaux, & le fit promener avec ignominie dans les rues, assis à rebours sur un âne dont il tenoit la queue dans ses mains; vengeance lâche & barbare contre un ennemi à qui l'on avoit déjà

coupé le nez, arraché les yeux, & qui dans cet état devoit trouver de la com-Siècle passion & des secours, plutôt que de nouveaux outrages. Grégoire V ne furvécut que deux ans à une action dont sa mémoire demeura, flétrie à jamais; il

mourut en 999.

Sylvestre II lui fut donné pour successeur par l'Empereur Othon, qui avoit été son disciple. C'est le dernier Pape de ce siècle, & quoiqu'il ne soit mort que la troisième année du siècle suivant, nous terminerons par lui l'examen des faits, dans lequel nous avons cru devoir entrer. Son nom étoit Gerbert, & sa naissance n'avoit rien que d'obscur; mais son mérite qui se manifesta de bonneheure, le tira de cette obscurité. Il passa par bien des états différens, avant d'arriver à la suprême dignité de l'Eglise. D'abord il fut Abbé du célèbre Monastère de Bobio, fondé par S. Colomban au sixième siècle; de-là il fut appellé à Rheims dont il gouverna l'Ecole publique, l'une des plus renommées qu'il y eût alors en Occident. Nous l'avons vu élevé sur le Siège de cette Ville, & contraint d'en descendre peu après. Celui de Ravenne, si distingué

yeux, & qui er de la comolutôt que de ire V ne furaction dont sa à jamais; il

pour succesn, qui avoit dernier Pape ne soit mort ècle suivant, 'examen des is cru devoir rbert, & sa obscur; mais a de bonnerité. Il passa avant d'arde l'Eglise. élèbre Mor S. Colomà il fut aperna l'Ecole renommées lent. Nous ge de cette cendre peu h distingué

par ses priviléges & ses grands biens, que la faveur de l'Empereur Othon lui procura sous le pontificat de Grégoire SIÈCLE. V, le consola de sa disgrace. Ensin la Chaire apostolique où le même Prince le sit monter, sut le dernier terme de sa fortune. C'étoit l'homme le plus savant de son tems. Ses connoissances embrassoient tous les genres. Il excelloit sur - tout dans les sciences abstraites, telles que le calcul, les Mathématiques & l'Astronomie. Son goût pour les Lettres étoit si vif & si généreux, qu'il n'épargnoit aucune peine, aucune dépense pour se procurer des Livres; & son discernement lui faisoit toujours choisir des Ouvrages estimables; c'étoient, comme on le voit par ses Lettres, ceux de Pline, de César, de Suétone, de Claudien, de Boëce. Si on ne peut justifier ce Pontife de quelque ambition, on lui doit au moins la justice de convenir qu'elle étoit accompagnée d'un mérite extraordinaire pour le siècle où il a vécu. On connoît son zèle contre la simonie & les autres abus qui déshonoroient l'Eglise. Son gouvernement fut équitable & modéré. Il usa de son pouvoir avec sagesse, n'empiétant jamais

fur l'autorité des Princes temporels, ni fur les droits des autres Evêques. Quant Siècle à l'imputation fausse & absurde d'avoir entretenu un commerce familier avec le Démon, imputation qui n'eut d'autre fondement que l'ignorance de ses comtemporains étonnés de son savoir, la Critique & la Philosophie l'en ont vengé. Ensin ce qui met le dernier trait au caractère noble & généreux de ce Pontise, ce sont les biensaits dont il combla, lorsqu'il sut Pape, cet Arnoul qui avoit été son compétiteur au Siège de Rheims, & les priviléges qu'il accorda à cette Eglise qui l'avoit rejetté.

Nous n'avons rien déguisé dans la courte analyse que nous venons de faire. Nous avons suivi l'Histoire pas à pas. Nous avons jugé les Pontises qui ont occupé le premier Siège de l'Eglise, d'après leurs actions, & les monumens les plus certains de leur tems, qui ont été nos guides, sont aussi nos garans. Que résulte-t-il de toute cette discussion? Que sur vingt-cinq Papes que Rome a vu s'e seoir dans la Chaire de S. Pierre pendant ce long espace de tems, un a laissé une réputation équivoque; deux se sont dégradés aux yeux de leurs com-

mporels, ni jues. Quant urde d'avoir milier avec n'eut d'autre de ses compa savoir, la nont vengé. trait au cace Pontife, il combla, oul qui avoit de Rheims, arda à cette

ifé dans la ons de faire. pas à pas. fes qui ont Eglife, d'a-bnumens les qui ont été arans. Que discussion? que Rome a le S. Pierre tems, un a oque; deux leurs com-

temporains & de la postériré, par des mœurs ouvertement corrompues; & deux se sont montrés, par l'esprit de Siècles vengeance auquel ils fe sont livrés, peu dignes du titre de Père commun des fidèles, titre qui suppose des entrailles sensibles & un cœur généreux. Encore en est-il dans ce nombre, exceptés l'impudent Jean X & l'infame Jean XII, à qui l'on ne peut refuser des qualités estimables & des talens rares pour leur siècle. Les autres peuvent être séparés en deux classes; dans la première seront compris les Papes, dont la conduite sage, la vie édifiante & le zèle éclairé ont été la consolation de l'Eglise dans ces tems orageux; & l'on a vu qu'il s'en est trouvé plusieurs qui, recommandables par eux-mêmes, ne dûrent à l'éminence de leur dignité, que l'occasion de faire connoître une prudence consommée, & ce mérite indépendant des places, qui fait la vraie grandeur; tels furent Léon VII, Martin II, Agapit II, Léon VIII & Sylvestre II. Dans la seconde etasse seront rangés ceux dont le pontificat court & obscur, ou les actions peu connues, ne prêtent ni à l'éloge ni à la fatyre.

F vi

Quoi qu'il en soit des mœurs pures ou dissolues, de la conduite exemplaire ou Siècle, scandaleuse, des talens ou de l'incapacité de tous ces Pontifes que Rome vit si rapidement substitués les uns aux autres, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aucun d'eux, pas même le plus déréglé de tous, n'a rien fait qui porte la plus légère atteinte au précieux dépôt de la foi. Sous leur Pontificat, comme sous celui des Léon, des Grégoire, des Adrien, le trésor des vérités catholiques fut conservé dans la plus parfaite intégrité. Les Lettres & les décrets qui nous restent d'eux, tendent constamment à rétablir le bon ordre, à maintenir la discipline, & à réprimer les vices, sur-tout la simonie, la vénalité des choses saintes, & les usurpations sacriléges. On respectoit en eux, dans l'Eglise entière, l'autorité dont ils étoient revêtus; on y avoit recours dans tous les cas embarrassans, comme à l'oracle toujours subsistant de la Religion; on attendoit leurs ordres pour tous les nouveaux établissemens; ils donnoient la mission légitime à ces hommes courageux & zélés, qui entreprenoient de convertir les barbares du Nord; ils ériœurs pures ou exemplaire ou de l'incapaue Rome vit s uns aux au-1, c'est qu'auplus déréglé qui porte la écieux dépôt cat, comme Grégoire, des tés catholiplus parfaite s décrets qui nt constamre, à mainréprimer les , la vénalité usurpations n eux dans nt ils étoient dans tous les l'oracle touion; on atus les nouonnoient la mes courarenoient de rd; ils éri-

geoient des Evêchés dans ces nouvelles = Églises & leur donnoient des Pasteurs; en un mot c'étoit par eux que tout se Siècle, gouvernoit dans toute l'étendue du Monde chrétien. Et quand leur vie ne répondoit pas à la fainteté de leur caractère, on respectoit les droits inviolables de la Chaire apostolique, en détestant les désordres de ceux qui la déshonoroient. Si donc, malgré la barbarie du siècle, les Chrétiens eurent l'équité de ne pas confondre le pouvoir facré du Ministère avec l'indignité du Ministre; & si l'ignorance elle-même sut honorer la puissance pontificale, qui vient de J. C., dans des mains souillées par le crime, notre Philosophie seroit-elle impartiale, ne se feroit-elle pas soupçonner de malignité, en se montrant aujourd'hui moins \_équitable & moins judicieuse? Une distinction qui ne surpassa point les lumières du dixième siècle, qui ne se déroba point à des esprits grossiers, dans la confusion de toutes les idées, n'est point l'ouvrage de la subtilité; elle tient à la nature des choses; elle découle des premières notions, & c'est la raison même qui l'a dictée. Il est donc mal-aisé de voir quel avantage

e les ennemis du Christianisme & de la Catholicité, peuvent tirer de ce que SIÈCLE. l'Histoire nous a transmis touchant les Pontifes Romains de ce siècle. Car, s'ils ont de la justesse dans l'esprit, & de la droiture dans le cœur, ils ne doivent pas séparer deux faits que le même témoignage a réunis; l'un que, malgré l'éminence du rang, & le respect qu'on ne refusa jamais à la dignité, les déréglemens de ces Pontifes vicieux firent horreur à toute l'Eglise; l'autre que, malgré cette horreur, toute l'Eglise vit en eux ses Chefs légitimes, les successeurs du Prince des Apôtres, & les canaux par où l'autorité ministérielle se répandoir dans toutes les parties de la Société religieuse, qui ne peut subsister fans elle.

Ne terminons pas cet article sans admirer deux choses qui distinguent le dixième siècle de tous les autres, & qu'on ne peut attribuer qu'à une attention particulière de la Providence : la première, que c'est, depuis l'origine du Christianisme, le seul tems où l'Eglise n'ait été troublée par aucune hérésie, & où les vérités de la soi, à travers les ténèbres dont l'Europe étoit couverte,

135

nisme & de la rer de ce que s touchant les ècle. Car, s'ils sprit, & de la ls ne doivent le même téque, malgré respect qu'on ité, les dérévicieux firent l'autre que, te l'Eglise vit , les succeses, & les cainistérielle se parties de la peut subsister

ticle sans adistinguent le
s autres, &
la une attenovidence : la
s l'origine du
s où l'Eglise
une hérésie,
a travers les
t couverte

ont conservé un éclat que la subtilité, l'inquiétude & la superstition même n'ont point obscurci; la seconde que Sièces c'est l'époque de la propagation rapide de l'Evangile dans le Nord, & des progrès étonnans du Christianisme dans les climats glacés, où la politique & le commerce n'avoient pas encore établi de communications qui en rendîssent l'accès facile, & l'idiôme connu aux autres Nations. Il semble que Dieu n'ait permis le concours de ces deux circonftances, dans un siècle de ténèbres & de corruption, que pour rendre plus sensible l'attention avec laquelle il veille sur la Société fainte dont il est l'auteur; & pour nous mieux faire sentir que, comme sa main seule, independamment de tout autre pouvoir, en a posé les fondemens, elle feule aussi dans tous les âges en règle souverainement les destinées.



Siècle.

## ARTICLE VII.

Personnages illustres par leur sainteté.

No us avons dit dans le Discours préliminaire, que l'histoire des Saints, qui dans chaque siècle ont édifié l'Eglise par des prodiges de ferveur ou de pénitence, n'entroit pas essentiellement dans notre plan; & les ames pieuses qui aiment à se nourrir de ces lectures, nous les avons renvoyées aux Ouvrages connus dont le Public est en possession, & particuliérement aux Vies des Saints tirées des actes authentiques, traduites de l'Anglois par MM. Gotescard & Marie, Agiographie qui réunit le mérite de l'onction & de l'intérêt, à celui du choix & de la bonne critique. Cependant nous croyons qu'il n'est pas inutile de donner ici une notice abrégée des hommes vertueux qui ont été la lumière & l'édification du dixième siècle, & nous ferons la même chose pour quelques-uns des siècles suivans. On verra par-là quelle étoit encore la richesse de l'Eglise, & sa fécondité dans

137

VII.

ar leur sainteté.

le Discours prédes Saints, qui disié l'Eglise par ou de pénitence, nent dans notre es qui aiment à ures, nous les uvrages connus lession, & pardes Saints tirées , traduites de scard & Marie, le mérite de t, à celui du itique. Cepenn'est pas inunotice abrégée qui ont été la lu dixième lième chose pour s fuivans. On encore la rifécondité dans

rera les moyens toujours merveilleux X.
que Dieu emploie pour perpétuer dans Siècle.
le Christianisme la race précieuse des Saints, & pour opposer les grands exemples de piété aux grands scandales. Nous ne nous attacherons qu'aux noms les

plus illustres, afin d'être fidéles à notre plan, même en nous en écartant.

Les Grecs ayant reconquis l'Isle de Créte sur les Sarrasins en 960, par les armes de Nicéphore-Phocas, il fallut y prêcher de nouveau la Religion chrétienne, tant celle de Mahomet y avoit fait de progrès pendant cent trente ans que ses disciples en avoient été maîtres. C'étoir une entreprise d'autant plus difficile, que les superstitions de l'Islamisme avoient jetté de profondes racines, & que la morale commode de l'Alcoran y avoit fait oublier les préceptes évangéliques. Un faint Moine, nommé Nicon Métanoite, se livra courageusement à cette bonne œuvre. Il étoit né dans le Pont, de parens distingués; mais il s'étoit dérobé fort jeune aux caresses & aux vues ambitieuses de sa famille, pour se consacrer à la pénitence dans un Monastère dont la discipline

étoit d'une grande sévérité. Nicon y resta douze ans, qu'il employa, sous la Siècle conduite d'un Abbé plein de lumières & d'expérience, à s'exercer dans la pratique de toutes les vertus. Dieu fit connoître à son Supérieur, qu'il l'avoit destiné à travailler au salut des ames & à la conversion des infidéles. Il fut donc envoyé vers les Arméniens, la plupart schismatiques, & il sit beaucoup de fruit au milieu d'eux. De-là, il passa dans l'Isle de Créte, qui venoit de rentrer sous la domination des Empereurs de Constantinople. Nicon n'avoit pas d'autre manière de prêcher, que de crier avec un con de voix effrayant: Faires pénitence. Le surnom de Métanoire lui étoit venu de-là. Dieu rendoit ce peu de paroles efficaces dans la bouche de cet autre Jonas. On venoit à lui de tout côté pour recevoir la pénitence ou le baptême; & en peu de tems on vit le Christianisme & toutes les vertus dont il est le germe, resleurir dans cette terre si long-tems profanée par le culte impur des Musulmans. Nicon infatigable dans l'exercice de son zèle, passa de Créte en Epire & d'Epire à Lacédémone, criant toujours: Faites pénitence, &

ité. Nicon y loya, sous la de lumières r dans la pra-Dieu fit conil l'avoit desles ames & à . Il fut donc s, la plupart icoup de fruit il passa dans it de rentrer impereurs de voit pas d'auque de crier yant: Faires Métanoite lui ndoit ce peu la bouche de oit à lui de pénitence ou e tems on vit es vertus dont ns cette terre culte impur atigable dans essa de Créte acédémone,

rénitence, &

convertifiant les pécheurs par l'énergie qu'il donnoit à cette courte exhortation. X. Ce furent les dernières paroles que ce Siècle. faint homme prononça. On rapporte communément sa mort à la fin de ce siècle. Il avoit eu le don des miracles pendant sa vie, & son tombeau devint célèbre par ceux qui s'y opérèrent après sa mort.

S. Paul de Latre ne prêcha pas la pénitence, mais il en fut un des plus parfaits modèles; & ses exemples plus touchans que les plus pathétiques exhortations, attirèrent un grand nombre de personnes dans la voie difficile où il étoit entré. Il avoit un tel attrait pour la solitude & la mortification, qu'il ne trouvoit pas de retraite assez profonde, & de pratiques assez austères à son gré. Après s'être formé à la vie cœnobitique pendant quelques années, dans un Monastère du Mont de Latre, où la Règle étoit extrêmement rigourense, il se retira dans un lieu désert, où il n'avoit pour demeure qu'une caverne étroite, & pour nourriture que des glands & des fruits sauvages. Il passa douze ans dans ce genre de vie admirable, priant sans cesse, ne dormant presque point,

& domptant ses passions par des mortifications qui semblent au dessus des for-Siècle ces humaines. Malgré l'obscurité profonde où il se tenoit caché, une vie si fainte, ou pour mieux dire, si miraculeuse, lui attira un grand nombre de disciples. On construisit des cellules, & on creusa des cavernes autour de la sienne, pour vivre sous sa conduite, & marcher sur ses pas dans le chemin de la perfection. Mais bientôt la foule devint si grande par le concours de ceux qui venoient l'admirer & fe recommander à ses prières, que dans la crainte de perdre le recueillement & la folitude intérieure, il quitta son désert & passa dans l'Isle de Samos. Il y fit un grand nombre de conversions par ses miracles & par ses discours, qui étoient pleins d'onction & soutenus de cette autorité que donne la vertu. Ses disciples du Mont de Latre découvrirent le lieu de sa retraite, & l'engagèrent à revenir au milieu d'eux. Sa réputation se répandit au loin, & les Princes le consultérent souvent sur des affaires embarrassantes. Son nom fut porté jusqu'à Rome; & le Pape, ( c'étoit probablement Agapit II) voulant savoir si ce que la renommée pu-

po que co

& da en vo ne au tei

au

Sa

d'a s'é na do rev les

fe do: que fer tit

que cor blioit de lui étoit vrai, envoya un Moine pour constater les choses extraordinaires qu'on en rapportoit. Son témoignage fut SIECLE. conforme à ce que sa renommée enpublioit. Ce faint homme mourut l'an 956.

des morti-

Tus des for-

curité pro-

une vie si

e, si mira-

d nombre

es cellules,

utour de la

nduite, &

emin de la

oule devint

e ceux qui

ommander

nte de per-

itude inté-

passa dans

rand nom-

niracles &

eins d'onc-

itorité que

du Mont

i de sa re-

nir au mi-

épandit au

terent sou-

antes. Son

& le Pape,

t II) vou-

nmée pu-

Nous avons déjà dit un mot du zèle & de la fermeté de S. Dunstan, qui fut dans ce siècle le restaurateur de la piété en Angleterre; mais nous avons renvoyé à cet article les détails qui concernent cet illustre Archevêque. Il naquit auprès de l'ancien Monastère de Glastembury, dans un canton que l'on nomme aujourd'hui le Comté de Sommerset. Sa famille étoit de la première Noblesse d'Angleterre. Quelques Hibernois qui s'ét vient réunis pour vivre en communauté dans les bâtimens d'un Monastère dont les Rois s'étoient appropriés les revenus, apprirent au jeune Dunstan les premiers élémens des Lettres. Il alla se perfectionner ensuite à Cantorbéri dont l'Evêque étoit son oncle, après quoi il fut quelque tems attaché au service du Roi Aldestan. Mais il sentit bientôt que la Cour n'est pas le séjour que doivent choisir ceux qui veulent conserver l'innocence des mœurs, & tra-

vailler à leur salut. Il le quitta donc pour embrasser la vie monastique; & ayant SIÈCLE, été élevé au Sacerdoce par l'Evêque de Vinchestre son parent, il se retira auprès de Glastembury où il avoit reçu les premières leçons de la piété. Etant devenu maître d'une fortune considérable, par la mort de son père & de sa mère, ( car alors les Moines héritoient de leurs parens) il employa une partie de son patrimoine à rétablir l'Eglise & les bâtimens du Monastère où il rassembla en peu de tems une Communauté nombreuse. La Science & la piété en firent leur asyle, & dans la fuite cette Maison devint comme le séminaire, où l'Allemagne alla prendre des Evêques & des Abbés.

Le Roi Edrède fachant que le mérite de Dunstan ne se bornoit pas à gouverner une Maison religieuse, & à conduire les ames dans les voies de la perfection, lui donna toute sa confiance. Mais Éduin, successeur de ce Prince, jeune homme abandonné à toute la fougue des passions, méprisa ses conseils. Il en vint même jusqu'à l'exiler par les infinuations d'une femme, avec qui le saint Abbé l'avoit repris de vivre dans un commerce scandaleux. Dunstan persécuté, se retira

tta donc pour ue; & ayant r l'Evêque de e retira auprès reçu les pre-Etant devenu idérable, par a mère, (car t de leurs pade son patriles bâtimens mbla en peu nombreuse. ent leur afyle, laison devint l'Allemagne k des Abbés. que le mérite pas à gouver-& à conduire a perfection, fiance. Mais rince, jeune la fougue des ls. Il en vint s infinuations e saint Abbé un commerce cuté, se retira

qui étoit alors une Ecole de Science & X. de régularité. Le pieux Roi Edgard l'en Siècle rappella dès qu'il fut monté fur le Trône, & le détermina, malgré sa répugnance, à se charger à la sois des Eglises de Vorchestre & de Londres. Peu de tems après, Dunstan sut transféré sur le Siège de Cantorbéri. Les besoins pressans de l'Eglise, & la rareté des Pasteurs éminens en lumières & en vertus, justificient alors ces arrangemens peu conformes à la rigueur des Règles canoniques.

Sur le Siège de Cantorbéri, les obligations de Dunstan devenoient plus étendues; son zèle sembla s'accroître & se développer avec elles. Chargé de veiller sur toutes les Eglises d'Angleterre, il les visitoit tour-à-tour, instruisant les Pasteurs & les peuples; inspirant aux uns l'amour de leurs devoirs, & aux autres le desir de leur propre salut, annonçant l'Evangile à ceux qui ne croyoient pas encore en J. C. & apprenant à ceux qui étoient déjà éclairés des lumières de la foi, la manière dont ils devoient répondre à leur vocation. Ses discours étoient pleins de sagesse, de

douceur & de force. L'Ecriture sainte & la prière étoient les sources où il pui-SIÈCLE. soit les motifs de persuasion, qui lui soumettoient les esprits & les cœurs. Les travaux du faint Archevêque firent changer de face à l'Eglise d'Angleterre; les mœurs du Clergé devinrent édifiantes; le désœuvrement & les désordres qui en étoient la suite, cessèrent parmi les Ecclésiastiques & les Moines; le goût de l'étude & l'application aux devoirs que chacun avoit à remplir selon son état, en prirent la place. Avec la vie profane & dislipée des Pasteurs & des Clercs, disparurent les scandales & les vices qui faisoient gémir les gens de bien. Tant les hommes élevés dans les grandes places peuvent opérer de changemens heureux, quand leur zèle est dirigé par la prudence, & qu'ils joignent à l'autorité du rang, les vertus qui seules peuvent en rendre l'exercice utile. S. Dunstan mourut au milieu de ces occupations pénibles, l'an 988, infiniment regretté de son peuple, & laissant l'Eglise d'Angleterre dans un deuil universel de sa perte.

> L'Eglise d'Allemagne eut un Prélat d'une éminente sainteté dans la personne

> > de

Ecriture sainte urces où il puisuasion, qui lui & les cœurs. chevêque firent e d'Angleterre; devinrent édit & les désoruite, cessèrent & les Moines ; application aux it à remplir sela place. Avec ée des Pasteurs nt les scandales gémir les gens nes élevés dans ent opérer de juand leur zèle ence, & qu'ils rang, les vern rendre l'exerourut au milieu bles, l'an 988, son peuple, & eterre dans un

te. eut un Prélat lans la personne

de S. Ratbod, Evêque d'Utrecht. Il defcendoit par sa mère de Ratbod, Duc de Frise, dont il porta le nom. Gon-Siecle. thier son oncle, Archevêque de Colologne, se chargea de son éducation. Il commença chez lui ses études; mais au bout de quelque tems, il fut obligé de le quitter. Il vint à la Cour de Charles le Chauve & de Louis le Bégue, non pour s'ouvrir un chemin aux emplois & à la fortune, mais pour se persectionner dans les Sciences sous la protection de ces Princes, qui soutinrent autant qu'il dépendoit d'eux les établissemens de Charlemagne, & sur-tout la célèbre Ecole du Palais. L'étude des Lettres ne fut pas son unique, ni même son principal objet. Les vertus chrétiennes, plus importantes que le savoir, étoient aussi re qu'il étoit le plus jaloux d'acquérir. l y donna tous ses soins, au milieu du umulte & du choc éternel des passions qui agitent le séjour des Rois. Il y sit des progrès si rapides & si marqués, u'il fut élu pour gouverner l'Eglise Utrecht, par le concours unanime du llergé & du peuple, ayant à peine l'âge rescrit par les Canons. Son zèle couraeux, sa charité, sa vie pénitente & ses Tome IV.

= travaux pour la propagation de l'Evangile dans ces contrées, où J. C. étoit Siècle, encore peu connu, justifièrent les espérances qu'on avoit conçues de lui. Il se proposa pour modèles S. Villebrod & Saint Boniface qui avoient cultivé avant lui, cette portion encore sauvage du vaste champ de l'Eglise. Il marcha sur les traces de ces hommes apostoliques, & comme eux, il attira beaucoup d'idolâtres à la connoissance de la vérité. Les Danois ayant détruit sa Ville épiscopale, il se retira à Déventer, & de - là il alloit souvent parcourir la Frise, pour y combattre les restes du Paganisme. Il eut beaucoup à souffrir dans ses travaux, dont la gloire de Dieu & la conversion des infidéles étoient l'unique but. Les barbares le traversèrent en lui opposant sam cesse de nouveaux obstacles, que son courage & sa patience vinrent presque toujours à bout de surmonter. Il courus souvent risque de perdre la vie. Mais le desir qu'il avoit d'enlever les ames à l superstition & au vice, ne lui permi jamais de voir le danger, ou de le crais dre. Il finit une vie si laborieuse & pleine de bonnes œuvres par une saint

mort l'an 618.

lemne quable la haut Sa fam ces car Abbay Lorfqu fous la d'Ausb tation, lement bourg charge of étoient & aux exactitu l'appello I'y fit m ses vertu le plaça Hongroi tems de côtés le bourg av à leur fu ment de réparer le

& de reb

e l'Evan-C. étoit les espélui. Il se ebrod & ivé avant vage du archa fur toliques, up d'idoérité. Les iscopale, à il alloit ir y comie. Il eut aux, dont ersion des Les barofant fans que son t presque Il couru e. Mais ames à lui perm le le crais euse & !

une saint

S. Udalric dont la canonisation solemnelle est un des événemens remarquables du dixième siècle, naquit dans SIÈCLE. la haute Allemagne à la fin du neuvième. Sa famille étoit une des plus illustres de ces cantons. Il fut élevé dans la célébre Abbaye de S. Gal, & il y fit ses études. Lorsqu'elles furent achevées, on le mit sous la conduite d'Adalbéron, Evêque d'Ausbourg, Prélat d'une grande réputation, & dont le mérite étoit généralement reconnu. Il servit l'Eglise d'Ausbourg pendant quelque tems dans la charge de Chambrier, dont les fonctions étoient de distribuer les habits aux Clercs & aux pauvres. Il s'y distingua par son exactitude & sa charité. Mais ses vertus l'appelloient à un rang plus élevé. Dieu l'y fit monter en 924. Une élection que ses vertus seules solliciterent pour lui, le plaça sur le Siége d'Ausbourg. Les Hongrois, sléau de l'Allemagne dans ces tems de calamité, portoient de tous côtés le fer & le feu. La Ville d'Aufbourg avoit été plus d'une fois exposée leur fureur. Udalric, au commencement de son épiscopat, s'étoit hâté de réparer les dégâts qu'ils y avoient faits, & de rebâtir l'Eglise qu'ils avoient dé-

X.

truite. Mais ces barbares qui ne pouvoient se rassafier de carnage & de bu-SIECLE, tin, revinrent encore l'attaquer. Elle étoit mal fortifiée, & sa ruine paroissoit inévitable, à moins que la protection du Ciel ne vînt la sauver. Ce fut alors qu'Udalric déploya toute sa tendresse pour son peuple. Par ses larmes & ses prières il essaya d'appaiser la colère de Dieu, dont ces barbares n'étoient que les instrumens. Il partagea les Vierges & les femmes vertueuses en deux bandes. L'une faisoit le tour de la Ville en chantant des Cantiques de pénitence, & en invoquant l'auguste Mère de Dieu. L'autre étoit prosternée dans l'Eglise, priant avec se saint Pasteur qui offroit le sacrifice du Corps & du Sang de J. C., & qui employoit jusqu'aux cris innocens des enfans à la mammelle, pour obtenir le secours du Tout-puissant. L'ennemi étoit sous les remparts, & la Ville alloit tomber en son pouvoir, lorsqu'Othon le Grand s'avança pour le combattre. Il l'attaqua & le mit en fuite. La promptitude du secours, & la victoire qui le rendit efficace, furent avec raison regardées comme un miracle accordé aux prières du saint Evêque.

Oth pour invio par l lui a Uda. deux béiff: du p La v aussi étoit coup qu'ur viand des a ans c

S: leur, préva. pour Religi fous la nomn tendre Science

langue

leurs 1

en 97

& de buuer. Elle paroissoit protection fut alors tendresse nes & fes colère de oient que Vierges deux ban-Ville en énitence, Mère de dans l'Esteur qui du Sang jusqu'aux immelle,

ne pou-

ours, & e, furent n miracle Evêque.

out-puil-

emparts,

pouvoir,

iça pour

le mit en

149 Othon avoit une singuliere vénération pour lui. Sa conduite sage & sa fidélité inviolable, pendant la guerre occasionnée S 1 è c 1 E. par la révolte de Luitolf, fils d'Othon, lui avoitacquis l'estime de cet Empereur. Udalric eut le talent de réconcilier ces deux Princes en ramenant le fils à l'obeissance, & en réveillant dans le cœur du père les sentimens de la nature. La vie privée du saint Evêque étoit aussi pénitente, que sa vie publique étoit active & occupée. Il prioit beaucoup, dormoit peu, n'avoit pour lit qu'une natte, ne mangeoit point de viande, & ne souffroit sur sa table que des alimens grossiers. Après cinquante ans d'épiscopat, il termina sa carrière en 973, âgé de quatre vingt-trois ans.

S. Brunon étoit fils de Henri l'Oiseleur, frère d'Othon le Grand. Il ne se prévalut de cette haute naissance, que pour favoriser les études & protéger la Religion. Il reçut une éducation pieuse sous la conduite d'un Evêque d'Utrecht, nommé Baldic, & conçut dès la plus tendre jeunesse un goût vif pour les Sciences & pour la vertu. Il apprit les langues Grecque & Latine fous les meilleurs Maîtres de ce tems-là, qui lui

firent lire tout ce que l'ancienne Littérature a produit de plus parfait. Les Li-Siècle, vres étoient sa passion, & il les conservoit avec un soin qui marquoit son estime pour les belles connoissances qu'on y puise. Les amusemens & les agitations de la Cour ne le détournerent point de cette application à l'étude. Les Savans étoient sa compagnie ordinaire, & souvent Othon se faisoit un plaisir d'assister aux doctes conférences qu'il avoit avec eux. Jeune encore, on lui confia le gouvernement de plusieurs Monastères, sans doute comme Abbé, suivant un abus qui n'étoit alors que trop commun. Mais Brunon ne s'en appliqua point les revenus, & ne se servit de son autorité que pour y faire revivre la discipline, & y remettre en vigueur la Regle de S. Benoît. Il étoit lui-même un exemple d'édification par la pureté de sa vie, sa libéralité envers les pauvres, & son éloignement du faste & de l'éclat. Le Siége de Cologne étant ver a à vaquer en 953, le Clergé, la Noblesse & le peuple se réunirent pour demander que Brunon fût donné pour Pasteur à cette Eglise. Elevé à l'épiscopat, & connoissant la grandeur des devoirs qui lui

étoien lâche mœur du vic furent de fe toient & l'af & mê & la extéric pour : pour e à la p d'instr non de d'éloqu fort ét où il vi plus cl fant, & Son fr Lorrain de mé étoient malher Monaf

choses

tout à

Littéra-Les Liconfern estime qu'on y itations point de Savans & foul'assister oit avec nfia le astères, ant un mmun. oint les utorité ipline, le de S. remple vie, sa & fon at. Le vaquer e & le er que à cette nnoiljui lui

étoient imposés, il s'appliqua sans relâche à les remplir. La réforme des X. mœurs dans le Clergé, & l'extirpation Siècle. du vice dans toutes les classes du peuple, furent l'objet constant de son zèle & de ses travaux. Ses exemples préparoient le fruit de ses instructions, & l'assuroient. Sa table étoit frugale & même pauvre, ses habits simples, & la modestie règnoit dans tout son extérieur. Il avoit un talent singulier pour annoncer la parole de Dieu, & pour expliquer l'Ecriture. Il se mettoir à la portée du peuple, ayant pour but d'instruire, de toucher les cœurs, & non de se faire une vaine réputation d'éloquence. Son érudition qui étoit fort étendue & fort variée pour le siècle où il vivoit, ne lui servoit qu'à se rendre plus clair, plus intelligible, plus prefsant, & à faire goûter les vérités du salut. Son frère l'avoit investi du Duché de Lorraine; il n'en employa les revenus, de même que ceux de fon: Evêché qui. étoient considérables, qu'à soulager les malheureux, à rétablir les Eglises & les Monastères, à les fournir de toutes les choses nécessaires au culte divin, & surtout à réparer les maux que la guerre Giv

cause ordinairement dans les Campagnes. Ne dissimulons pas une faute qu'il com-Siecie, mit en prenant part à la révolte de Ludlof, son neuveu. Sans doute il y fut entraîné par les circonstances & l'esprit du tems. Il faut croire qu'il ne tarda pas à la réparer, & qu'Othon son frère ne lui donna le Duché de Lorraine, que pour montrer combien il étoit assuré de sa fidélité. Ce vertueux Prélat qui fut solitaire à la Cour, savant dans un siécle d'ignorance, humble dans le sein des grandeurs, & pauvre au milieu des richesses, mourut dans la quarantième année de son âge, & la douzième de son épiscopat, en 965. Il passa de son tems pour l'homme le plus éclairé de toute l'Allemagne, & on le compte parmi les Eccivains eccléfiastiques du dixième siécle, à cause d'un Commentaire sur les cinq Livres de Moyse, & d'un autre sur les quatre Evangélistes, qu'il avoit composés, mais que nous n'avons plus.

On met encore parmi les hommes les plus célébres de ce siècle, deux autres saints Prélats d'Allemagne, S. Volfang, Evêque de Ratisbonne, & S. Adalbert, Evêque de Prague en Bohême. Le pre-

fon de f par exer zèle clési ta d Abb ioui au d le pl fort se c Die la c disti la b folio pour peup tous

rend

nistè

le v

voit

Mor

exer

il se

mie

pagnes. il comolte de il y fut l'esprit e tarda n frère rraine, t assuré lat qui lans un le fein ieu des ntième me de de son airé de compte ues du mmenle, & élistes, nous nes les

autres
olfang,
albert,
Le pre-

mier, né dans l'obscurité, s'éleva par son mérite, & devint un des Pasteurs de son tems les plus utiles à la Religion, SI LE LE par son édifiante régularité, ses mœurs exemptes de la moindre tache, & son. zèle pour l'observation des règles ecclésiastiques. Son désintéressement le porta d'abord à se dépouiller d'une riche Abbaye dont ses prédécesseurs avoient joui long-tems, & ensuite à consentir au démembrement de son Diocèse pour le plus grand bien de l'Eglise. Le second, sorti d'une maison noble & puissante, se consacra dès la jeunesse au service de Dieu. Pendant ses études qu'il fit dans la célébre Ecole de Magdebourg, il se distingua de tous ceux de son âge, par la beauté de son esprit & par sa piété solide. Ces rares qualités le firent choisir pour remplir le Siége de Prague. Son peuple vicieux & indocile, se refusoit à tous les moyens qu'il employoit pour le rendre meilleur. Voyant que son Ministère étoit stérile, il crut que Dieu ne le vouloit pas dans le rang où on l'avoit fait monter. Il se retira donc au Mont-Cassin, pour se sanctifier dans les exercices de la vie religieuse. Cependant il se laissa persuader de retourner à son

GV

Eglise. Il n'y fit pas plus de fruit qu'auparavant, & il résolut de travailler à la Siècle. conversion des Prussiens idolâtres. Il rencontra dans cette entreprise de nouveaux obstacles dont son courage & sa patience ne pûrent triompher qu'en partie. S'il gagna quelques-uns de ces insidéles à J. C., le plus grand nombre s'obstina dans l'erreur. Le saint Evêque exténué de satigues, & affligé de son peu de succès, eut ensin la gloire de terminer ses jours par le martyre, l'an 297.

L'ordre monastique fournit aussi à l'Eglise des hommes dignes des tems les plus heureux. Tels furent en Italie S. Nil le Jeune, à qui Dieu avoit accordé le don des miracles, & dont les disciples se sont perpétués jusqu'à nos jours sous la Règle de S. Basile, plus austère que celle de S. Benoît pratiquée à la rigueur; S. Jean de Gorze qui, plein d'ardeur pour les pratiques de la vie monastique, ne trouvant point d'asyle où il pût s'y livrer avec succès dans le relâchement général des Moines, aima mieux se retirer avec quelques amis dans les ruines du Monastère de Gorze, que d'habiter une maison plus commode où il n'auroit eu que de mauvais exemples

fous bés l'orn Fran l'anc pein

bre & 1: gouv tout dire nom de B donn de ( les bi & S. un A & q gouv nistra fiftar enco qu'a nes a fucce ofe

les I

qu'au-

er à la

Il ren-

iveaux

tience e. S'il

éles à

bstina

xténué

eu de

miner

97. uffi à

ms les

lie S.

ccordé difci-

jours

ustère

àla

plein

la vie l'afyle

ans le

, aima is dans

, que

de où

mples

fous les yeux; & enfin les premiers Abbés du Monastère de Cluni, qui furent X.
l'ornement & la lumière de l'Eglise de Siècité
France, dans ces tems de scandale, où
l'ancienne ferveur des Chrétiens étoir à
peine connue par les récits de l'Histoire.

La fondation de ce Monastère célébre est un événement trop important, & la vertu des premiers Abbés qui le gouvernerent, a répandu trop déclat sur tout le dixième siècle, pour n'en pas dire quelque chose ici. Guillaume, surnommé le Pieux, Duc d'Aquitaine & de Berri, consacra, ou pour mieux dire, donna, fuivant le style du tems, sa Terre de Cluni dans le Comté de Mâcon, & les biens qui en dépendoient, à S. Pierre & S. Paul, à condition qu'on y bâtiroit un Monastère sous la Règle de S, Benoît, & que l'Abbé Bernon seroit chargé du gouvernement des Moines & de l'administration des biens destinés à leur subsistance. L'acte de cette fondation existe encore; il est de l'an 910. Il y est dir qu'après la mort de Bernon, les Moines auront la liberté de lui choisir un successeur, sans qu'aucune Puissance ose en empêcher l'élection, & que les Apôtres S. Pierre & S. Paul se-

G vj

ront les Protecteurs de cet établissement. L'Abbé Bernon que le Fondateur SIÈCIE, avoit désigné pour le premier Supérieur de ce nouveau Monastère, étoit issu d'une des plus nobles familles de la Bourgogne. Il avoit embrassé de bonne-heure la vie monastique, & fondé l'Abbaye de Gigni dans le Diocèse de Lyon, dotée de ses propres biens. Aidé par de pieux & savans Religieux qu'il tira du Monastère de S. Martin d'Autun, où la reforme de S. Benoît d'Aniane venoit de s'introduire, il établit à Cluni la plus exacte discipline. Il n'y eut d'abord que douze Moines dans cette Maison. Ceux qui venoient se mettre sous la conduite du saint Abbé, étoient distribués en même nombre dans d'autres Communautés, conformément à la Régle de S. Benoît. Bernon les gouverna toutes de son vivant; mais à sa mort il leur donna des Supérieurs particuliers sons l'autorité d'Odon, celui de ses disciples en qui il avoit le plus de confiance. Celui-ci rassembla ces différentes colonies, dont Cluni étoit la Métropole, pour en former une Congrégation. » Clu-» ni, disent les savans Auteurs de l'Histoi-

re Littéraire de France, » n'eut pas été

» S

» d » E » A

» fe

» bl
» bl

» te » fe » ric

» joi » vie

» tro » pa » lei

» off » La » tira

» un » alle » d'a

» de » pié » feé

Litt.

ement. dateur érieur ı d'une ourgo -heure bbaye Lyon, par de ira du n, où e ve-Cluni it d'a-Maifous autres a Réverna ort il uliers s difnfian-ES CO pole, Clu-

listoi-

is été

» quelques années sous la direction de » S. Odon, qu'il devint une pépinière » de Saints, & une des plus célèbres SIÈCLE » Ecoles de toute la France. Le saint » Abbé, au milieu des exercices de la » pénitence, trouva le tems de compo-» fer un grand nombre d'Ouvrages, & » fit voir par fon exemple que la vérita-» ble piété est non-seulement compati-» ble avec l'étude, mais qu'elle en a » même besoin quelquesois pour se sou-» tenir. Il laissa par-là un modéle que » ses successeurs jusqu'à S. Pierre Mau-» rice se firent un devoir de copier, en » joignant la Science à la fainteté de la » vie.... Pendant tout ce siécle, il se » trouva grand nombre de Moines, qui » par le brillant de leur doctrine & de » leur vertu, dissiperent les ténèbres qui » offusquoient les hommes de leur tems. » La bonne odeur de leur conduite at-» tira à Cluni quelques Evêques. Les » uns, comme l'Archevêque Gorald, » alloient s'y édifier & finir leurs jours; » d'autres, comme Turpion, Evêque » de Limoges, Prélat distingué par sa » piété & par son savoir, y alloient per-» fectionner leurs connoissances. » (Hist. Litt. de France, tom. 6. p. 22 & 23.),

Telle fut la célébrité dont ce pieux établissement commença de jouir dès SIÈCLE, son origine. S. Odon étoit bien propre à l'augmenter par ses lumières, sa prudence & ses talens pour le gouvernement. Il étoit d'une naissance illustre, & la noblesse de ses inclinations répondoit à celle de son extraction. L'éducation qu'il avoit reçue étoit la meilleure que l'on pût donner alors à ceux de son rang. Les Lettres & la piété se l'enlevoient tour-à-tour, ou pour mieux dire, il savoit si bien les allier ensemble, que fon goût pour les unes ne nuisoit point à l'ardent desir qu'il avoit de faire des progrès dans l'autre. Il y réussit également, & son mérite lui auroit ouvert le chemin des honneurs dans l'Eglise & dans l'Etat, quand même il n'auroit pas été d'une condition à pouvoir prétendre à tout. Il étoit déja Chanoine de S. Martin de Tours; mais effrayé des dangers du monde dont il ne se croyoit pas totalement à l'abri dans cet état, & plein d'ardeur pour la perfection, il cherchoir un asyle plus sûr où il pût servir Dieu-Désespérant d'en trouver en France, à cause des discordes qui règnoient dans la plupart des Monastères, il se mit

en ro parta occup veren qu'on de pi cierei trer f au lo traite l'Abb

capab

me d qu'en il n'e ordre qui e pressi qui n la ru vais ! core pour par la là fire fut la tut,

Bern

159

dès
opre
pruernestre,

ponlucaleure e fon enledire

que point e des gale-uvert fe & cit pas

endre Marngers s toplein

choit Dieu.

dans mit partageoit ses sentimens. Ils marchoient X.
occupés de leur projet, lorsqu'ils arri-Siècim
verent à Cluni. Frappés du bel ordre
qu'on y voyoit règner, & de l'odeur
de piété qu'on y respiroit, ils remercierent Dieu de leur avoir fait rencontrer si près, ce qu'ils alloient chercher
au loin. Ils se fixerent dans cette retraite, & Odon sous un maître tel que
l'Abbé Bernon, ne tarda pas à devenir

capable de conduire les autres.

Odon excelloit dans les Sciences comme dans la piété, & il n'est pas douteux qu'en un siécle plus favorable aux talens, il n'eût été un Ecrivain du premier ordre. Il avoit cette éloquence de l'ame qui est de tous les tems, & cette expression d'un cœur sensible & vertueux qui ne manque jamais son effet, malgré la rudesse du style & la rouille du mauvais goût. C'est ce qu'on remarque encore dans ses Ecrits, les meilleurs, ou pour mieux dire, les moins défigurés par la barbarie, de tout ce que ces temslà firent éclore. On vient de voir quelle fut la gloire naissante de ce nouvel Institut, sous le gouvernement du S. Abbé Bernon. Elle se soutint & s'accrut enX. de ses successeurs, le pieux & savant AySiècle, mard qui ne gouverna que six ans, &
S. Maïeul qui vécut jusqu'à l'an 994,
& qui dans ses dernières années se déchargea des soins du gouvernement sur
S. Odilon, illustre par sa naissance &
par ses talens, plus illustre encore par
son humilité, son désintéressement &
ses autres vertus.

## ARTICLE VIII.

Écrivains Ecclésiastiques du Xe. siècle.

MALGRÉ les épaisses ténèbres de l'ignorance & la décadence desétudes, ce siècle n'a pas laissé de produire un grand mombre d'Ecrivains, puisqu'il a fourni aux Auteurs de l'Histoire Littéraire de la France, la matière d'un gros Volume. Mais quels furent la plupart de ces Ecrivains, & quel est le caractère de leurs productions aux yeux d'une critique impartiale? Ceux qui s'occupoient à écrire, étoient des Moines sans talens, & sans dispositions pour y suppléer par le travail, qui passoient pour habiles & qui

croy été des les la volu donn voir. c'éto des C d'apridens de Chro

rapp

fouv

cette quel sûrs ou plus à lui pour genr fusce gran dign moii à la p

noisi

nt Ayns, &

994;
fe déent fur
nce &
re par
ent &

siècle.

res de des, ce grand fourni ire de blume. s Ecri-leurs e im-

crire,

c fans

e trak qui été occupés pendant quelque tems dans X. les Ecoles, à lire ou à copier de gros Siècle. volumes, & que l'ignorance générale donnoit quelqu'éclat à leur prétendu savoir. A l'égard de leurs productions, c'étoient des abrégés d'anciens Ouvrages, des Commentaires de l'Ecriture recueillis d'après les interprêtes des siécles précédens; des Vies de Saints, des Histoires de translations & de miracles, des Chroniques, où les événemens étoient rapportés sans choix, sans examen, & souvent même sans sidélité.

Il faut avouer néanmoins que dans cette foule d'Ecrivains, il y en eut auxquels il ne manqua que des guides plus sûrs, des principes de goût plus épurés, ou pour mieux dire, des circonstances plus propres à développer le génie, & à lui donner une heureuse impulsion, pour s'élever à la perfection dont les genres où ils se font exercés peuvent être susceptibles. Nous allons choisir dans le grand nombre ceux qui nous ont paru dignes d'une attention particulière. Au moins, ils ont eu le mérite de conserver à la postérité, quelques portions des connoissances qui s'étoient perpétuées jus-

qu'à leur tems, & de lier par leurs Oux. vrages, tout imparfaits qu'ils sont, les Siècles de lumière qu'on vit éclore longtems après, aux beaux âges de la Littérature qui les avoient précédés.

Eutychius, Egyptien de nation, né vers la fin de neuvième siècle, exerça d'abord la Médecine. & fit quelques Traités sur cette Sience. Ayant été élu ensuite Patriarche d'Alexandrie à l'âge de soixante ans, il gouverna cette Eglise environ l'espace de six ans, & mourut vers l'an 940. Il avoit écrit un Dialogue entre un Melquite ou Catholique, & un Jacobite, où il répondoit aux argumens dont les disciples d'Eytychès répandus en Egypte & en Syrie, se servoient pour défendre leurs erreurs & justifier leur schisme. Le plus considérable de ses autres Ouvrages est parvenu jusqu'à nous: c'est une espèce d'Histoire universelle, depuis le commencement du Monde jusqu'au tems où il vivoit. Elle est écrite en Arabe qui étoit fa langue maternelle. On y trouve quelques particularités de l'Histoire ecclésiaftique & profane, dont les autres Auteurs ne font pas mention. Du reste, cet Historien est peu exact dans la manière dont cient cient & la lexar de ce fes p

il ra

depu Si men men phyr lustr confi de fe chete & d goût qu'o les V d'en ple o qui . l'enc ces \ que

fimp

xerça lques é élu l'âge

Eglife ourut Dialoique, it aux tychès e ferirs & nsidét par-

d'Hifnenceil viétoit quelléssafuteurs

Histoe don**t**  il rapporte les faits; quelquesois même il paroît insidèle de dessein prémédité, X. comme dans ce qu'il dit touchant l'an-Siècle. cienne manière dont se faisoit l'élection & la confécration des Patriarches d'Alexandrie. La partie la plus intéressante de cet Ouvrage, est la Chronologie de ses prédécesseurs, qu'Eutychius y donne

depuis S. Marc jusqu'à lui.

Siméon, surnommé Métaphraste, vivoit à Constantinople au commencement du dixième siécle, & principalement sous l'empire de Constantin Porphyrogénète. Il étoit d'une naissance illustre, & parvint aux emplois les plus considérables. Sa fortune & le produit de ses places le mettoient en état d'acheter un grand nombre de manufcrits, & d'entretenir plusieurs Copistes. Son goût le porta sur-tout à rassembler ce qu'on avoit écrit en différens tems sur les Vies des Saints, & il forma le projet d'en composer un Recueil le plus ample qu'il lui seroit possible. L'Empereur qui aimoit aussi ces sortes d'Ouvrages, l'encouragea dans ce dessein. Mais comme ces Vies étoient de différentes mains, & que Siméon en trouvoit la narration trop simple & trop dénuée d'ornemens, il

entreprit de les refaire dans le goût de son siècle, qui étoit celui du brillant & Siècle, du merveilleux. Il avoit l'imagination vive & riche. Cette qualité auroit contribué à la perfection de tout autre Ouvrage que le sien. Mais en voulant embellir les Vies des hommes célèbres par leur sainteté, il les défigura. En quittant le style naturel de l'Historien, pour prendre celui du Panégyriste & de l'Orateur, il s'écarta du ton qui convient au sujet qu'il avoit choisi; & la parure étrangère dont il le couvrit, altéra la noble simplicité du fonds. On l'accuse même de n'avoir pas toujours pris la vérité pour guide, & d'avoir trop cherché à plaire aux dépens de l'exactitude & de la sincérité. Pour rendre la narration plus intéressante & les faits plus saillants, il les charge de circonstances extraordinaires, de traits singuliers, de miracles propres à frapper ceux qui aiment à trouver le merveilleux par-tout; & presque toujours ces accessoires n'ont d'autre source que son imagination. Il est arrivé de-là que sa compilation, si recherchée & lue avec tant de plaisir de son tems, a perdu tout crédit depuis qu'on en a discuté le mérite au flambeau

de 1 n'est quai mon à fo & 1 zièn

fe f fes t Prél Evê ce, dou Con 926 dans On miè mêr copa que duit digi en r

une

alor.

pris

de l

de la critique; en forte que cet Ecrivain n'est plus cru depuis long - tems, que X. quand il se trouve appuyé par d'autres Siècle; monumens plus authentiques. Il seroit à souhaiter que le Chartreux Surius, & l'Evêque Lipoman, qui dans le seizième siècle ont entrepris la même tâche, se fussent moins attachés à marcher sur ses traces & à copier ses désauts.

Un des plus savans & des plus zéles Prélats du dixième siècle, sut Atton, Evêque de Verceil. Il étoit né en France, fils du Vicomte Adalbert, & sans doute l'un de ces François qu'Hugues, Comte d'Arles, devenu Roi d'Italie en 926, plaça le plus qu'il lui fut possible dans les Evêchés de sa nouvelle conquête. On ne sait rien de la jeunesse & des premières actions de cet Evêque, on ignore même le tems de son élévation à l'épiscopat; mais on a lieu de conjecturer que ce fut au plus tard l'an 945. Sa conduite, depuis qu'il fut revêtu de cette dignité, est plus connue. On sait qu'il en remplit les devoirs avec une ardeur, une prudence & une fidélité qui avoient alors peu d'imitateurs en Italie. Il avoit pris pour modèles les grands Evêques de l'antiquité, qui contribuèrent si essi-

oût de ant & nation con-

autre oulant lèbres En

& de avient la noe mêvérité ché à

& de ration failes ex-

, de ui aitout;
n'ont
n. Il
n, fi

fir de epuis ibeau

cacement par leurs lumières & leur sainteté à rendre la Religion respectable SIÈCLE, aux Payens même. L'instruction de son Clergé & celle de son peuple, furent les deux objets principaux de son application. Par des soins infatigables & des exhortations touchantes, il fit de ses Clercs, des hommes exemplaires, studieux, appliqués à leurs devoirs; & si les simples sidèles ne devinrent pas aussi éclairés, ni aussi vertueux qu'il le desiroit, il les guérit au moins pour quelques tems des superstitions & des vices grossiers, dont il les avoit trouvé infectés. On ne fait pas le tems précis de sa mort; on croit cependant qu'il ne vécut pas au-delà de l'an 960. Tous les Ecrits d'Atton ne sont pas imprimés. Le public en est privé par la singularité inconcevable du Chapitre de Verceil, qui en possède un manuscrit complet, & qui se refuse obstinément aux sollicitations des Savans qui font depuis long-tems les plus vives instances pour en obtenir une copie exacte. Ceux qu'on a publiés, nous donnent une idée trèsavantageuse du zèle de ce Prélat & même de son mérite littéraire.

Le premier de ses Ouvrages est un

Cap divi corp pau 8c 1 eft crét & d r.er blié que dre dan Dan de l peu de l tres d'év don que ton glif ce d dan

des

des

gra

leur Stable e fon urent 1 aples & ht de ires. s; & t pas i'il le pour z des rouvé précis il ne Tous imés. larité rceil, plet, folliepuis pour qu'on très-

st un

nême

Capitulaire ou Réglément de discipline, divisé en cent Chapitres ou Articles. Ce corps de Statuts qui embrasse les princi-SIÈCLE. paux objets de la Morale chrétienne, & les règles du Ministère ecclésiastique. est tiré des anciens Conciles, des Décrétales, sans distinction des véritables & des fausses qu'on ne savoit pas discerr.er alors, & d'autres Capitulaires publiés antérieurement, sur-tout de celui que Théodulfe, Evêque d'Orléans, avoit dressé vers la fin du huitième siècle, ou dans les premières années du neuvième. Dans ce réglement, Atton traite sur-tout de l'instruction du Clergé, de celle du peuple, des petites Ecoles, des règles de la pénitence, de la conduite des Prêtres, & de leurs devoirs, des moyens d'éviter l'ignorance, & de la manière dont il faut combattre les vices & attaquer les abus. Le fecond Ouvrage d'Atton est un Traité des souffrances de l'Eglise. Sous ce titre qui ne remplit pas ce qu'il semble annoncer, Atton traite dans la premi re partie, du jugement des Evêques accusés; dans la seconde des Ordinations; & dans la troisième des biens ecclésiastiques. Il y fait un grand usage des Livres sacrés, qu'il

paroît avoir étudiés avec beaucoup d'ap-

X.

plication; & la manière dont il emploie les textes, soit pour appuyer ses décisions, soit pour en déduire ses preuves, est ordinairement très-juste. Il s'y élève contre un grand nombre d'abus qui s'étoient introduits dans l'Eglise à la faveur des troubles & de l'ignorance; il en fait sentir les suites fâcheuses, & il rappelle, en homme éclairé, les règle précieuses que les Conciles & les Pasteurs avoient établies avec tant de sagesse dans les siècles précédens, & dont l'inobservation étoit la cause de tous les maux dont il gémissoit. Enfin, nous avons de ce favant Prélat, un Recueil de onze Lettres, dont plusieurs sont adressées à son Clergé ou à son peuple. Dans les unes, il éclaircit plusieurs points de morale & de discipline; dans les autres, il attaque diverses pratiques superstitieuses qu'il avoit beaucoup de peine à extirper; dans toutes, il se montre très-versé dans la connoissance des Loix canoniques & civiles qu'il cite à propos, & dont on voit qu'il avoit fait une étude particulière. En général le style d'Atton est plus facile & plus naturel que celui de la plupart des Littérateurs de son tems, en

en co fer p élégar

En fleuri en est tion Rathi d'accc tende cur, è charit tres le & tiré qu'il e thier a de tale du fan teux f pas re mable qui p l'Abba encore tomba ment Le pre lens, i

grande Ton

d'ap-

ploie

déci-

ives,

élève

ii s'é-

a fa-

ce; il

& il

règ!e

Paf-

le sa-

dont

avons

onze

Tées à

ins les

e mo-

res, il

ieuses

irper;

é dans

ues &

nt on

articu-

st plus

de la

tems.,

en

en comparaison desquels il pourroit pasfer pour un Ecrivain pur, & même élégant.

SIÈCLE

Entre les hommes célèbres qui ont fleuri dans l'Eglise au dixième siècle, il en est peu qui aient justifié leur réputation par des titres plus solides, que Rathier, Evêque de Vérone. On est peu d'accord sur sa naissance; les uns prétendent qu'il étoit fils d'un artisan obscur, & qu'il dut son éducation aux soins charitables des Moines de Lobbes; d'autres le font sortir d'une famille opulente & tirée du Duché de Luxembourg. Quoi qu'il en soit de ces deux opinions, Rathier avoit assez de mérite personnel & de talens, pour se passer de la noblesse du fang, qui n'est après tout qu'un honteux fardeau pour celui qui n'en fait pas relever l'éclat par des qualités estimables. Il fit ses études sous les Maîtres qui présidoient à l'Ecole établie dans l'Abbaye de Lobbes, Ecole qui avoit encore quelque réputation, mais qui tomba bientôt après dans le dépérissement où plusieurs autres étoient déjà. Le premier théâtre où il déploya ses talens, fut la Ville de Laon. Il s'y fit une grande réputation par son éloquence, Tome IV.

peu de tems après être forti de l'Abbaye de Lobbes, où l'on croit qu'il avoit pris Siècle. l'habit monastique. Soit mécontentement, soit ambition, il quitta une Ville qui sembloit mériter qu'il s'y fixât, par l'accûeil honorable & sixteur qu'il y avoit reçu. Il passa les Alpes, & Hugues, Roi d'Italie, pour se l'attacher,

le plaça sur le Siège de Vérone.

A peine Rathier fut-il en possession de cette Eglise, qu'il s'éleva contre lui des plaintes & des murmures dont on ignore la cause, & qui devinrent en peu de tems si considérables, qu'ils lui attirèrent la disgrace du Prince. Une prison de trois ans à Pavie, & un exil de deux ans & demi à Côme, auroient dû expier ses fautes, s'il en avoit commis quelqu'une. Sa vie depuis ce tems-là fut toujours agitée & errante. Il se retira d'abord en Provence auprès d'un Seigneur qui lui consia l'éducation de son fils. De-là il retourna à l'Abbaye de Lobbes, son premier séjour, où il auroit peut-être trouvé le repos dont il ne jouit jamais, si le desir de la fortune & de la célébrité ne l'avoit dégoûté des charmes de la solitude. Il en sortit encore pour présider aux études de Bru-

non nie. vêqu de L pre roit devo & de de R des obtei qu'il réussi nouv de co prem tion o XII. fécuti voulo l'avoi nières feille pour d'obst dont i

retour

y fini:

dont

obaye
t pris
enteVille
, par
a'il y
Hucher,
effion
ere lui
nt on
ent en
ils lui
Une
un exil
troient
t com-

in exil troient troient troient troient troin-la troin Seide fon aye de troit il ne fortune atté des fortit de Brude Brude

non, frère d'Othon I, Roi de Germanie. Le jeune Prince devenu Archevêque de Cologne, procura l'Evêché Stècle. de Liege à son maître qu'il croyoit propre à gouverner cette Eglise. Il l'auroit été, s'il suffisoit pour remplir les devoirs de l'épiscopat, d'avoir des talens & des mœurs. Mais c'étoit la destinée de Rathier de ne pouvoir jouir en paix des places que son mérite lui faisoit obtenir. Avec plus de belles qualités qu'il n'en faut communément pour réussir, il ne put se faire aimer de ses nouveaux Diocésains; & après deux : ns de contradictions, il fut rétabli dans son premier Siège de Vérone, par la protection d'Othon, & l'autorité du Pape Jean XII. Il y fut exposé à de nouvelles persécutions de la part de son Clergé, qu'il vouloit rappeller à la régularité, sans l'avoir préparé à la réforme par ces manières infinuantes que la prudence conseille, & que la charité met en usage pour gagner les cœurs. Irrité par tant d'obstacles, & dégoûté de l'épiscopat dont il n'avoit connu que les peines, il retourna au Monastère de Lobbes, pour y finir ses jours dans une obscurité, dont les traverses de sa vie avoient dû

= lui faire connoître le prix. Il paroît qu'une humeur inquiète, un caractère SIÈCLB, trop ardent & un zèle peu modéré ont causé tous les malheurs de sa vie. Il mourut à Namur en 964, & fut enterré dans la solitude qu'il avoit choisie pour

son dernier asyle.

Les Ecrits qui nous restent de cet Evêque, portent l'empreinte d'une forte indignation contre le vice & d'un zèle qui cherche à se consoler de son peu de succès, par une peinture vive & peutêtre exagérée des maux auxquels il n'a pu remédier. On y retrouve par-tout un cœur aigri par la disgrace, un caractere incapable de ménagemens & qui s'enflamme par la résistance, une ame remplie du sentiment de ses malheurs, qui n'en voit la cause que dans la malignité de ses ennemis, & qui décrit d'un style amer leurs désordres, leur indocilité, leur opposition à tout bien, pour les rendre plus odieux. Mais, quoique le chagrin & le ressentiment paroissent en avoir dicté une partie, ils sont pourtant dignes d'attirer l'attention de ceux qui aiment à étudier les mœurs de chaque siècle, & à connoître non-seulement les vices dominans dans les difféces gé

Au infl étai Foî de hau hon que qui qu'i duit de f pane une faty cano cont de l' ques rever

dispe

Cler

rentes époques, mais encore les nuances par lesquelles on voit les mêmes vices distingués dans les divers tems dont SIÈCLE. l'Histoire déploie à nos yeux le tableau

général.

Dans son Agonosticon dont le fonds est tiré des Ecrits des Pères & même des Auteurs profanes, Rathier donne des instructions aux personnes de tous les états & de toutes les conditions. Il y paroît très - instruit des devoirs respectifs de toutes les professions, depuis le plus haut rang, jusqu'aux dernières classes des hommes, & des vices qui sont en quelque sorte affectés aux férens ordres qui composent la sout .. Les leçons qu'il donne à tous, & les règles de conduite qu'il leur prescrit, sont pleines de sagesse, quoique sa misantropie répande quelquefois sur ses observations, une certaine aigreur qui approche de la satyre. Dans son Traité du mépris des canons, il se livre à sa chaleur ordinaire contre les Prêrres & les Diacres chargés de l'administration des biens ecclésiastiques, il les accuse de s'approprier les revenus dont ils n'ont que la régie & la dispensation, de sorte que tous les Clercs inférieurs sont privés de la por-

H iii

aroît ctère é ont e. Il

pour e cet

forte zèle eu de peutil na carac-

e qui ame eurs, malit d'un idoci-

pour oique oisent

pourceux

e chafeulediffé-

= tion qui leur est attribuée par les Canons, & réduits à tous les inconvéniens Siècle de la pauvreté; & enfin dans ses sermons qui sont au nombre de huit, il invective dans le style le plus véhément contre les désordres qui allument son zèle. Il s'y montre très-instruit des vrais principes de la morale, & de l'esprit qui animoit l'Eglise dans les siècles où la ferveur étoit la vertu commune des Chrétiens; mais en retraçant l'image de ces heureux âges, & en leur opposant les mœurs de son tems, on voit trop qu'il n'est pas toujours inspiré par une charité dégagée de tout motif étranger. Les autres Ecrits de cet Evêque ont été occasionnés par les démêlés qui troublèrent sa vie. Il s'y abandonne à toute sa vivacité, & souvent il la pousse au-delà des bornes où doit se renfermer une juste défense. Son style est fort, énergique, véhément, quelquefois obscur & forcé, parce qu'ayant l'imagination exaltée par le fiel dont son cœur étoit rempli, il cherchoit des expressions fortes & appropriées aux mouvemens d'indignation, qui par ses infortunes & sa douleur étoient devenus un état habituel pour lui.

n d cole

al le vi

for girler

qui

de co tra

O

les Cavéniens fes fermit, il hément ent fon es vrais l'esprit cles où ine des nage de fant les p qu'il ne chaer. Les été ocroublèoute sa au-delà er une énergifeur & on exalt remortes & idignala dou-

abituel

Flodoard, celui-de tous les Ecrivains de son tems, qui a répandu le plus de clarté sur l'histoire du dixième siècle, Siècle. naquit vers la fin du neuvième, à Epernai-fur-Marne, petite Ville à cinq lieues de Rheims. Il étudia dans l'Ecole de cette Ville, & fit tant de progrès dans les Lettres & la vertu, qu'il s'attira l'estime des Prélats qui gouvernèrent alors l'Eglise de Rheims. On lui confia les Archives de cette Eglise dont il devint ensuite Chanoine. L'emploi d'Archiviste bien conforme à son goût pour les recherches historiques, lui mettoit sous la main une infinité de pièces originales dont il sut connoître le prix. C'est d'après ces monumens authentiques dont il discernoit les différentes époques en homme versé dans ce genre d'érudition, qu'il composa son Histoire de l'Eglise de Rheims. On ignore par quel motif Flodoard quitta la vie canoniale, pour embrasser l'institut monastique; il faut croire que ce fut le desir de travailler à sa persection, & de se consacrer à l'étude avec moins de distraction dans le silence de la retraite. On ignore de même quel fut le Monastère qu'il choisit pour demeure. Il fut

H iv

X.

= élevé dans la fuite à la dignité d'Abbé. La démarche qu'il avoit faite en se reti-Siècle, rant dans la solitude, ne sit qu'augmenter l'estime dont il jouissoit déjà. Cela devoit être, conformément aux idées du tems; & par une suite des mêmes idées, les Sièges unis de Noyon & de Tournai étant venus à vaquer, il fut élu pour les remplir; mais l'ambition lui ayant donné un compétiteur, il ne fit pas valoir son droit, soit qu'il craignît de rencontrer des obstacles trop difficiles à surmonter, soit qu'il regardat la profession monastique comme plus sûre pour le salut, que l'épiscopat, dont un homme aussi pieux & aussi éclairé que lui devoit connoître les dangers. Flodoard resta donc jusqu'à la fin de sa vie dans l'état qu'il avoit choisi, toujours appliqué à l'étude & aux exercices de piété. Il mourut saintement en 966, âgé de soixante-treize ans.

ju

pl

ye

s'a

pl

Pa

ju

qu

air

to

eft

Nous ne parlerons point des Poésies de Flodoard, productions trop semblables à toutes les autres du même genre qui parurent dans son tems, pour que son nom leur donne un mérite qu'elles n'ont pas en elles-mêmes. Il a des titres plus solides pour prétendre à l'estime

l'Abbé. se retiigmen-. Cela k idées mêmes & de fut élu on lui ne fit raignît fficiles la proe pour homue lui doard e dans pliqué té. Il le foioésies

mblagenre r que l'elles titres stime

des Savans. Son Histoire de l'Eglise de Rheims, & sa Chronique suffisent pour le distinguer de la foule des Ecrivains Siècles de son siècle. Le premier de ces deux Ouvrages, comprend tout ce qui regarde l'Eglise de Rheims depuis sa fondation jusqu'à l'an 949. Il est peu d'Histoires plus certaines, l'Auteur ayant sous les yeux toutes les pièces originales dont il s'appuie. Il en est peu aussi qui soient plus intéressantes, parce qu'à l'occasione des rapports que les Archevêques de Rheims ont eu avec les Princes & les Papes de leur tems, depuis S. Remi jusqu'au milieu du dixième siècle, Flodoard s'étend sur les affaires générales de ces différentes époques. Sa Chronique qui commence à l'an 919, & qui finit à l'an 967, contient un détail de tout ce qui s'est passé de plus remarquable pendant cet espace de tems, soit en France, soit dans les Etats voisins. Cet Ouvrage, ainsi que le premier, est estimé de tous les Savans sans exception. Flodoard est exact, sidèle, plein de candeur; son ftyle est simple & sans ornement. If inspire la confiance par l'air de franchise & le ton de vérité qui règne dans tous ses écrits.

- H w.

Nous terminerons cet Article par les détails où nous avons promis d'entrer Siècie fur le Pape Sylvestre II, qui fut sans contredit l'homme le plus justement célèbre & le plus éclairé de tout le dixième siècle. Son nom, comme on le sait, étoit Gerbert; il naquit dans la petite Ville d'Aurillac en Auvergne, ou dans les environs, d'une famille obscure & pauvre, on ne sait pas précisément en quelle année. Il fut élevé dans l'Abbaye d'Aurillac, il y fit ses premières études, & il y prit l'habit monastique. Après avoir passé quelque tems dans cette retraite, il obtint de ses supérieurs la permission d'en sortir, sans renoncer à ses engagemens, pour aller perfectionner les connoissances qu'il avoit déjà, & en acquérir de nouvelles, en parcourant les Ecoles les plus renommées, & conférant avec les savans maîtres qui en avoient la direction. Gerbert employa plusieurs années à faire ces voyages littéraires, & ce furent les plus utilement employées de sa vie. Il ne se proposoit d'autre but que d'étendre ses lumières & de satisfaire l'avidité qu'il avoit de savoir, sorte de besoin qu'éprouvent certaines ames, & qui excite en elles une inquiétude, une

179

ardeur qu'elles ont de la peine à contenir. Il jettoit ainsi les fondemens de la réputation dont il a joui, & de la for-Siècis. tune où il est parvenu. Nous ne suivrons point cet homme de Lettres dans les alternatives de bonheur & de difgrace, par lesquelles il passa avant d'être élevé sur le Siège pontifical. C'est dans ce degré suprême de grandeur qu'il faut le considérer, pour se faire une juste idée de son mérite, parce qu'il y déploya tous ses talens. Ceux qu'il avoit pour le Gouvernement, ne le cédoient point à ceux qui servent à orner l'esprit & à perfectionner la raison. Ainsi, quelqu'éminente que soit la dignité pontificale, Gerbert qui la remplit si glorieusement sous le nom de Sylvestre II, n'y fut point déplacé. Il y parvint dans des tems difficiles & orageux, mais il s'y conduisit avec tant de sagesse, qu'il sur plaire à l'Empereur jaloux de sa puissance, & aux Romains toujours entêtés du vain projet de rétablir la République. Pendant un pontificat de quatre ans & quelques jours, il trouva le moyen de se rendre utile à l'Eglise, tantôt en faisant des réglemens pleins de fermeté contre les abus qui avoient en quelque

H v

entrer t fans nt cédixiè-

fait, petite dans re &

nt en obaye ides, Après

perà ses

& en et les érant

ient ieurs res

yées que

e de

, &

forte prescrit contre les Loix canoniques, & réduit l'au orité des Pasteurs 1 inacSiècle, tion; tantôt en prositant avec habileté de sa faveur auprès de l'Empereur Othon III, son élève, pour augmenter la splendeur du Saint-Siège, & lui assurer la jouissance des riches domaines dont il étoit en possession. Cet illustre Pontife su enlevé à la Religion & aux Lettres, le

12 Mai de l'an 1003. Si l'on considère Sylvestre II du côté des talens & des connoissances, on ne pourra s'empêcher de fouscrire à ceux qui l'ont appellé un homme étonnant, & le prodige de son siècle. Toutes les Sciences exercèrent tour - à - tour son esprit & sa plume. Capable d'en étendre le cercle, il le parcourut rapidement, & souvent il s'élança par son génie audelà des bornes où l'on s'étoit arrêté jusqu'à lui. Egalement propre aux Sciences exactes & aux Arts d'agrement, il fut Calculateur, Géomètre, Astronome, dans un degré qui surprend encore aujourd'hui, quand on le compare avec son siècle; & malgré la sécheresse attachée aux formes de ces Sciences abstraites, il fut éloquent, dans un tems où c'étoit beaucoup que de savoir exfur l'A

van mêi de j

peu n'ét étuc font touc

vive fon disp à pr

voit fusse de la d'int tant

dixie giqu Reli toute

tré li

ques, primer ses pensées avec clarté. Ses Traités = inacsur l'Arithmétique, la Géométrie & bileté l'Astronomie, font honneur à sa juste le Siècle. Othon d'esprit, à sa pénétration; & ce qui les splend'ingue avantageusement des Ecrits du

meme genre, mis au jour par les Savans qui vinrent à - peu - près sous la même époque, c'est l'attention qu'il a de joindre presque par-tout la pratique à la théorie, & de ramener autant qu'il peut à l'utilité, des connoissances qui l'étoient pour les autres que l'objet d'une étude curiense & stérile. Ses discours sont d'une éloquence noble, sorte & touchante. On y voit une imagination vive & sage, un esprit qui sait envisager son sujet du côté le plus favorable, & disposer ses raisonnemens de manière à produire le plus grand effet; on y voit même des germes de goût qui fe fussent développés dans les beaux âges de la Littérature. Ses Lettres font pleines d'intérêt, & peuvent beaucoup servir tant à sa propre histoire, qu'à celle du dixième siècle. Enfin ses Traités théologiques prouvent que la Science de la Religion lui étoit aussi familière que toutes les autres, & qu'il en avoit pénétré les profondeurs. Il ne manqua donc

er h

ont il s, le

côté. on ne ceux ant,

es les fon ndre

ent, au-

jufnces fur

auvec

ittabf-

ems ex-





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE SECOND SEC

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

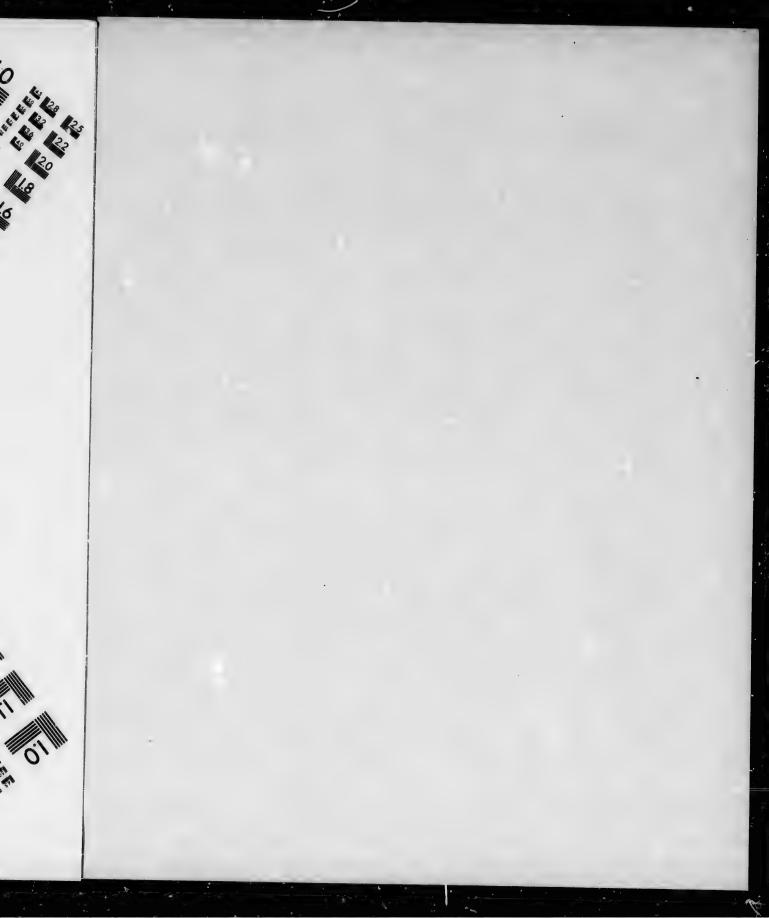

à ce Savant qu'un siècle plus digne de le posséder, & des contemporains plus Siècle capables d'apprécier son mérite & d'en profiter. S'il est vrai, comme on l'a Soupçonné, que les séditieux de Rome aient avancé ses jours par le poison, c'est un double crime. Sylvestre méritoit de vivre & comme Pontife, pour travailler à la gloire de la Religion, & comme Savant pour éclairer le monde.

## ARTICLE IX.

Mœurs générales. Usages. Discipline.

LE tableau des mœurs générales de ce siècle est déjà fort avancé, par les réflexions que nous avons faites dans les articles précédens, tant sur l'état politique de l'Orient & de l'Occident, que sur celui de la Religion dans les différentes parties du Monde chrétien. On a vu les vices & les voluprés les plus contraires à l'honnêteré publique, régner de concert avec la superstition dans la Capitale & les autres grandes Villes de l'Empire Grec. On a vu de même la corruption la plus monstrueuse, les abus

O

gne de le ains plus e & d'en e on l'a de Rome fon, c'est éritoit de travailler comme

iscipline.

rales de ur les rédans les at polient, que es difféen. On les plus , régner dans la les abus

les plus crians, le brigandage, les rapines, le-meurtres, les usurpations, désoler d'un bout à l'autre toute l'Europe Site et. Chrétienne. Rien n'étoit plus rare parmi les laïcs, que la justice, l'humanité, le respect des choses saintes. Des hommes accoutumés à marcher toujours armés, à ravir par la violence ce qui excitoit leur cupidité, n'étoient pas capables de s'arrêter quand il ne s'agissoit que d'un crime de plus pour fatisfaire leur passion, quel qu'en fut l'objet. Les Grands qui se rendoient terribles à leurs Maîtres, faisoient taire les Loix devant la force & l'oppression. Les petits avoient aussi leur manière d'être méchans avec impunité, & toutes les fois qu'ils n'étoient pas victimes, ils devenoient oppresseurs. Les terres de l'Eglise, ses revenus, & même ses dignités, étoient la proie de tous ceux qui ayant une Ville ou un Châtean, des Vassaux armés, des troupes à leur suite, pouvoient tenir la Campagne, s'emparer des biens qui étoient à leur convenance, prendre pour eux ou pour leurs compagnons d'armes les Abbayes, les Monastères dont ils chassoient les Religieux, & placer par violence ou par brigue leurs enfans,

Leurs protégés, sur les Sièges les plus riches, sans égard au désaut d'âge, ou

le

P

tr

Cé

ta

pl

qi

er

SIÈCLE de capacité.

Sous un régime auffi contraire au boir ordre, il étoit impossible que la régularité se conservat dans les Cloîtres, & les mœurs dans le Clergé. Nous avons vu comment les hommes les plus refpectables s'exprimoient en parlant des désordres de tout genre auxquels on s'abandonnoit sans pudeur, dans ces Monastères qui avoient été si long-tems des asyles inpénétrables à la corruption. On y menoit une vie non-feulement profane, tumultueuse, sans règle, sans décence, mais encore dissolue & révoltante. A juger d'après ce que les Auteurs du tems en ont écrit, plusieurs de ces retraites confacrées au lilence & à la prière, étoient changées en des lieux de débauche & de dissolution. Le Clergé n'avoir pas des mœurs plus dignes de la fainteté de son état. Le port des armes & la licence militaire, étoient les moindres abus qui se fussent introduits, parmi ceux qu'une vocation particulière attachoit aux Autels. Le concubinage, l'incontinence & la simonie se montroient avec hardiesse; & ceux qui s'en étoient rendus

es plus

au bon régulares, & s avons lus refint des on s'aes Moms des n. On it prons déltante. urs du es reprière. lébauavoir fains & la

indres piceux pit aux nence harendus coupables, formant le grand nombre dans la plupart des Diocèses, ils bravoient les Canons, & se fortisioient par Siècle. leur multitude contre les Pasteurs zélés qui vouloient les ramener au devoir.

Ils étoient infiniment rares, ces Pasteurs vigilans, qui connoissant les Loix de l'Eglise, & les observant eux-mêmes, avoient le courage de les faire observer par ceux que l'ordre hiérarchique mettoit sous leur dépendance. Plusieurs étoient des hommes nés dans l'éclat, & qui n'envabissoient les Prélatures, que pour réparer les torts de la fortune, ou pour augmenter leur faste, en joignant les revenus de l'Eglise à leur patrimoine Quelques - uns étoient des enfans sans vocation & sans talens, à qui leurs parens procuroient des titres & des dignités, pour jouir sous leur nom des richesses que la magnificence des Princes & la piété des fidéles y avoient attachées; d'autres étoient des ambitieux, qui pour sortir de l'obscurité, employoient tous les moyens dont la bassesse a coutume de faire usage afin de s'élever; & qui une fois placés dans le rang qu'ils avoient brigué, se mettoient peu en peine d'en remplir les devoirs; le

X. plus grand nombre enfin entraîné par le torrent, ou trop foible pour ofer marsiècle cher seul, dans des routes abandonnées de la sagesse & de la vertu, n'étoit rien moins que ce qu'il deve à la vertu, n'étoit rien

moins que ce qu'il devoit être. Cependant les bonnes mœurs & la discipline ecclésiastique reprirent par intervalle quelque vigueur en Angleterre, en Espagne & en France. S. Odon de Cantorbéri & S. Dunstan fon successeur, y travaillèrent avec autant de zèle que de prudence. Les premiers Abbés de Cluni, & à leur imitation, pluseurs autres Supérieurs de Communautés s'appliquèrent, comme nous l'avons déjà remarqué, à rétablir les anciennes règles dans les maisons dont ils avoient le gouvernement. La sobriété, le recueillement, le travail des mains, & la prière, jointe aux occupations de l'esprit & à l'étude, rendirent aux Lettres & à la piété quelques-uns des saints asyles d'où elles avoient été bannies. Mais cela n'empêchoit pas qu'il n'y eûc encore bien des désordres & des scanles, tant parmi le commun des Chrétiens, que parmi les Ministres de la Religion & dans les Sociétés Religieuses. La superstition qui marche toujours à

îné par le oser marndonnées étoit rien urs & la nt par ingleterre, Odon de fuccesde zèle s Abbés pluheurs rtés s'apons déjà nnes rèavoient le res, & la de l'es-Lettres faints annies. n'y eûc s fcan-Chréde la

ienses.

jours à

la fuite de l'ignorance, & qui se concilie aisément avec la corruption des mœurs, se joignit aux autres maux de Sitcle. l'Eglise. L'ignorance faisoit adopter defaux miracles, de fausses Reliques, des dévotions nouvelles, de pieux spectacles, qu'on avoit ignorés lorsqu'on faisoit consister la Religion à combattre les vices, à réprimer les passions, & à prendre pour unique règle de conduite, les maximes pures de l'Evangile. Alors, le culte étoit simple, parce que les cœurs étoient droits, & qu'on n'avoit d'autre but que de plaire à Dieu, en conservant son innocence, ou en la recouvrant par des satisfactions proportionées aux fautes qu'on avoit à pleurer. Mais quand on fut & moins instruit, & plus éloigné de l'ancienne simplicité, on substitua l'appareil & la pompe aux sentimens de la vraie piété, & aux pratiques qui servoient de préservatif à la vertu, ou de frein aux vices, ces actes purement exterieurs qui ne touchent point aux dispositions de l'ame, & qui laissent penser, agir, vivre comme on veut, tandis qu'au-dehors on paroît plein de zèle pour le culte de Dieu & l'honneur de la Religion.

V(

la

to

CC

m

do

l'c

tif

tir

pé

de

Le

to

les

bri

pro

fut

cui

pre

Quoique les esprits sussent incomparablement plus cultivés, plus polis & Siècle plus délicats à Constantinople, que dans l'Occident, on y étoit plus enclin à la superstition que par-tout ailleurs. Les pompes religieuses y étoient fréquentes; on n'épargnoit rien pour en relever l'éclat & les jours marqués pour les célébrer, étoient pour le peuple des jours de plaisir & d'allégresse. On n'avoit guère vu de fête de ce genre, plus pompeuse & plus brillante que celle dont l'Empereur Romain Lécapène donna le spectacle en 944, lorsqu'il sit transporter à Constantinople, l'image prétendue miraculeuse de J. C. qu'on avoit enlevée d'Edesse. La dépense fut excessive en décorations, en habits, en ornemens de toute espèce. Le Souverain se piqua d'étaler sa magnificence dans cette occasion, & de déployer aux yeux de ses sujets toutes les richesses dont le pouvoir absolu le mettoit en état de disposer. Quelqu'avide que fât le peuple de la Capitale, de ces marches pieuses, où le chant des Hymnes & le son des instrumens se mêloient à l'appareil d'un triomphe profane, il en murmura, en comparant cette profusion avec sa misère & ses besoins. Ce-

189

pendant quel étoit l'objet d'une cérémonie si coûteuse? Une image du Sau-X. veur imprimée sur de la toile, dont Siècle. l'Histoire telle qu'elle est rapportée par l'Empereur Constantin; qui se donna la peine de l'écrire, porte évidemment tous les caractères de la fausseté la plus décidée.

Sous le même Empereur il y eut encore une sête à peu près semblable, mais beaucoup moins brillante que celle dont nous venons de placer. Ce fut à l'occasion d'une main de S. Jean Baptiste, qu'un Diacre apporta à Constantinople. Le Prince envoya la galère impériale avec les Chefs du Sénat au-devant de cette Relique jusqu'à Chalcédoine. Le Patriarche Polyeucte accompagné de tout son Clergé, y alla de même en chantant des Pseaumes. Les Clercs & les laïcs avoient des cierges allumés, on brûloit de l'encens, & on conduisit en procession la Relique au Palais où elle fut déposée. Cependant, que cette main fut véritablement celle du saint Précurseur de J. C., on n'en avoit d'autre preuve, que la parole du Diacre, qui disoit l'avoir dérobée, pour en enrichir la Capitale de l'Empire.

incompapolis & que dans clin à la urs. Les fréquenn relever les célées jours oit guèis poine dont onna le **fporter** lue mirée d'Edécoe toute étaler n, & tou-

bfolu

lqu'a-

itale,

nt des

e mê∽

fane,

pro-

L'Histoire fait encore mention d'un autre spectacle dévôt sous l'Empereur Siècis. Jean Zimiscès. Ce Prince revenoit vainqueur des Russes en 973. Le Patriarche à la tête du Clergé, & le Sénat suivi d'une foule immense de peuple, allèrent au-devant de lui, pour lui présenter des couronnes. Il y avoit un char de triomphe attelé de quatre chevaux superbement enharnachés, sur lequel il devoit entrer dans la Ville. Mais ce Prince ne voulut pas y monter. Il y plaça l'image de la sainte Vierge, Patrone de Constantinople, qui eut tous les honneurs de cette journée. Zimiscès suivit le char à cheval, aux acclamations du peuple qui applaudissoit tout à la fois, à sa valeur, à sa modestie & à sa piété.

La dévotion la plus célèbre de l'Occident, après le tombeau de S. Pierre à Rome, étoit dans ce siècle le pélerinage de Compostelle en Galice où l'on croit posséder le corps de S. Jacques le Majeur, martyrisé à Jérusalem par ordre d'Hérode Agrippa, l'an 44 de J. C. L'Eglise où l'on voit son tombeau, doit son origine à un Roi d'Oviédo, qui règnoit dans les premières années du neuvième siècle. Le redoutable Almanzor

fu les pu lie ari do év

pro pe nér plu tes fra

Co idé foi Ma plu ord

Da cor d'u de

en

mo:

on d'un mpereur oit vaintriarche at fuivi e, allèprésenchar de aux fuequel ib Mais ce y plaça rone de es hons fuivit ons du a fois, piété. l'Ocierre à rinage n croit e Maordre J. C. , doit ui rè-

anzor

mit le siège devant cette Ville en poursuivant le cours de ses conquêtes; mais les Auteurs du tems rapportent qu'il fut Siècie. puni d'avoir ofé violer la sainteré de ce lieu, & que la plus grande partie de son armée périt d'une maladie épidémique dont elle fut subitement frappée. Un événement de cette nature étoit bien propre à augmenter la vénération du peuple, pour un lieu que l'opinion généralement reçue avoit confacré depuis plus d'un siècle. On y accourut de toutes parts, & on y apporta de riches offrandes qui rendirent encore l'Eglise de Compostelle plus respectable dans les idées du peuple. Néanmoins, que ce soit le corps du saint Apôtre Jacques le Majeur qui repose en ce lieu, rien n'est plus incertain. Des Savans du premier ordre, tels que Baronius & Tillemont, en ont douté; & Chorier, Historien du Dauphiné, prouve assez bien que le corps conservé à Compostelle, est celui d'un S. Jacques enterré d'abord auprès de Grenoble, & transporté dans la suite en Galice.

Cette vénération pour la dépouille mortelle des hommes vertueux, & les honneurs publics rendus à leurs cendres

supposoient une sainteté avérée. Pour les accorder à ceux qu'on en croyoit di-Stècle, gnes, il n'avoit fallu jusqu'à ce siècle, que le jugement des Évêques fondé sur une vie édifiante, de grands exemples de vertus & des miracles bien constatés. La discipline changea à cet égard sous le pontificat de Jean XVI, qui établit une nouvelle forme de canonifation, assujettie à des règles plus sûres & à des solemnités plus authentiques. avons rapporté ce qui fut pratiqué à ce fujet lors de la Canonisation de Saint Udalric, Evêque d'Ausbourg en 993, & nous avons donné une notice de l'acte qui en fut dresse. C'est le premier de ce genre qu'on trouve dans les monumens ecclésiastiques.

On rapporte dans la Vie de S. Luc le Jeune, Solitaire du Mont-Saint-Joannice, qui vécut dans ce siècle, & que l'Eglise honore le 7 Février, un trait digne d'être remarqué. L'Archevêque de Corinthe passant un jour à quelque distance de sa cellule, le pieux Solitaire en sortit pour aller saluer ce Prélat. Il lui témoigna la peine qu'il avoit de ne pouvoir participer aux SS. Mystères, saute de Prêtre. L'Archevêque lui conseilla

d'avoir

d u le fa

éta m Vai 20

Co jug par lou

qui

fur fur péri d'un un o de c ler i

Ce d

T

194

d'avoir un vase propre, ...in d'y conserver des Hosties consacrées pour se com- x. munier lui-même, & ajouta qu'après Szicza; avoir reçu le Corps de J. C., il devoit boire au lieu du précieux sang, du vin dans une Coupe qui ne servit qu'à cet usage. Ce fait prouve deux choses également importantes; 1°. qu'alors ces saints Solitaires assistoient rarement la célèbration de la Messe, & qu'ils étoient encore dans l'usage de se communier eux-mêmes en particulier, suivant la pratique des premiers Chrétiens; 20. qu'on ne regardoit pas l'usage de la Coupe comme nécessaire, & qu'on ne jugeoit pas que la Communion fût imparfaite, quand on ne la recevoit que sous une seule espèce.

Nous avons raconté fuccinctement ce qui se passa vers le mileu de ce siècle dans l'Eglise de Rheims, dont le Siège fut disputé long-tems entre divers compétiteurs. Mais nous n'avons rien dit d'un discours sameux, prononcé dans un des Conciles qui se tint à l'occasion de cette affaire, nous réservant d'en parler ici, où il trouve sa place naturelle. Ce discours plein de force & de liberté

est rapporté en entier par le Pape Syl-Tome IV.

S. Luc le t-Joan-& que un trait iêque de que diftaire en t. Il lui ne pous, faute onseilla

d'avoir

e. Pour

oyoit di-

fiècle,

ondé fur

exemples

onstatés.

ard fous

ii établit

isation,

& à des

le Saint

n 993's

de l'acte er de ce

numeris

Nous qué à ce

vestre II, qui avoit été un des prétendans au Siège de Rheims. Arnoul d'Or-Siècie léans, Prélat vénérable par son âge & par son savoir, s'éleva dans ce discours contre les prétentions des Papes qui vouloient s'attribuer la connoissance & le jugement des causes qui concernoient les Evêques. On lui opposoit les fausses Décrétales & des pièces marquées au même coin. Il en ignoroit la supposition, & par conséquent il ne pouvoit en rejetter l'autorité; mais il vouloit qu'on s'en tint à l'ancienne discipline sur les jugemens ecclésiastiques it les appellations à Rome. Cet objet sur lequel il s'étendit beaucoup, le conduisit à parler de la conduite scandaleuse des Pontises qui déshonoroient la Chaire de S. Pierre, & en particulier de celle qui faisoit mettre Jean XII au nombre des hommes les plus corrompus qu'on eût encore vus. La peinture qu'il faisoit de leurs désordres est peu ménagée, & les expressions dont il se servoit ne peuvent être excusées, que par le zèle généreux qui l'animoit, & la douleur que lui causoit la honte du Sacerdoce. Quelquesois il s'appuyoit sur les vrais principes, & quelquefois il les perdoit de vue,

T T

ap ca fe

de ten l'er Comannant nam départe départe de la comannant nam départe de la comannant nam de la comannant

dans occas voir pour y revenir encore & s'en écarter de nouveau, tant les idées étoient confuses, X. & tant il étoit rare alors de trouver Stècume des Ecrivains qui fussent exacts, judificient & dans les maximes qu'ils établissoient, & dans les termes qu'ils employoient. Au reste malgré le ton de véhémence qui régne dans cette déclamation, on y retrouve les sentimens de l'antiquité, qui sont ceux de tous les tems, sur l'autorité légitime de la Chaire apostolique, & sur le respect dû au caractère sacré de ceux qui la remplissent, quelles que soient leurs qualités personnelles.

Les mariages entre les personnes

préten-

al d'Or-

age &

discours

ipes qui

ance &

ernoient

es fausses

quées au

Supposi-

ouvoit en

oit qu'on

e fur les

appella-

lequel in

sit à par-

des Pon-

ire de S.

e qui fai-

nbre des

qu'on eût

faisoit de

ée, & les

e peuvent

généreux

que lui

Quelque-

principes,

de vue,

Les mariages entre les personnes du même sang, étoient des sujets fréquens de divisions & de disputes, par l'extension presqu'illimitée qu'on donnoit à l'empêchement qui résulte de la parenté. Comine il n'y avoit encore sur cette matière aucune règle sixe, ce lien de la nature sournissoit souvent des prétextes au dégoût & à l'inconstance, pour se séparer d'une épouse qui commençoit à déplaire. Rome entroit ordinairement dans ces querelles qui lui présentoient une occasion toute naturelle d'exercer son pouvoir & de l'étendre, sur-tout lorsqu'il

I ij

196

SIÈCLE.

s'agissoit des Rois & des Grands. Le mariage de Robert, Roi de France, avec Berthe, sa parente, qu'il avoit épousée sans dispense, est un des événemens remarquables de ce siècle, par les troubles qu'il occasionna dans le Royaume, Le Pape Grégoire V, non-seulement refusa d'approuver ce mariage, mais encore il le déclara nul dans un Concile qu'il tint à Rome en 998; & les parties n'ayant pas voulu se séparer, il les excommunia, aussi bien qu'Archambaud, Archevêque de Tours, qui les avoit mariées; & tous les Evêques qui avoient eu part à cette affaire, furent suspendus de la communion du Souverain-Pontife, jusqu'à ce qu'ils fussent venus faire satisfaction au Saint-Siège. Robert ayant refusé d'obéir, le peuple & les Courtisans même se séparèrent de lui. Il ne lui resta que deux domestiques pour le servir dans les choses nécessaires à la vie ; encore jettoient-ils au feu tous les plats & tous les vases dont il avoit fait usage pour boire ou pour manger. C'est Pierre Damien, Ecrivain célèbre du siècle suivant, qui nous apprend ces particularités. Par où l'on voit combien les censures de l'Église en général étoient respectées, &

% I'I Fr du

le s rég qu' en

foit men dan peut

les des

mana regai ds. Le e, avec poulée ens reroubles ne. Le t refusa acore il u'il tint ant pas ia, aussi eque de tous les ette afommusqu'à ce ction au usé d'ois même esta que dans les core jettous les our boire

Damien, ant, qui Par où de l'Ectées, &

197 en particulier celles qui émanoient du Saint-Siège, quoiqu'il fût souvent profané par les mœurs dissolues de ceux Siècle. qui l'occupaient. Enfin Robert obéit, il renvoya Berthe, & contracta un nouveau mariage avec Constance, fille de Guillaume Comte d'Arles & de Provence.

Il s'est tenu peu de Conciles dans ce siècle. La rareté de ces utiles Assemblées vint sans doute de la difficulté de les former au milieu des troubles intérieurs & des guerres presque continuelles dont l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne & la France étoient agitées. L'indifférence du plus grand nombre des Evêques pour les maux de l'Eglise, & leur vie peu régulière qui devoit leur faire craindre qu'on ne remît les Canons en vigueur, en fut une autre cause. Quoi qu'il en soit, la discipline qui résulte des réglemens qu'on fit, ou qu'on renouvella dans ce petit nombre de synodes, se peut réduire aux points suivans.

10. Ot. soumit aux peines canoniques les ravisseurs & les détenteurs injustes des biens ecclésiaftiques, & on recommanda le paiement des dixmes, qu'on regardoit alors, non comme une aumône

X. volontaire, mais comme une charge X. attachée aux fonds productifs, & un tri-Sit cit, but sacré que l'Eglise avoit droit d'exiger.

1º. On sévit avec rigueur contre les Clercs concubinaires & simoniaques. Ces deux vices avoient fait beaucoup de progrés à la faveur de l'ignorance & de la corruption; & la multitude des coupables rendoit souvent les Pasteurs timides dans l'application des moyens qui pouvoient en arrêter le cours. On sentit enfin les dangers de cette indulgence, & la nécessité d'en revenir, quoiqu'un peu tard peut-être, aux anciennes Loix qu'on sit revivre.

3°. On défendit les mariages entre parens, dans tous les degrés prohibés, qui s'étendoient alors jusqu'au septième, & qui comprenoient même l'affinité spirituelle. On séparoit ceux qui s'étoient mariés malgré cet empêchement, & on n'avoit pas plus d'égard pour les Souverains que pour les simples particuliers, comme l'affaire de l'Empereur Nicéphore-Phocas en Orient, & celle du Roi Robert en Occident, le font assez voir.

fai

de

le :

de

de ava

Jea

Evê

4°. On maintint l'ancienne forme des élections. Les Evêques étoient choisis

charge par le Clergé & par le peuple, sous la c un tridirection des Métropolitains, ou des aud'exiger. tres Prélats de la Province. Mais les sirects. entre les Princes vouloient y concourir, au moins niaques. par leur consentement & l'acceptation coup de qu'ils faisoient du sujet élu. Les Empe. ce & de reurs d'Occident se montroient jaloux des coude soutenir à cet égard leurs droits par ars timirapport à l'élection des Papes, toutes ens qui les fois qu'ils étoient en état ou à porn fentit tée de les faire respecter dans Rome. algence,

5°. Les translations d'un Siège à l'autre devinrent assez fréquentes; & on commença à donner aux Evêques des Coadjuteurs avec assurance de leur succéder. Mais cet usage ne s'introduisit pas sans contradiction. Ce siècle est le premier ou l'on ait vu l'ambition & la cupidité porter des Evêques à posséder plusieurs sièges en même tems. C'est aussi le premier où l'on ait vu des enfans élus pour les plus hautes dignités de l'Eglise, comme Théophylacte pour le Siège de Constantinople, & Hugues de Vermandois pour celui de Rheims, de même que des Eveques ordonnés avant l'âge fixé par les Cinons, comme Jean XI, Jean XII Papes, & Grégoire, Evêque de Todi.

orme des

uoiqu'un

nes Loix

ges entre

rohibés,

eptième ;

Paffinicé

qui s'é-

hement .

pour les

es parti-

Impereur

e celle du

font affez

X. lemagne & de France obligèrent leurs Siècle. Chanoines à la régularité & à la vie commune; d'autres mirent des Moines dans leurs Cathédrales pour les desserent de leurs Eglises les Moines déréglés, pour mettre en leur place des Clercs séculiers.

7°. Les biens ecclésiastiques étoient encore divisés en quatre portions. Les Evêques vouloient en avoir l'administration, ou du moins choisir parmi les Clercs, celui qu'ils jugeoient plus capable de la faire sous leurs ordres, à charge de leur en rendre compte. Mais dans quelques Eglises les Clercs avoient des biens particuliers dont ils jouissoient & dont ils ne vouloient pas être comptables à l'Evêque; ce qui donnoit lieu à des malversations & à des plaintes bien son-dées. Ce sut le principal objet des contessations si vives de Rathier, Evêque de Vérone, avec son Clergé.

devenues de vrais bénéfices, dont les revenus étoient dispensés par les Curés. Il y en avoit même de riches, comme on le voit par celles que l'Historien Flo-

A Pi&

pt

tag

d'Alt leurs la vie Moines desserdesserent réglés, Clercs

étoient
as. Les
dminifarmi les
as capai charge
ais dans
ent des
oient &
aptables
u à des
ien fonles conêque de

e étoient dont les Curés. comme ien Flodoard posséda aux environs de Rheims.

Elles étoient compatibles avec d'autres X.

titres ecclésiastiques; car le même Flo-Siècre;
doard étoit aussi Chanoine de la Cathédrale de Rheims; comme nous l'avons vu.

9°. Au commencement de ce siècle un grand nombre de Seigneurs laïques portoient le titre d'Abbé, parce qu'ils s'étoient emparés des Monastères, & qu'ils s'en attribuoient les revenus. Les choses furent remises ensuite dans la règle. Il y eur pourtant encore des Evêques qui retinrent quelques Abbayes. dont ils jouissoient comme en commande. Il y eut aussi des Abbés, même réguliers, qui possédèrent à la fois plusieurs Abbayes. Ils les faisoient administrer par des Supérieurs qu'ils nommoient, & qui gouvernoient ces Communautés sous leur autorité. C'est l'origine des Congrégations qui reconnoissent un Chef commun, de qui les Supérieurs locaux & subalternes dépendent.

core en usage; mais elle étoit rarement pratiquée; & la discipline canonique déjà très-énervée, le fut encore davantage par les rédemptions de pénitence

Lv

qui s'introduisoient. Ces rédemptions x. étoient des pélerinages, des fondations strutte d'Eglises ou de Monastères, & d'autres œuvres pieuses par lesquelles on compensoit les peines prononcées par les Canons.

ché de la rigueur du jeûne, & l'on avoit réduit l'obligation de communier à quatre fois par an. Du reste les tems de l'année, & les jours de la semaine consacrés au jeûne ou à l'abstinence, étoient les mêmes que dans les siècles

précédens.

pour mieux dire, l'établissement de la Bénédiction des Cloches, & on l'attribue au Pape Jean XIII, qui en 965 bénit solemnellement celles de S. Jean de Latran. Cependant quelques Auteurs eroyent cette cérémonie plus ancienne. Ils se sondent sur un Capitulaire de Charlemagne de l'an 789, qui désend de baptiser les Cloches, & sur d'anciens Rituels manuscrits qui preservent les cérémonies & les prières de cette Bénédiction.

13°. Nous voyons que les Conciles de les Evêques de ce tems d', pronon-

nptions dations l'autres n compar les

p relâ-& l'on munier es tems emaine nence, fiècles

e, ou, nt de la l'attrien 965
S. Jean
Auteurs
scienne.
aire de défend
anciens
vent les
e Béné-

Conciles prononravisseurs des biens d'Eglises, & d'au-X.
tres pécheurs; c'est-à-dire, des excom-Siècle,
munications pour toujours, sans aucune
espérance d'absolution. C'étoit pour augmenter la terreur de ces peines, & détourner plus esticacement les Chrériens
des actions criminelles, auxquelles une
censure si redoutable étoit attachée.

quelque crime dont on étoit inculpé, & de manisester son innocence par les épreuves dont nous avons parlé ailleurs, étoit toujours en usage. L'ignorance & la barbarie qui avoient introduit certe forme absurde de jugement, la soutenoient. Comme le combat étoit une de ces épreuves, & que les Clercs qu'on y admettoit, donnoient un champion qui combattoit pour eux, les Conciles désendirent aux Ecclésiastiques de se purger par ce genre d'épreuve.

# CHRONOLOGIE DES CONCILES.

# DIXIEME SIECLE.

ATTILLANUM, d'Asille ou Asil-SIÈCLE. lan, au Diocèse de Narbonne, par Rosting, Archevêque d'Arles, & Ar-900. nuste, Archevêque de Narbonne, assistés de leurs Comprovinciaux. On y décide, par l'examen du jugement, c'est à dire, par l'épreuve du feu & de l'eau, un différend entre Terbaldus, Prêtre titré, ou Curé de Sainte-Marie-de Vic, & le Diacre Thierri, qui vouloit assujettir cette Eglise à celle de Cruzi. Terbaldus subit l'épreuve, en sortit sain & sauf, & gagna son procès. (Edit. Venet. T. XI.

fo

do

tic

M co

you. Constantinopolitanum, vers la mi-Janvier, par le Patriarche Nicolas le Mystique, où l'on condamne le mariage de l'Empereur Léon le Sage avec Zoë, parce qu'îl étoit contracté en quatrièmes no-

---

ES.

u Asil-

, par

& Ar-

assistés

écide.

dire,

un dif-

titré .

ic , & ujettir

baldus

fauf,

Venet.

ii-Jan-

Mysti-

age de

parce

es no-

ces ; le Prêtre Thomas qui avoit béni les deux époux, fut déposé, & l'Empereur privé de l'entrée de l'Eglise. Si è c 1 2; (Edit. Venet. T. XI.) An de J C. \* Constantinopolitanum, vers la fin de Janvier, où l'Empereur Léon fait déposer le Patriarche Nicolas, & mettre Euthymius à sa place. Barcinonense, de Barcelone. On y fit plusieurs Réglemens de discipline, qui ne sont point venus jusqu'à nous. Apud S. Tiberium, à l'Abbaye de S. Tibéri, en Languedoc. On y déclare l'Eglise d'Ausonne franche envers l'Eglise de Narbonne. De Juncheriis, de Junquières, au 909. Diocèse de Maguelone, le 3 Mai, où l'on absout le Comte Suniarius des censures qu'il avoit encourues (Edit Venet. T, XI.Trosleianum, de Troli, près de Soissons, le 29 Juin, sous Hervé de Rheims. Les décrets de ce Concile, fouscrits par douze Prélats, sont distribués en quinze Chapitres, qui sont plutôt des exhortations que des Canons, & font voir le triste état de l'Eglise. Constantinopolitanum, au mois de Mai, où l'on rétablit le Patriarche Nicolas. (Pagi.)

Turonense, où l'on arrête que la sete X. du retour des Reliques de S. Martin à Siècle. Tours, sera célébrée le 13 Decembre. Altheimense, d'Altheim dans la Rhégia. tie, en présence de l'Empereur ou du 916. Roi Contard, le 20 Septembre. Un l'este

Roi Contard, le 20 Septembre. Un Legar du Pape y assista, & l'on y sit dixhuit Canons ( Conc. Germ. T. II.)

constantinopolitanum, au mois de Juillet, par les Légats du Pape & le Patriarche Nicolas, où la paix est rendue
à cette Eglise, divisée à l'occasion des quatrièmes noces de l'Empereur Léon, mort l'an 911. On désend d'en contracter de pareilles, & on accordeau Prince décédé la rémission de la faute qu'il avoit commise à cet égard (Mansi, Suppl. tom. I.)

Soisson, par Hervé de Rheims, où, à la prière du Roi Charles, on donne l'absolution à un Seigneur nommé Erlebaud, mort dans l'excommuni-

cation.

922. Confluentinum, de Coblentz, composé de huit Evêques. Il nous en reste six Canons.

923. Remense, où Seulse de Rheims, avec ses Sussiagans, ordonna à ceux qui s'é-

nit

to

fie du

he

tic

br

ca

Ti fer de

ein ini ve y

fe

8

928.

931

toient trouvés à la bataille de Soissons, a fete entre Robert & Charles, de faire péartin à nitence pendant trois Carêmes consé-Siècia mbre. cutifs. Rhé-An de J. C. Trevirense, par Ruotger ou Roger, ou du Archevêque de Tréves. On y fit plu-Jn Lesieurs Réglemens pour la réformation it dixdu Clergé. Grateleanum, de Gratlei en Angle-Juilterre. Le Roi Ethelstan y publie plule Paheurs Loix civiles & ecclénastiques. endue Altheimense, d'Altheim dans la Rhéon des tie. On y fit trente-sept Capitules, que ou environ. Léon, nous n'avons plus. intrac-\* Constantinopolitanum, le 2 Septem-Prince bre, à la sollicitation de Romain Lécapène, où l'on engage le Patriarche Suppl. Tryphon à mettre son nom au bas d'une feuille blanche, qu'on remplit ensuite s de de la formule de son abdication. où, à Ratisbonense, le 14 Janvier, par donne einq Evêques & un Chorévêque. On y mmé instruit le peuple de ses devoirs relatinunivement aux abus règnans. Les Prélats y conviennent entr'eux de se donner commutuellement après leur mort certains

avec

1 5'é-

secours spirituels. Erpfordiense, d'Erford en Allemague, le 1 Juin, On y fix cinq Canons.

Dingolvingense, de Dingelfind, au X. Diocèse de Ratisbonne, où l'on traite Siècle de la réformation du Clergé.

An de J. c. Apud Sanctam Macram, de Fîmes, 932. au Diocèse de Rheims, contre les usur-935. pateurs des biens ecclésiastiques. On les

avertit de se corriger.

\*Suessionense, où, sur de vains prétextes, l'on dépose Artaud, Archevêque de Rheims, & l'on met à sa place Hugues, sils d'Herbert, Comte de Vermandois, jeune-homme de vingt ans.

Galles. Le Roi Nongui restitue à l'Evêque Patre, tout ce qu'il avoit enlevé à fon Eglise de Landass, & lui accorde

une de fes terres.

946. Afturicense, d'Astorga, en présence de Ramire II, Roi de Léon, le 1 Septembre. On y remédie à divers abus qui s'étoient glissés dans la discipline ecclésiastique.

Mars, par Aymeric, Archevêque de cette Ville. On y délibère sur les moyens de rétablir la discipline ecclésiastique

dans la Province.

947. Virdunense, de Verdun, vers la mi-Novembre. Sept Evêques; Robert de find, au

e Fîmes, les ufur-On les

nins préla place de Verigt ans. pays de à l'Evêenlevé à accorde

résence 1 Sepbus qui ecclé-

le 27 que de noyens astique

la miert de Trèves à leur tête, y maintinrent, par = provision, Artaud dans la possession du Siège de Rheims.

SIÈCLE.

Mosomense, de Monson, le 13 Join- An de J. C. vier. Robert, Archevêque de Trèves, & 948. ses Sustragans, avec quelques Evêques de la Métropole de Rheims, y jugent qu'Artaud doit conserver la communion ecclésiastique & la possession du Siège de Rheims.

Ingelenheimense, d'Ingelheim, près de Mayence, le 7 Juin, ou plutôt le 9 Juillet, en présence des deux Rois Othon & Louis. Le Légat Marin y présidoit, & il y avoit trente-deux Evêques en tout, avec un grand nombre d'Abbés, de Chanoines & de Moines. On y dressa dix Canons.

Laudunense, de l'Abbaye de S. Vincent de Laon, où l'on cite le Comte Hugues pour venir rendre compte des maux qu'il avoit faits au Roi Louis d'Outremer & aux Evêques.

Trevirense, le 6 Septembre. Le Légat Marin, l'Archevêque de Trèves, & plusieurs Evêques de France, y excommunierent Hugues, Comte de Paris, jufqu'à ce ce qu'il vînt à résipiscence. Deux prétendus Evêques, ordonnés par l'Ar948.

948.

948,

X. aussi privés de la communion. Ce Con-Siècle cile dura trois jours.

An de J. c. Londinense, de Londres, le 8 Sep-948. tembre, où Turquetel sur fait Abbé de Croyland, après avoir resusé deux Evêchês que le Roi vouloit lui donner.

Romanum, où le Pape Agapit confirma les censures portées en France contre l'Archevêque Hugues, & Hugues

Comte de Paris.

952. Augustanum, d'Ausbourg, le 7 Aoûts. Vingt-quatre Evêques de Germanie & de Lombardie y firent onze Canons. Le Roi Othon assista au Concile, & promit d'appuyer de son autorité ce que les Evêques y avoient résolu.

Landavense, de Landasse. Un Diacre ayant tué un paysan qui l'avoit blessé, sur massacré dans une Eglise où il s'étoit résugié. Le Concile ordonne la consiscation des biens des meurtriers au prosit

de cette Eglise.

958. Ingelenheimense, d'Ingelheim, près de Mayence, aux Fêtes de Pâques, où l'on substitue Fréderic de Chiengan à Hérolde, Archevêque de Saltzbourg, que Henri, Frère de l'Empereur Othon, avoir privé de la vue, pour avoir ap-

e 8 Sep-Abbé de eux Evêonner.

pit con-France Hugues

7 Aoûr. nanie & ions. Le & proque les

Diacre blessé, il s'étoit confisu profit

près les, où ngan à bourg, Othon, oir appuyé la révolte du Prince Liutolf con-

Constantinopolitanum, par le Patriar-Siècus. che Polyeucte, vers la fin de Septem-An de J. c. bre, fur la validité du mariage de l'Empereur Nicéphore-Phocas avec Théophanon, veuve de l'Empereur Romain. Ce mariage est confirmé, contre l'avis du Patriarche.

963.

964.

967

Romanum, Par l'Empereur Othon, à la prière des Romains, depuis le 6 jusqu'au 22 Novembre. Le Pape Jean XII y sut accusé d'un grand nombre de crimes; & n'ayant pas voulu comparoître, il sut déposé.

\* Romanum, le 26 Février, où le Pape Jean XII déposa Léon VIII, par une procédure encore moins réguliète que celle du Concile précédent.

\* Romanum, entre la Saint-Jean & la Saint-Pièrre. Léon VIII y déposa Benoît V, qui avoit été élu après la mort de Jean XII.

Romanum, au mois de Janvier, par le Pape Jean XIII, en présence de l'Empereur Othon I. Il ne reste de ce Concile qu'un Diplôme donné par l'Empereur avec l'approbation de l'Assemblée, en faveur de l'Abbaye de Sublac.

qı &

le

B

**Le** 

m

o

D

M

D

Ravennense, le 20 Avril, après Pâ-X. ques. L'Empereur Othon y rendit au Siècle. Pape la Ville & le territoire de Raven-An de J. C. ne. Hêrold, Archevêque de Saltzbourg,

y fut déposé, & l'acte de saltzbourg, y fut déposé, & l'acte de sa déposition fut souscrit, le 25 Avril, par cinquante-sept Evêques, le Pape Jean XIII compris. L'Empereur souscrivit après le Pape, & les Evêques ensuite. On y érigea aussi Magdebourg en Archevêché.

968. Romanum, commencé à la fin de la première de ces deux années & fini au commencement de l'autre, en prefence des Empereurs Othon I & Othon II. Ce Concile fut célébre; mais il n'en reste que trois Priviléges du Pape Jean XIII, dont le dernier a pour objet l'érrection de l'Evêché de Meissen, Capitale de Misnie.

968. Ravennense, où plusieurs Evêques d'Italie & de Germanie souscrivirent un échange, entre l'Eglise d'Halberstadt & celle de Magdebourg.

968. Romanum, où le Pape Jean XIII approuve & ratifie la fondation de l'Evêché de Minden, faite l'an 935, par Henri l'Offeleur.

969. Anglicanum, de toute l'Angleterre, par S. Dunstan, en présence du Roi près Paendit au Ravenzbourg, épolition nquante-II comaprès le . On y hevêché. fin de la & fini en prec Othon s il n'en pe Jean bjet l'é-, Capi-

Evêques irent un stadt &

XIII ape l'Evês, par

leterre, du Roi Edgard, qui y fit un discours aux Evêques sur les déréglemens des Clercs, X. & en chargea trois en particulier d'y SIÈCLE. remédier.

Romanum, par le Pape Jean XIII, le 26 Mai. Il n'est connu que par la Bulle du Pape, portant érection de l'Evêché de Bénévent en Archevêché.

Romanum, par le Pape Jean XIII, le 23 Avril, où l'on confirme l'établiffement des Moines dans l'Abbaye de Mouson, à la place des Chanoines.

Compostellanum, le 29 Novembre, où Césaire, Abbé de Mont-Serrat, sut élu & sacré Archevêque de Tarragone; mais l'Archevêque de Narbonne s'y opposa, avec les Evêques d'Espagne, qui le reconnoissoient pour Métropolitain.

Apud montem Sancla Maria, du Mont-Sainte-Marie, en Tardénois, au Diocèse de soissons, dans le mois de Mai, par Adalbéron, Archevêque de Rheims, où l'on fait lecture de la Bulle de Jean XIII, pour l'introduction des Moines dans l'Abbaye de Mouson.

Ingelenheimense, d'Ingelheim, où S. Udalric, Evêque d'Ausbourg, demanda permission de remettre son Evê-

971.

971;

972

972.

X. un Monastère, ce qu'on ne voulut pas Siècle lui accorder.

on de J. C. Marzaliense, de Marzaille, au Dio273. cèse de Parme, par Honestus, Archevêque de Ravenne. Les uns donnent
pour objet de ce Concile, une contestation d'Adalbert, Evéque de Bologne,
avec Ubert, Evéque de Parme, touchant certains domaines que le dernier
possédoit, & que l'autre revendiquoit,
comme appartenans à son Eglise. Selon
d'autres, c'étoient des Nobles qui redemandoient à l'Evêque de Parme des terres
de leurs maisons, dont Othon le Grand
l'avoit investi.

975. Romanum, par le Pape Benoît VII, où l'on excommunie Boniface Francon, pour avoir usurpé le Saint-Siége.

Remense, par le Diacre Etienne, Légat de Benoît VII, où l'on excommunie Thibaut, usurpateur du Siège d'Amiens, & l'Antipape Boniface Francon.

978. Calnense, de Calne, Château royal en Angleterre, où l'on propose de chasser les Moines des Eglises qu'ils possédoient, pour y substituer des Clercs séculiers. S. Dunstan se déclare en faveur

ge. fer fit

ne coi Lo

ne éta Pri Fra

noi Ca Ga

mi

re,

de mu con Vil

pet

fidé

er dans lut pas u Dio-Archelonnent contesologne, e, toudernier iquoit, . Selon ui redees terres e Grand oît VII, rancon, ze. tienne, excomi Siége Boniface

u royal de chafls posséercs sén faveur

des Moines, & plusieurs Prélats se rangent à son avis.

Ingelenheimense, d'Ingelheim, en pré-Siècis. sence de l'Empereur Othon II, où l'on An de J. C. sit plusieurs réglemens de discipline qui

ne sont point venus jusqu'à nous.

Remense, de Rheims, où l'on excommunie Arnoul, fils naturel du Roi Lothaire, neveu de Charles de Lorraine, & alors Chanoine de Laon, comme étant convaincu de connivence avec le Prince son oncle, qui ravageoit la France pour en obtenir le Trône.

Remense, le 22 Janvier, où l'on élit Archevêque de Rheims ce même Arnoul, en présence du Roi Hugues

Capet, & de son fils Robert.

Landavense, de Landass, au pays de Galles. Arthmail, Roi de Galles, y est mis en pénitence pour avoir tué son frère, & excommunié, jusqu'à ce qu'il eût expié son crime.

Silvanectense, de Senlis, au mois de Juiller, où l'on confirme l'excommunication portée par Arnoul de Rheims, contre ceux qui s'étoient emparés de la Ville de Rheims, par l'autorité d'Arnoul même, qui trahissoit Hugues Caper, à qui il avoit fait serment de fidélité.

qu

Bu

X

de

&

auche

lat

S.

apr

le :

le :

ord

jeû:

Où

Evê

teni

de l

vers

mes

aux

fenc

R

7

Romanum, par Jean XV, où S. Adalbert, Evêque de Prague, demande, mais inutilement, la permission d'abdiquer.

An de J. C. Carrofense, de l'Abbaye de Char-989. roux en Poitou, le 1 Juin. On y fit ou environ. trois Canons contre les brigands, &c ceux qui frapperoient les Clercs.

990 Narbonense, par Ermengaud, Arou environ chevêque de Narbonne; plusieurs Seigneurs laïques y assisterent. On y délibéra sur les moyens de réprimer les usurpations des biens ecclésiastiques.

\* Remense, de S. Basse, à trois lieues de Rheims, le 17 Juin, par Séguin, Archevêque de Sens, où le Roi Hugues Capet force les Evêques à déposer l'Archevêque Arnoul comme traître, & à mettre Gerbert à sa place.

992. Aquisgranense, d'Aix-la-Chapelle, où l'on désend les noces pendant l'Avent, depuis la Septuagésime jusqu'à Paques, & pendant les quatorze jours avant la Saint-Jean.

p93. Lateranense, le 31 Janvier. S. Udalric y sur canonisé, après qu'on y eutentendu le récit de ses miracles, que Liutolf, Evêque d'Ausbourg, y sit lire. Il y avoit vingt ans qu'il étoit mort. C'est

CHRETIENS. C'est le premier acte de Canonisation = S. Adalqui soit connu, & dont nous ayons la mande, Bulle du Pape. Elle est signée par Jean Siècle. n d'ab-XV, & par cinq Evêques des environs Ani de J C. de Rome, neuf Prêtres Cardinaux, e Char-& trois Diacres. On y fit Remense, par Gerbert, contre les nds, & 993. usurpateurs des biens ecclésiastiques. CS. Ansanum, d'Anse, à quatre lieues d, Ar-994au-dessus de Lyon, par Burchard, Areurs Seichevêque de Lyon, & dix autres Préy délilats. On y confirma, à la demande de mer les S. Odilon, les possessions de Cluni; iques. après quoi l'on fit neuf Canons, dont is lieues le septième défend les œuvres serviles Séguin, le Samedi depuis Nones; le huitième Hugues ordonne l'abstinence du Mercredi, & le fer l'Arjeûne du Vendredi. re, & a Mosomense, de Mouson, le 2 Juin, 995. où Léon, Legat du Pape, avec quatre apelle, Evêques, ordonna à Gerbert de s'absant l'Atenir de l'Office divin jusqu'au Concile jusqu'à de Rheims, indiqué au mois de Juillet. rze jours San-Dionysianum, de S. Denis, vers le mois de Mai, touchant les dî-S. Udalmes qu'on vouloit ôter aux Moines & on y eut aux laïques qui les possédoient. es, que Romanum, par Grégoire V, en préy fit lire. 996. sence de l'Empereur Othon III, sur les it mort. Tome IV. C'est:

plaintes d'Herluin, que le Pape venoit de facrer Evêque de Cambrai. On y X. Stècle excommunie les usurpateurs des biens

An de J. C. de cette Eglise.

Ticinense, de Pavie, par Grégoire V. Crescence y fut excommunié avec l'Antipape Jean XVI, qu'il avoit fait élire la même année.

va

bo

vie

pli:

1101 de

cre

Ravennense, le 1 Mai. Gerbert de-998. venu Archevêque de Ravenne, y fit trois Canons avec huit Suffragans de sa

Métropole,

Romanum, de vingt-huit Evêques, 998. sous Grégoire V, au mois de Mai, en présence de l'Empereur Othon III. On y fit huit Canons, dont le premier porte que le Roi Robert quitteroit Berthe, sa parente, qu'il avoit épousée contre les Canons, & qu'il feroit sept ans de pénitence, suivant les degrés prescrits dans l'Eglise; le tout sous peine d'anathême.

Gnesnense, de Gnesne en Pologne, 999où l'Empereur Othon III confirme l'érection faite en 965, de sept Evêchés dans le pays des Sclaves, c'est à-dire, la Bohême & partie de la Pologne.

Quintiliburgense, de Quedelimbourg, vers Pâques, où l'on somme, mais en-999.

CHRÉTIENS:

vain, Gésilier, Archevêque de Magdebourg, de quitter l'Evêché de Marsbourg qu'il retenoit avec son Archevêché.

Pictaviense, de Poitiers, le 13 Jan-An de J. C. vier, pour le rétablissement de la disci- 1000 pline ecclésiastique. On y sit trois Canons, dont le dernier défend, sous peine de dégradation, aux Prêtres & aux Diacres, d'avoir des semmes chez eux.

X.



K ij

venoit On y s biens

oire V. ec l'Anit élire

oert de-, y fit ns de fa

vêques, Mai, en III. On ier porte erthe, sa ontre les prescrits eine d'a-

Pologne, firme l'éor Evêchés lt à-dire, ologne. limbourg, mais en-

# CHRONOLOGIE DES PAPES.

# DIXIÈME SIÈCLE.

. "C

CXVII. LEON V.

Siècle.

Ande J. C.
la place de Benoît IV, le 28 Octobre, fut chassé au plus tard vers la fin du mois de Novembre, l'an 903, par Christophe, qui le sit mettre en prison, où Sigonius dit qu'il mourut de chagrin le 6 Décembre suivant.

# CXVIII. CHRISTOPHE.

Christophe, Romain, après avoir chassé Léon V, s'empara du Saint-Siège. Il sut chassé à son tour par Sergius au commencement de Juin 904, & relégué dans un Monastère d'où Sergius le sit tirer pour le charger de chaînes.

# CXIX. SERGIUS III.

bo

ch do

ni

II Sai

qu

904. Sergius III, Prêtre de l'Eglise Ro-

914.

maine, succéda à Théodore, mort en 898; mais le parti de Jean IX ayant x. prévalu, il sur chassé, puis rétabli en 51 è C I E. peu plus de sept ans, étant mort vers An de J. C l'an 911.

## CXX. ANASTASE III.

Anastase III, Romain, succéda à Sergius sur la sin du mois d'Août de l'an 911. Il mourut vers le milieu du mois d'Octobre de l'an 913, après avoir tenu le Saint-Siège deux ans & environ deux mois.

# CXXI. LANDON.

Landon fut placé sur le Saint-Siège 913 l'an 913 ou 914. Il ne le tint que six ou 914. mois & vingt jours au plus.

## CXXII. JEAN X.

Jean X, Clerc de Ravenne, élu d'abord Evêque de Bologne, ensuite Archevêque de Ravenne, par le Pape Landon, devint son successeur, & sut intronisé vers la fin du mois d'Avril 914. Il mourut l'an 928, après avoir tenu le Saint-Siège quatorze ans, deux mois & quelques jours.

K iij

fin du , par prison, chagrin

donné à

Ctobre,

S.

E.

HE.

rès avoir int-Siège. ergius au , & relé-Sergius le înes.

III.

glise Ro-

## CXXIII. LÉON VI.

Siècle. Léon VI succéda à Jean X sur la fin An de J. C. de Juin 928. Il ne tint le Saint-Siège que 928. sept mois & quelques jours.

# CXXIV. ÉTIENNE VII.

p29. Étienne VII, successeur de Léon VI, monta sur le Saint-Siège vers le 10 Février 929. Il mourut vers le 12 Mars de l'an 931, après deux ans, un mois, & environ vingt-huit jours de pontisicat.

# CXXV. JEAN XI.

Jean XI fut placé sur le Saint-Siège à l'âge de vingt-cinq ans, & ordonné le 20 Mars 931. Il mourut l'an 936, après quatre ans & environ dix mois de pontificat.

# CXXVI. LÉON VII.

Léon VII fut ordonné Pape l'an 936.

La Lettre qu'il écrivit à Hugues, Prince des François, est une preuve du zèle de ce Pape pour le culte divin. Il mourut l'an 939, après avoir tenu le Saint-Siège trois ans six mois & dix jours.

# CXXVII. ÉTIENNE VIII.

To.

fur la fin

Siège que

VII.

éon VI,

e 10 Fé-

12 Mars

un mois,

ontificat.

aint-Siège ordonné

an 936;

dix mois

e l'an 936. es, Prince

du zèle de

Il mourut

Saint-Siège

VII.

I.

Étienne VIII succéda à Léon VII, Siècle. l'an 939. Il mourut l'an 942, après An de J. C. avoir tenu le Saint-Siège trois ans, qua- 939. tre mois & quelques jouss.

942.

# CXXVIII. MARIN II.

Marin ou Martin II, Romain de naissance, fut placé sur le Siège de Rome an 942. Il mourut en 946, après trois ans, deux mois & quatorze jours de pontisicat.

# CXXIX. AGAPIT II.

Agapit II, Romain de naissance, fut ordonné Pape l'an 946. Il honora le Saint-Siège par l'innocence de ses mœurs, & son zèle pour le bien de l'Eglise. Il mourut vers la fin de 955.

# CXXX. JEAN XII.

Jean XII, Romain de naissance, s'empara du Saint-Siège, après la mort d'Agapit, n'étant âgé que de dix huit ans; il fut déposé dans un Concile en 963, & mourut l'année suivante.

K iv

## CXXXI. LÉON VIII.

Léon VIII fur substitué à Jean XII, Siècle. l'an 963. Avant son élection, il étoir Protoscriniaire ou premier Garde des Archives de S. Jean de Latran, & purement laïque. Il mourut l'an 965, après avoir tenu le Saint-Siège un an & quatre mois.

#### CXXXII. JEAN XIII.

Jean XIII, Romain de naissance, fut intronisé l'an 965. Ayant été chassé de Rome peu de tems après, il y rentra sur la sin de 966. Il mourut l'an 972, après avoir tenu le Saint-Siège six ans onze mois & cinq jours.

## CXXXIII. BENOIT VI.

972. Benoît VI fut ordonné Pape l'an 972. Il mourut en 974, dans une prison où l'avoit jetté Crescentius.

## CXXXIV. DONUS II.

Donus II fut fait Pape après l'expulfion de Boniface. Sa mort arriva avant le 25 Décembre 974.

## CXXXV. BENOIT VII.

974 Benoît VII, Romain de naissance,

CHRETTENS : 123

fut élu Pape & intronisé l'an 974 ou \_\_\_\_\_ 975. Il mourut en 983.

CXXXVI. JEAN XIV.

SIECLE.

X.

983.

Jean XIV, placé par l'Empereur Othon II, au mois de Novembre 983, sur le Siège de Rome, en fut chassé au mois de Mars suivant, par l'Antipape Boniface, qui l'enserma au Château Saint-Ange, où il mourut de misère le 20 Août 984.

## JEAN XV.

Jean XV, sils de Robert, sur élu après la mort de Jean XIV; mais soit qu'il soit mort avant que d'avoir été ordonné, soit que son Ordination n'ait pas été canonique, on ne le compre point parmi les Papes, sinon pour servir de nombre. Il mourut avant le mois de Juillet 985.

# CXXXVII. JEAN XVI.

Jean XVI, Romain, fils du Prêtre Léon, fut placé sur le Siège de Rome l'an 985. Il sut chassé l'an 987 par Crescentius, qui l'engagea ensuite à revenir. Il mourut l'an 996.

Κv

985

VII.

issance,

I.

il étoit de des ¿ pure-, après quatre

II.

nce, fut nassé de rentra nn 972, six ans

VI.

an 972. rison où

II.

l'expul-

va avant

# CXXXVIII. GRÉGOIRE V.

Siècle.

Srècle.

Onn, Allemand de nation) succéda à non, Allemand de nation) succéda à Jean XVI en 996, par le crédit d'Othon III, dont il étoit consin issu de germain. Il mourut l'an 999, à l'âge de vingt-sept ans, après un pontificat de deux ans neuf mois un jour.

399.

# CXXXIX. SILVESTRE II.

Silvestre II (appellé auparavant Gerbert, né en Auvergne, d'une famille obscure) monta sur le Saint-Siège par la protection de l'Empereur Othon III, & sur intronisé le 2 Avril 999. Il est le premier François qui se soit assis sur la Chaire de S. Pierre, qu'il occupa l'espace de quatre ans un mois & neuf jours, étant mort le 11 Mai 1003.



Bru-

da à thon ger-

ge de

II.

Germille ge par n III, est le fur la a l'esjours,

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES

D'ANTIOCH Ecquire

# DIXIEME SIECLE.

LXXVII. ÉLIE II.

X. Siècle.

LIE succéda au Patriarche Siméon An de J. C. l'an 904 ou 905. Les uns placent sa mort 904 en 929, d'autres en 930. Après sa mort, ou 905. il y eut une vacance d'environ six ans.

# LXXVIII. THÉODOSE II.

Théodose II sut ordonné Patriarche d'Antioche l'an 935. Ce qu'on a de plus certain sur la durée de son épiscopat, c'est qu'il vivoit encore vers l'an 937 ou 938.

935

LXXIX. THÉODORET II.
LXXX. AGAPIUS I.
LXXXI. CHRISTOPHE.

Théodoret II & Agapius I, dont ou K vj

.7%

ne sait que les noms, viennent à la suite de Théodose II dans le Catalogue des X.

SIÈCLE. Patriarches d'Antioche.

Christophe succéda au Patriarche Aga-An de J. C. pius I l'an 969. Les Musulmans s'étant faisi de lui au siège d'Antioche entrepris par Nicephore-Philip le percèrent d'un coup de dard, a saine de fa Religion,

#### LXXXII. THEODORE II.

969. Théodore II, Anachorète, fut nommé Patriarche d'Antioche par l'Empereur Jean Zimiscès, & ordonné à Consrantinople par le Patriarche Polyeucte, l'an 969. Il mourut l'an 985.

#### EXXXIII. AGAPIUS II.

Agapius II fut transféré du Siège de 286. Séleucie sur celui d'Antioche l'an 980. Relégué dans un Monastère l'an 997, il y mourut l'an 1004.



suite e des

Agaétant etreèrent de fa

I.
nomimpeConf-

ucte,

I. -

ge de 1986. 997,

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES D'ALEXANDRIE.

## DIXIÈME SIÈCLE.

LXI. CHRISTODULE, Melquite.

Siècle.
An de J.C.
1- 908.

Christodule remplit le Siège Patriarchal des Melquites, après trois ans de vacance, l'an 908. Sa mort arriva l'an 933.

LXII. EUTYCHIUS, Melquite.

Eutychius fut placé fur le Siège d'A-lexandrie l'an 933. Il mourut en 940 (\*).

(\*)Depuis Eurychius, la Chronologie des Patriarches d'Alexandric effe d'être confrante, & fe trouve souvent interrompue. Nous placerons les Jacobites dans les intervalles, jusqu'à ce que les Melquites viennent tout-à fait à manquer. Alors, nous suivrons l'ordre qui nous paroîtra le plus certain,

X. LXIII. SOPHRONE II.

SIÈCLE. LXIV. ISAAC.

An de J. C. LXV. JOB, Melquite.

940. Sophrône II, Isaac & Job, dont on ne sait que les noms, occupèrent successivement le Siège des Melquites d'Alexandrie, après la mort d'Eutychius.

## LXVI. ÉLIE, Melquite.

Élie occupoit le Siège Patriarchal des Melquites en 968. C'est tout ce que l'on fait de ce Prélat.

## ÉPHREM, Jacobite.

phrem, Marchand Syrien, se trouvant en Egypte à la mort de Minas II, sur élu pour lui succéder l'an 977. Ce sur sa grande charité envers les pauvres, qui attira les regards des Cophtes sur lui. Il mourut l'an 981.

## PHILOTHÉE, Jacobite.

981. Philothée, Moine de S. Macaire, fuccesseur d'Ephrem, tint le Siège depuis 981, jusqu'en 1005.

I.

nt on t fucd'A-

des que

trouis II, Ce vres, s fur

ire, deLXVII. ARSÈNE, Melquite.

X.

Arsène fut nommé Patriarche des Siècle. Melquites par Aziz, son beau-frère, an de J.C. Calife d'Egypte. On ne peut rien dire 984. sur le tems de son Patriarchat, sinon qu'il commença au plutôt en 984.

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES

DE JÉRUSALEM.

## DIXIEME SIECLE.

LXX. SERGIUS II.

Sergius, nommé George par Eutychius, fut placé sur le Siège de Jérufalem l'an 907. Il mourut vers le commencement d'Avril de l'an 911.

LXXI. LEONCE.

Léonce ou Léon, monta sur le Siège 911 de Jérusalem l'an 911. Il l'occupa dixsept ans, & mourut l'an 928.

### LXXII. ANASTASE.

Sièce. Les Catalogues Latins des Patriarches du de J. C. de Jéru' dem, donnent pour successeur à Léonce, un nommé Anastase. Si ce Patriarche est réel, son gouvernement sut très-court. Il ne paroît pas avoir passé l'an 928.

## LXXIII. NICOLAS.

Le Patriarchat de Nicolas est aussi douteux que celui d'Anastase. En le supposant réel, ce Patriarche mourut l'an 237 au plus tard.

# LXXIV. CHRISTOPHE ou CHRISTODULE I.

Christophe ou Christodule, étoit Patriarche de Jérusalem l'an 937. On ignore l'année de sa mort.

#### LXXV. JEAN VI.

Jean VI fut le fuccesseur de Christophe. Les Musulmans ayant été battus plusieurs sois par l'Empereur Nicéphore-Phocas, s'en prirent à ce Prélat, comme ayant excité l'Empereur à leur faire la guerre. Pleins de cette préoccupation,

ils se saisirent de sa personne, & le brûlèrent vif l'an 969.

X.

#### LXXVI. CHRISTOPHE ou CHRISTODULE II.

SIECLE. An de J. C.

Christophe ou Christodule II, succéda au Patriarche Jean VI, suivant les Catalogues Latins des Patriarches de Jérufalem. Mais on ignore quelle fut la durée de son gouvernement.

## LXXVII. THOMAS. LXXVIII. JOSEPH.

Thomas, dans les Catalogues cités, est donné pour successeur à Christophe II. Mais ils ne s'expliquent pas davantage sur sa personne.

On n'a pas plus de lumière sur le gouvernement de Joseph, successeur de Thomas, que sur celui de ses deux pré-

décesseurs.

#### LXXIX. ALEXANDRE.

Alexandre sur placé sur le Siège de Jérusalem, selon Nicephore - Calixte, sous l'Empire de Constantin Porphyrogénète. C'est vraisemblablement le successeur immédiat de Joseph; mais on

lt aussi le suput l'an

arches

ceffeur

Si ce

ement r pailé

IE.

toit Pa-7. On

Chrisé battus éphorecomme faire la pation, 234 SIECLES

ne fait pas combien de tems il tint le X. Siège.

SIÈCLE.

### LXXX. JÉRÉMIE.

Jérémie fut élevé sur le Siège de Jérusalem par l'autorité d'Aziz, Calife d'Egypte, qui avoit épousé sa sœur. Cette promotion se sit au plutôt l'an 984. Ce Prélat mourut au Kaire où il avoit été emmené captif l'an 1012.



tint le

de Jé-Calife Tœur. tôt l'an re où il

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES DE CONSTANTINOPLE.

## DIXIÈME SIECLE.

LXV. EUTHYMIUS.

X. Siècle.

LUTHYMIUS le Syncelle fut substitué An de 1. c. au Patriarche Nicolas. Il consentit aux 906. quatrièmes noces de l'Empereur Léon, sans vouloir néanmoins souffrir qu'il les autorisât par une loi expresse. L'an 911, il sut chassé par l'Empereur Alexandre, du vivant de son frère Léon. Euthymius étoit un Prélat savant & vertueux.

## NICOLAS, rétabli.

Nicolas fut rappellé par l'Empereur 911. Alexandre. Il mourut l'an 925, après avoir rendu la paix à son Eglise.

## LXVI. ÉTIENNE II.

Étienne, Métropolitain d'Amasée, 925

fut transféré au mois d'Août sur le Siège X. de Constantinople, il le remplit l'espace Siècle. de deux ans & onze mois. Il mourut l'an An de J. C. 928.

#### LXVII. TRYPHON.

Siège de Constantinople l'an 928, en attendant que Théophilacte, sils de l'Empereur Romain Lécapène, sût en âge de le remplir. L'an 931, l'Empereur lui fait demander son abdication qu'il resulte, en déclarant qu'il n'a jamais entendu tenir le Siège par considence. Le 2 Septembre de la même année on lui surprend cet acte par une sourberie insigne. Tryphon se retira dans son Monastère, où il mourut saintement l'année suivante.

#### LXVIII. THÉOPHILACTE.

233. L'Empereur Romain Lécapène, après avoir laissé vaquer le Siège depuis le z Septembre 931, y sit placer son fils âgé de seize ans, en présence des Légats du Pape l'an 933. Les commencemens de ce jeune Prélat donnèrent de grandes espérances, qu'il démentit ensuite par une vie souillée de toutes sortes de cri-

e Siège 'espace rut l'an

fur le

28, en

e l'Em-

âge de

eur lui u'il re-

nais en-

e. Le 2

lui fur-

inligne.

nastère,

uivante.

e, après

uis le z

fils âgé

égats du

nens de

grandes uite par s de cri-

TE.

mes. Il mourut l'an 956, après avoir tenu le Siège l'espace de vingt-trois ans & vingt-cinq jours.

X. Siècle.

# LXIX. POLYEUCTE.

An de J. C.

Polyeucte, Moine de Constantinople, fut élevé l'an 956 sur le Siège de cette Eglise. Il mourut en 970, après l'avoir occupé treize ans, neuf mois & treize jours.

LXX. BASILE.

Basile, Solitaire du Mont-Olympe, monta sur le Siège de Constantinople en 970. Il en sut chassé en 974 par l'Empereur Zimiscès. Relégué dans un Monastère, il y finit saintement ses jours.

LXXI. ANTOINE II.

Antoine II, surnommé Paché, Moine studite & syncelle, sur mis à la place de Basile l'an 974. Après un gouvernement de cinq ans, il abdiqua au commencement de l'an 979, pour retourner dans sa retraite où il mourut peu de tems après.

956.

,,...

974-

# 238 SIÈCLES CHRÉTIENS.

# LXXII. NICOLAS II.

X. Siècle.

Nicolas II fut élevé vers le milieu de l'année 983, fur le Siège de Conftantinople après une vacance d'environ quatre ans. Il le tint l'espace de douze ans huit mois. Sa mort arriva l'an 996.

# LXXIII. SISINNIUS.

Sisinnius, Médecin habile, succéda l'an 996, au Patriarche Nicolas. Par sa prudence, il éteignit, l'an 997, les restes de la discorde qui règnoit parmi les Grecs, depuis l'Empereur Léon le Sage, touchant la légitimité des quatrièmes noces. Sisinnius meurt l'an 999.

# LXXIV. SERGIUS II.

Sergius II, fut élu l'an 999 pour succéder au Patriarche Sissinnius. Il gouverna vingt ans l'Eglise de Constantinople & mourut l'an 1019.



s.

milieu Confnviron douze 996.

S.

Par fa les refrmi les e Sage, trièmes

II.

our fuc-Il gouantino-

fus, ou fon nev déclaré Roi en 9 meurt des blessur avoit reçues da combat, la hu année de son règi 1003. fils TOXUS, qui établit paix dans ses Etats, & en reit l'entrée aux étrangers. ÉESA, son fils & son sucleur, connut & embrassa Religion Chrétienne.

l'an 997, ETIENNE I, du Duc Géifa, lui suce. Il oblige les Hongrois ecevoir le Baptême. L'an bo, les Grands de Hone lui désèrent le titre de i, confirmé par le Pape veitre II. Il meurt l'an 18. L'Eglise l'a placé au nbre des Saints.

## SYNCHRONISME

DIXIEME SIECL

EMPEREURS D'ORIENT.

est élevé à l'Empire par 934. Il meutt l'an 940. l'armée qu'il commandoit, l'an 963. Théo- à Rhadi son frère, l'an phanon sa femme, veuve 240. Il est contraint de Romain II, le fait d'abdiquer l'an 244, & affassiner la nuit du 10 meurt en 958.

couronné Empereur le aussi-tôt après sa dépo-jour de Noël 969. Il as-sition. Déposé sui-mêsocie à l'Empire Basile me en 946, il finit ses & Conftantin , fils de jours en prison. Romain II. Il meurt l'an

BASILE II & CONS- tué l'an 946. Il abdique TANTIN VIII, fils de l'an 974, & meurt un Romain II, succèdent an après, à Zimiscès le 10 Janvier 976. Bafile meurt l'an eft proclamé Calife après 1'an 1028. Le règne des l'an 974. Il est contraint deux frères fut d'envi- de renoncer au Trône con 50 ans,

CALIFES D'ORIENT.

ALEXANDRE, né et proclamé Calife à loi de Germanie en térie détraire en 913, d'Edouard, lui succéde à le proclamé Calife à loi de Germanie en térie détraire en 913, d'Edouard, lui succéde à le proclamé Calife à loi de Germanie en térie détraire en 913, d'Edouard, lui succéde à le proclamé Calife à loi de Germanie en térie détraire en 913, d'Edouard, lui succéde à le proclamé Calife à loi de Germanie en térie détraire en 913, d'Edouard, lui succéde à le proclamé Calife à loi de Germanie en térie détraire en 913, d'Edouard, lui succéde à le shidone prophyrogénète, souronné à Solfons-au sour de Mothaded fance no 18.

RAOUL est tha RAOUL est tha RAO, & couronné au sois de Jaulille 22,4. Il meurt l'ann plant l'an 1940, l'anne en par ses propres enfans trône, après la mort en 944, embrasse l'examée qu'il commanique, & meurt en 948.

ROMAIN, dit le Jeure en 978.

REMAIN, dit le Jeure

JEAN ZIMISCES est de Mostaki, lui succède

MOTHI, coufin de Mostakfi, lui est substi-

THAI, fils de Mothi l'an 991.

KADER, petit-filsde Moktader , remplace That fur le Trône en 991. Il meurt en 1031. EMPEREURS D'OCCIDENT.

ROIS DE FRANCE.

France, par les Sei- 97\$.

gneurs, l'an 987, & facré à Reims la même facond fils d'Edgard,
année. Il meurt l'an eft reconnu Roi en
996.

ROBERT, fifs de les Danois, & forcé
Hugues- Capet, fuccède de feréfugier enNorde fon pare l'an est. Il mandie l'an totale de fréque en l'année. Il meurt par les Danois de les Danois de feréfugier enNorl'année. Il mandie l'an totale de feréfugier enNorl'année. Il mandie l'an totale de feréfugier enNorl'année de fon règne, en 1994.

Les ANCHE 1, die fon règre en 97\$.

EN SANCHE 1, die fon règre en 97\$.

EN SANCHE 1, die fon règre en 97\$.

L'ANCHE 1, die fon règre en 97\$.

D. SANCHE 1, die fon règre en 97\$.

D. RAMIRE III, fils d'antique empoisonné l'an 967.

D. RAMIRE III, fils d'antique empoisonnée empois à son père l'an 996. Il mandie l'an 1013.

meurt i'an 1031.

ROIS D'ANGLETERRE.

ROIS D'É COSSE.

CONSTANTIN IV , une bataille qu'il venoit fils de Culenus , fe fait de perdre.

fus, ou son neveu, est re. Il meurt après dix-déclaré Roi en 995. Il sept ans de règne, l'an avoit reçues dans un combat, la huitième année de Car règne, en qu'il l'appropriée de Remude, fuccède à année de Car règne, en qu'à l'an 1027. 1001.

ROIS. D'ESPAGNE.

DF D

un combat, après n'avoir règné que dix-huit
mois.

BERMUDE II, ou
VEREMOND, fils
d'Ordogno III, prend
possessiones du Trône BERMUDE II, ou GRIMUS, fils de Duf- après la mort de Rami-

qu'à l'an 1027.

#### ÈME SIÈCLE.

ROIS D'ESPAGNE.

ronne, & se retire dans jours en 1015, un Monastère l'an 927

D. RAMIRE II parvient au Trône par l'abdication d'Alphonse IV.

Il meurt en 950.
D. ORDOGNO III, fils de Ramire II, est proclamé Roi Il meurt

D. SANCHE I, dit le Gros, se fait proclamer Roi en 955. Il meurt empoisonné l'an 967.

D. RAMIRE III. fils de Sanche I, âgé de cinq ans, monte fur le Trône, Il meurt en 982, après une bataille qu'il venoit de perdre.

BERMUDE II, ou VEREMOND, fils d'Ordogno III, prend possession du Trône après la mort de Ramire. Il meurt après dixsept ans de règne, l'an

ALPHONSE V, fils de Bermude, fuccède à son père, & règne jusqu'à l'an 1027.

ROIS DE DANEMARC.

treize mois.

D. ALPHONSE IV, fils d'Ordogno II, fuccile d'Ordogno II, fuccolle d'Argleterre à cède à Froila, son on celle du Danemarck, & cle; renonce à la Cou-

ROIS DE SUEDE.

**SOUVERAINS** DE LA RUSSIF.

sa puissance. On place sa mort vers le milieu du onzième siècle.

SOUVERAINS DE LA POLOGNE.

SOUVERAINS DE BOHÉME.

DE HONGRIE.

Arnoul. Ce Prince se François.
démit du Gouvernement Ce pays demeura sous la
en 902, & mourut en domination de Charlemagne

de Boravoi, regne (ur la fin du neuvième la Bohême par la démif-fiche , il devint la proje fion de son père en 902; d'un nouveau peuple, forti,

reurt en 916.

WENCESLAS I succède à son père l'an
916. Il meurt assassiné dans une Eglise de la
main de son rère en dé, transmit ses Etats à son
938 : il est honoré comsite dans une resultation de la particular de la parti

BOLESLAS III, fur-ceffeur, connut & embraffa

D. GARCIE I, fils

GORMON III, qui passe passe que l'an passe pour le Restaurad'Alphonse III, qui avoit
sabdiqué la Couronne en fa faveur l'an 910, monte sur le Trône, & meurt
après trois ans de règne,
fans laisse de posser l'an 920.

Il règne 70 ans ineurt
D. ORDOGNO III, est
fils d'Alphonse III, est
fils d'Alphonse III, est
freconnu Rol après la
mort de son frère, il meurt en 923.

FROILA II, frère de posser de de duive l'angue onde son de vienement en vec son frèd'Ordogno, lui succè.
de , & ne règne que
treize mois.

ERIC, surnommé le Volcorieux, succède à Svyatosias au combatt fur le trône vers l'an me stècle, les Sclaves, sur les me sets l'an me frègne long & tranquilles nor de que la la Bohème, que les anpacienne Pannonie & de la l'Empire conles nomais respend une partie de l'ancius, viarquille de cecième partie la Roles nor de son l'Empire Romain. Les
MIESKO succède à conduite de Czecième de la la Bohème, que les anla Bohème, que fon père en 993. Il rè- se disputent le Trône, titre de Roi de l'Empe- precis ni iur la durce l'abandonnérent aux Avares, gne quarante ans, se Après cette guerre civi- feur Othon III, pousse de ce premiers Souve- pour passer en Italie. Ceux-ci le, qui dure long-tems, qu'à l'an 1025, WOLOBIMR II, sur- nommé Monomach, ré- duit toute la Russie sous duit toute la Russie sous duit toute la Russie sous d'Italie, & furent remplacés au tems de l'Empereur par les Sclaves, soumis aux Arann. Ce Prince se l'Empereur par les Sclaves, soumis aux

& de ses descendans, jusqu'à spirignée I , fils la mort de Charles le Gros.

meurt en 907, sans laif-fer d'enfans.

VRATISLAS, fecond fils de Borzivoi, est pro-clamé Duc en 907. Il grois.

mées de celui-ci fe répandi-BOLESLAS I s'em-rent dans l'Europe , & ravapare de l'autorité après gèrent l'Allemagne, l'Italie son fratricide. Il meurt de la France orientale.

ZULTA fut remplacé par BOLESLAS II suc- son fils TOXUS, qui établit cède à son père Boles- la paix dans ses Etats, & en las I l'an 967. Il meurt ouvrit l'entrée aux étrangers. GEISA, fon fils & fon fuc-

nommé l'Aveugle, fils la Religion Chrétienne.
de Boleslas II, lui succède l'an 9993, résigne
le Duché de Bohême à cecevoir le Baprême. L'an
fon frère Jaromir l'an
à recevoir le Baprême. L'an 1002, & vit jusqu'à 1000, les Grands de Hon-l'âge de quatre - vingts grie lui défèrent le titre de Roi, confirmé par le Pape Sylveitre II. Il meurt l'an 1038 L'Eglise l'a placé .

nombre des Sainte

.

D

É

T tin



# LES SIÈCLES CHRÉTIENS,

# HISTOIRE DU CHRISTIANISME,

DANS SON ÉTABLISSEMENT ET SES PROGRÈS;

Depuis J. C. jusqu'à nos jours.

# ONZIÈME SIÈCLE.

ARTICLE PREMIER.

État de l'Empire Grec, Suite & caractère XI.

de ses Princes. Sièces

Les deux freres, Basile & Constantin, sils de Romain le Jeune, étoient depuis vingt-cinq ans sur le Trône de

Constantinople au commencement de XI. l'onzième siècle. Le premier, actif, in-SIÈCLE. fatigable, belliqueux, grand Capitaine,

n'aimant que la guerre, passa toute sa vie dans les camps & à la tête des armes. Après avoir dissipé les factions, & mis en déroute les rébelles que deux hommes puissans avoient soulevés contre l'autorité légitime, il tourna ses armes d'un autre côté, & forma le desfein de soumettre les Bulgares, qui n'étoient pas moins ennemis des Grecs depuis qu'ils avoient embrassé leur Religion, qu'auparavant. Basile les combattit avec un succès toujours égal, & chaque jour ajouta de nouveaux avantages à ceux qu'il avoit déjà emportés sur eux. Mais s'il sut vaincre, il ne sut pas toujours user de la victoire en homme généreux. La barbarie qu'il exerça sur quinze mille prisonniers Bulgares, est une tache à sa mémoire que tous ses triomphes n'ont pu effaçer. Il les divisa en bandes de cent hommes, dont quatre-vingt-dixneuf eurent les yeux crévés, & le centième qu'on avoit rendu borgne fut donné à chaque bande pour Chef & pour conducteur : après une exécution aussi cruelle, Basile envoya ces malheureux

cement de , actif, in-Capitaine, la toute sa te des arfactions ... s que deux levés conrna ses arma le dess, qui n'édes Grecs é leur Res combattit & chaque ages à ceux eux. Mais s toujours généreux. iinze mille tache à fa phes n'ont bandes de vingt-dix-& le cen-

ne fut don-

ef & pour

ition aussi

alheureux

deur Roi. Ce Prince, nommé Samuel, qui avoit supporté avec sermeté toutes les autres disgraces, ne put soutenir la Siècie, vue d'ur, spectacle si affreux, il en mou-

rut de douleur.

Basile qui avoit formé le dessein de soumettre entiérement la Bulgarie, & d'en faire une Province de l'Empire, ne s'occupa que du soin de la conquérir. Il en vint à bout par son ardeur, sa constance, son courage, & en joignant quelquefois la ruse à la valeur, & la séduction à la force. Il surmonta par-là tous les obstacles, & les Bulgares humiliés, vinrent à ses pieds lui demander pardon de leur résistance, & lui jurer une obéifsance éternelle, comme à leur Souverain. Après cette brillante conquête, Basile retourna dans sa Capitale, non pour y jouir de sa gloire au sein du repos & des plaisirs, mais pour se préparer à combattre d'autres ennemis, & à se couronner de nouveaux lauriers. Il se proposoit de chasser les Sarrasins de la Sicile, & de faire rentrer cette Isle, ancien patrimoine de l'Empire, sous la domination de ses premiers Maîtres. Il étoit occupé des préparatifs de cette guerre, lorsque la mort vint arrêter ses Tome IV.

projets. Il termina ses jours au mois de Décembre de l'an 1025. On n'auroit Siècle que du bien à dire de ce Prince, si les vertus militaires suffisoient pour faire les grands Rois. Mais ces victoires, glorieuses pour lui seul, firent le malheur de ses sujets. Les dépouilles des ennemis vaincus ne servirent qu'à enrichir les gens de guerre, & les peuples payèrent chérement par les impôts dont ils furent surchargés sans règle & sans proportions, les pays & les Villes ajoutées à l'Empire. Ainsi le règne si long, & en apparence si brillant de Basile, augmenta par ses succès mêmes, les calamités publiques & l'épuisement de l'Etat.

Constantin, son frere, qui n'avoit eu jusqu'alors que le nom d'Empereur, n'étoit pas capable de réparer des maux, dont le reméde n'eut pu se trouver, que dans une administration sage & pleine d'économie. Livré à ses plaisirs, sans penser qu'il y eut des devoirs attachés à fon rang, il ne connut le pouvoir suprême que par la facilité qu'il lui procura de satisfaire inpunément son goût pour la débauche & les plus sales vo-Iuptés. Devenu seul Maître de l'Empire par la mort de son frere, il ne chan-

ap

i mois de n n'auroit nce, fi les pour faire ires, gloe malheur des ennea enrichir ples payèts dont ils z fans proes ajoutées long, & file, aug-, les calait de l'Etat. n'avoit eu impereur, des maux, ouver, que & pleine isirs, sans rs attachés oouvoir suil lui pront son goût s fales voe de l'Em-

il ne chan-

gea rien à sa manière de vivre, & abandonna le soin des affaires aux Ministres & aux compagnons de ses déréglemens. Si è c l z. La santé la plus robuste ne peut résister à des excès continuels ; Constantin épuisé par ceux auxquels il s'abandonnoit depuis si long-tems, tomba dans un état de langueur qui lui annonça que sa fin approchoit. Il fit venir le Patrice, Romain Argyre, d'une des plus illustres familles de Constartinople. Il lui offrit l'Empire avec la main de Zoë, la plus jeune de ses filles, & comme Romain balançoit parce qu'il étoit déjà marié, & qu'il aimoit tendrement son épouse, il le menaça de lui faire créver les yeux, s'il refusoit ses offres. Hélène, fille du Patrice Alipe, femme de Romain, lui donna dans cette occasion une marque bien généreuse de son attachement, en se coupant les cheveux, & se retirant dans un Monastère. Romain dégagé. par-là de ses premiers nœuds, épousa Zoë, & reçut la pourpre des mains de Constantin, qui mourut peu de jours après, au mois de Novembre 1028, ayant survécu trois ans à Basile son frere. Il étoit âgé de foixante-dix ans, & il en avoit régné en tout cinquante trois.

L ij

Romain Argyre fignala les commencemens de son administration, par des SIÈCLE. actions de justice, de clémence & d'humanité, qui firent espérer aux sujets de l'Empire des tems plus heureux. Il se proposa de réparer les maux que son prédécesseur avoit causés par lui-même & par ses Ministres. Il diminua les impôts, rappella les exilés, & leur rendit les biens dont on les avoit dépouillés. Mais ces beaux jours durèrent peu. La guerre s'étant allumée contre les Sarrasins, qui, sous le dernier régne, voyant Basile occupé avec toutes ses forces à soumettre les Bulgares, avoient pris les armes, & s'étoient emparés de toutes les Villes que Nicéphore & Zimiscès leur avoient enlevées. Il fallut assembler une armée, & trouver des fonds pour la levée des troupes, leur solde & leur entretien. Dans le mauvais état des finances & l'épuisement du trésor public, on eut recours à des exactions qui replongèrent le peuple dans ses an-

> Soit que Romain manquât de talent pour la guerre, soit qu'il sût mal secondé par ceux qui commandoient sous ses or-

> ciens malheurs, & qui ruinèrent un

grand nombre de familles illustres.

Fa

P

 $\mathbf{P}_{a}$ 

pl

to

fit

ell

ma

es commen-

ion, par des

e & d'huma-

iets de l'Em-

Il se proposa

prédécesseur

& par ses

mpôts, rap-

lit les biens

s. Mais ces

. La guerre

Sarrasins,

voyant Ba-

orces à sou.

t pris les ar-

le toutes les

imiscès leur

sembler une

nds pour la

olde & leur

is état des

1 trésor pu-

es exactions

dans ses an-

uinèrent un

ât de talent

mal secondé

fous fes or-

lustres.

245 dres, son expédition ne réussit pas. Son armée fut mise en déroute, les équipages & la caisse militaire tombérent au pou-Siècle. voir des Sarrasins, & lui - même auroit eu le même sort sans l'extrême valeur de ses gardes. Mais il avoit dans sa propre maison un ennemi plus à craindre que les Musulmans. Cette Zoë qu'il

avoit époufée malgré lui, galante autant qu'ambitieuse, dégoûtée d'un mari beaucoup plus âgé qu'elle, avoit conçu une passion violente pour un jeunehomme de basse extraction, nommé Michel, qui avoit un frere parmi les eunuques du Palais. Cet eunuque, appellé Jean, favorisa la passion de Zoë pour son frere, dans le dessein de l'élever sur le Trône & de s'agrandir avec lui. Les choses en vinrent au point, que l'Impératrice prit l'horrible résolution d'empoisonner Romain; & comme le poison

le fit noyer ou étouffer dans un bain. Par ce crime, qui fut bientôt suivi de plusieurs autres, cette semme que l'Histoire a peinte des plus affreuses couleurs, fit monter son amant sur le Trône d'où

agissoit trop lentement à son gré, elle

elle venoit de précipiter son mari. Romain Argyre méritoit un meilleur sort.

XI.

Il étoit pieux, libéral envers les pauvres, & fensible à la misère publique. Son

SI È CLE, régne n'avoit duré que six ans.

Michel, furnommé Paphlagonien, du lieu de sa naissance, reçut la pourpre & la main de Zoë, dès que Romain fut au tombeau. Son régne, qui dura peu, fut marqué par de nouveaux malheurs. Les Sarrasins attaquèrent les Provinces d'Asie, & se rendirent maîtres de plusieurs places importantes. Les Turcs firent de grands ravages du côté de la Bulgarie; des Corsaires Mahométans infestèrent la mer; & les Bulgares s'étant révoltés, se donnèrent un Roi. Des orages plus violens encore agitoient l'intérieur du Palais. L'eunuque Jean, devenu premier ministre de son frere, & l'Impératrice Zoë, cherchoient à s'entre-détruire, & à s'emparer de l'autorité. Michel tourmenté par ses remords, & troublé par l'image continuelle de son crime, tomba en démence. Dans ses bons intervalles, regardant son état comme la juste punition du parricide qu'il avoit partagé avec la cruelle Zoë, il avoit recours à la Religion pour calmer sa conscience & appaiser la colère diviné. Il ordonnoit es pauvres. olique. Son

hlagonien, ut la pourès que Rorégne, qui e nouveaux quèrent les dirent maîrtantes. Les iges du côté ires Maho-& les Bulnnèrent un lens encore is. L'eunuministre de Zoë, cher-& à s'empaurmenté par l'image conmba en déervalles, réjuste punivoit partagé oit recours à

a conscience

Il ordonnoit

des Prières pour lui dans tout l'Empire, & répandoit des aumônes abondantes. Enfin, il prit la résolution d'abdiquer Siècle. la pourpre, & de se retirer dans un Cloître, après avoir obtenu de Zoë qu'elle adoptât Michel, surnommé Calafate, son neveu, & le déclarât Auguste; ce qui fut exécuté en présence du Sénat & des Grands. L'infortuné Michel Paphlagonien mourut peu de tems après sa retraite en 1041. Son régne avoit été d'environ huit ans.

Michel Calafate ne jouit pas longtems de sa fortune. On ignore s'il en fut digne ou non, n'ayant pas eu le tems de faire connoître ses bonnes ou ses mauvaises qualités. Marie sa mère étoit sœur du dernier Empéreur, & Etienne son père, élevé à la dignité de Patrice, avoit exercé le métier de Calfat, d'où le fils a tiré le surnom par lequel il est connu. Malgré la précaution que Zoë avoit prife de faire jurer le nouvel Empereur qu'il la traiteroit toujours comme sa mère, il eut peu de considération pour elle. Il la fit même conduire dans un Monaftère, pour l'éloigner de ceux avec qui elle eût pu former des complots. La défiance eut plus de part à cette conduite, que

L iv

XI. avec raison une main accoutumée au Siècle. crime, & un cœur inaccessible aux remords. Mais tandis que ce Prince faisoit

crime, & un cœur inaccessible aux remords. Mais tandis que ce Prince faisoit publier en sa présence, un Edit où il exposoit les motifs qui l'avoient déterminé à se conduire de la sorte, il se forma tout-à-coup une émeute populaire, qu'il fut impossible d'appaiser. Mille voix séditieuses s'élevèrent à la fois avec des cris horribles, demandant la mort de Michel & le retour de Zoë, que le peuple soulevé appelloit sa mère & fa légitime Souveraine. Michel voyant que la fureur du peuple augmentoit à chaque instant, se réfugia dans un Monastère. On courut après lui, on le tira par force de son asyle, & on lui créva les yeux; après quoi on l'enferma pour toujours. Zoë fut reconnue pour Souveraine de l'Empire; mais on l'obligea d'associer Théodora, sa sœur, à la puissance suprême. Ce gouvernement de deux femmes sur un même Trône, étoit une nouveauté qui ne pouvoit durer long-tems. Le peuple en sentit lui-même les inconvéniens; & au bout de quelques mois, il pressa Zoë de se remarier, pour donner un Chef à l'Empire. Elle

la

0

C

l craignoit

utumée au

ble aux re-

rince faifoit

Edit où il

oient déter-

forte, il se

ente popu-

d'appailer.

vèrent à la demandant

ir de Zoë,

oit sa mère

ichel voyant

gmentoit à

ins un Mo-

, on le tira

on lui créva

ferma pour

our Souve-

on l'obligea

r, à la puis-

riement de

ivoit durer

it lui-même

ut de quel-

e remarier,

mpire. Elle

épousa Constantin Monomaque, & XI.

Le nouvel époux de Zoë prétendoit SIÈCLE. tirer son origine de Constantin; mais ce fut moins la noblesse de son extraction, que sa bonne mine, son enjouement & les graces de son esprit, qui lui méritèrent le choix de cette Princesse. On a même écrit qu'il ne lui avoit pas été indifférent, lorsque Michel Paphlagonien vivoit encore. A peine Monomaque fut-il assis sur le Trône impérial, qu'il en oublia les devoirs. Indifférent à tout, excepté au repos & au plaisir, il se laissa gouverner par une maîtresse nommée Sclérène, dont les caprices & les injustes préférences excitèrent des mécontentemens, bientôt suivis de révoltes, de conspirations & de guerres. Monomaque tranquille au sein des voluptés, eut le bonheur d'arrêter, par la valeur & la bonne conduite de ses Généraux, les suites que pouvoient avoir ces troubles civils. Ils furent appaisés par la défaite ou la mort des séditieur qui les avoient causés. Mais il ne lui fut pas si facile de se défendre contre les Turcs, qui, sous la conduite du fameux Thogrul-berg, dont nous parlerons plus

Lv

au long dans l'Article suivant, attaquèrent l'Empire, se rendirent maîtres XI. Siècir. de la Médie, penétrèrent dans l'Asie mineure; & poussèrent si avant leurs conquêtes, qu'ils firent trembler Conf-

tantinople.

Au milieu de ces malheurs, Constantin Monomaque, indigne du rang qu'il occupoit, passoit honteusement sa vie dans les excès & la débauche. avec cette Sclérène qui s'étoit emparée de son esprit & de son cœur. Zoë qui vieillissoit sans devenir plus sage & moins déréglée, parut voir avec indifférence les amours illégitimes de son mari. Elle mourut âgée de soixante - & douze ans, regrettée du peuple, malgré ses vices, parce qu'elle étoit bienfaisante & libérale. Monomaque attaqué depuis long-tems d'une goute qui le rendoit impotent, songeoit à se donner un successeur, & n'ayant point d'enfans, il avoit jetté les yeux sur Nicéphore Bryenne, Gouverneur de Bulgarie; mais Théodora instruite de ce projet, se rendit au Palais, & s'y fit proclamer Impératrice. Cette nouvelle fut le coup de la mort pour Constantin. Il termina ses jours à la fin del'année 1054. ivant, attairent maîtres t dans l'Asie avant leurs mbler Conf-

eurs, Confgne du rang onteusement a débauche, toit emparée eur. Zoë qui olus fage & r avec indifimes de son e soixante - & oeuple, male étoit bienomaque attane goute qui eoit à se donnt point d'enux fur Nicéur de Bulgate de ce pro-& s'y fit pronouvelle fut Constantin. Il année 1054.

Méprisable par son indolence & par ses = vices, il fut odieux par les impôts dont il accabla ses sujets, & par ses profu-Siècus fions extravagantes, ne fachant employer les revenus de l'Etat, qu'à combler de richesses les Ministres & les complices

de ses infâmes plaisirs.

Théodora, quoique fort avancée en âge étoit capable d'application aux affaires, & sa bonne constitution lui faifoit annoncer une longue carrière, par les Moines qui avoient sa confiance. Ils se trompèrent : mais si le régne de cette Princesse fut court, au moins fut-il heureux & juste. Elle choisit de sages Ministres, qui rétablirent le bon ordre audedans, & d'habiles Généraux, qui continrent les ennemis au-dehors. L'Empire fut tranquille, & l'autorité respectée, pendant les deux ans environ qu'elle vécut sur le Trône. Une colique dont on ne put calmer la violence, la mit au tombeau à l'âge de soixante & seize ans, au mois d'Août de l'an 1056.

Lorsque les Ministres de Théodora avoient vu son mal désespéré & sa mort inévitable, ils l'avoient pressée de se donner pour successeur le Patrice Michel Strationique, vieillard peu recommanda-

ble par ses talens, & nullement propre à la conduite des affaires. Ils ne vou-

SIÈCLE, loient qu'un fantôme d'Empereur, afinde conserver leur pouvoir & de gouverner sous son nom. Dès que Théodora eut rendu les derniers soupirs, le nouveau Prince se montra en public, revêtu. des ornemens impériaux, & tous les Ordres le reconnurent pour Souverain. Les Ministres, qui s'étoient montrés si prudens & si équitables sous la Princesse qu'on venoit de perdre, se livrent à leur cupidité sous un Empereur incapable d'éclairer leur conduite, & qui s'étoit engagé par serment à les laisser maîtres de tout. Ils ne songèrent qu'à s'enrichir par toutes sortes de voies; & pour avoir plus d'argent à partager entr'eux, ils engagèrent Michel à refuser la gratification que les Empereurs avoient coutume de faire aux Généraux & aux troupes le jour de Pâques. Ce changement, dont l'avarice étoit le principe, excita un mécontentement général. Les Chefs de l'armée, gens pour la plupart considérables par leur rang, & d'un mérite reconnu, s'afsemblèrent en tumulte, & délibérèrent fur le parti qu'ils avoient à prendre. Tous

nent propre lls ne voupereur, afin de gouver-Théodora rs, le nouolic, revêtu & tous les Souverain. montrés si s la Prinfe livrent ereur incae, & qui les laisser èrent qu'à de voies; à partager hel à refu-Empereurs Généraux âques. Ce étoit le tentement ée, gens par leur nu, s'af-'. libérèrent re. Tous

convinrent qu'il n'y en avoit point d'autre, que de donner à l'Empire un Maître capable de gouverner par lui-même, Siècle. & qui sût mieux apprécier les fervices rendus à l'Etat. Le choix tomba fur Isaac Comnène, comme le plus en état de remplir ces vues. On le proclama fans délai, & on marcha vers. Constantinople. Michel envoya une armée à la rencontre de son rival. Comnène sut vainqueur après une bataille sanglante, & continua sa marche. Le foible vieillard qu'on vouloit détrôner, voyant la défection générale, & son ennemi prêt à fe rendre maître de lui, prit le parti de se dépouiller d'une dignité qui lui échappoit. Les Evêques lui conseilloient de quitter la Pourpre & d'abandonner le Palais, lui promettant le Royaume des Cieux, en échange de l'Empire auquel on le forçoit de renoncer. Michel Cérulaire, Patriarche de Constantinople, étoit à leur tête. Ce Prélat, dont nous ferons connoître dans la fuite le caractère impérieux & fier, parla d'un ton qui intimida Strationique, & lui fit. craindre une fin tragique. Il suivit donc paisiblement cet avis, & retourna dans la maison qu'il occupoit avant qu'on le

XI. Couronne qu'il n'étoit pas en état de por-Siècle, ter avec gloire. Il y mourut oublié. La révolution qui le fit descendre du Trône

arriva l'an 1057.

Isaac Comnène, qui devint Maître de l'Empire par cet événement, étoit d'une naissance illustre. Il porta sur le Trône toutes les belles qualités qui font les grands Princes, & qui contribuent à la prospérité des Etats. Brave, intrépide, généreux, ami de la justice & de l'ordre, il conserva dans la Pourpre la réputation qu'il avoit acquise dans le Commandement des armées. Son règne fut un des plus beaux & des plus glorieux qu'on eût vu depuis long-tems. Il s'appliqua sur-tout à réparer les désordres qui s'étoient introduits dans toutes les branches de l'administration, par la foiblesse & l'incapacité des Empereurs qui l'avoient précédé. C'étoit principalement dans les finances, que la confusion & l'épuisement se faisoient le plus sentir. Il chercha les moyens d'y remédier, fans augmenter les charges publiques, qu'il se proposa même de diminuer. Dans cette vue, il obligea les Gens - d'affaires à rendre compte des

arger d'une état de poroublié. La e du Trône

int Maître nent, étoit orta fur le és qui font contribuent ave, intréustice & de Pourpre la fe dans le Son règne es plus gloig-tems. Il les défordans toutes on, par la Empereurs principae la confuent le plus d'y remérges publie de dimibligea les ompte des

deniers dont ils avoient en le maniement. Il entreprit aussi de réduire les Moines à vivre dans la pauvreté, con-Siècle formément aux Règles & à l'esprit de leur état, & les revenus des Maisons Religieuses qui excédèrent la dépense nécessaire de ceux qui les habitoient,

furent appliqués au Trésor public. Comnène unissoit les talens du guerrier à ceux du fage politique. Il dompta les Hongrois, & força les Turcs à lui demander la paix. Tout prospéroit au gré de ce Prince, & l'Empire sous un Maître également vaillant & juste, alloit recouvrer une partie de son ancienne splendeur, lorsque tout-à-coup Comnène se dégoûta de sa grandeur. Il réfolut donc d'abdiquer la Couronne impériale; mais son amour pour ses sujets parut encore au moment qu'il alloit se séparer d'eux pour toujours. Il ne choisit ni son frère, ni son neveu pour lui succéder; mais préférant l'intérêt de l'Empire à celui de sa famille, il jetta les yeux fur Constantin-Ducas, parce qu'il le jugea plus capable que tout autre de soutenir le poids du gouvernement. Pour lui, par une de ces contradictions qui ne sont pas rares chez les hommes, il embrassa la vie cœnobitique dans le Mo-XI. rastère de Stude, après s'être exposé à Siècle, toute l'indignation des Moines, en les

déposiblent d'un superflu qu'ils regardorent comme facré. L'Impératrice Catherine, plus ambitieuse que lui, ou moins intentible aux honneurs du Trône, combattit long-tems sa résolution; n'ayant pu la vaincre, elle imita son exemple, en se retirant aussi dans un Monastère avec la Princesse Marie, sa fille. Le règne d'Isaac Comnène avoit été de deux ans trois mois. Il vécut encoré deux ans dans sa retraite, où il ne fut occupé qu'à se sanctifier par les vertus religieuses & les exercices de la pénitence. Il mourut l'an 1059, âgé d'environ foixante ans. Sa valeur & fon activité le firent redouter des Nations ennemies; sa douceur & sa justice le rendirent cher à son peuple; & sa chasteté, vertu qu'il préféra, dit-on, à la confervation de ses jours, lui a mérité les éloges de la Religion.

Constantin-Ducas parut d'abord justisser le choix de son prédécesseur; mais bientôt sa conduite ne servit qu'à rendre plus sensible la perte que l'on avoit saite. Il avoit des vertus, mais c'étoient les de len per por fol

l'E va pe

de

ble L'

en te lei la

> dv M ca

m

pe pe m

m

ce eî to ans le Moexposé à es en les 'ils regaratrice Cae lui, ou s du Trôésolution; imita fon si dans un Marie, fa iène avoit vécut en-, où il ne ar les verde la pé-, âgé d'en-& fon acations ence le renchasteté, à la conmérité les

bord juffeur; mais u'à rendre voit faite. étoient les vertus d'un particulier, bien différentes === de cet assemblage de qualités & de talens qui sont necessaires à ceux dont dé-Siècle. pend le sort des Empires. Par une fausse politique, il voulut économiser sur la folde des gens de guerre, & le nombre des troupes nécessaire à la défense de l'Etat; & par une suite de cette mauvaise opération, les armées furent en peu de tems réduites à des corps foibles, sans émulation & sans courage. L'indolence & le mécontentement s'emparerent du petit nombre de troupes qui restoient pour couvrir les frontières, & empirerent le mal. Les Turcs profitérent de ces circonstances favorables à leurs desseins, pour ravager impunément la Géorgie, l'Arménie, la Mésopotamie à l'Orient & au midi; & du côté du Nord, ils désolerent la Trace & la Macédoine. Toutes les armées que Ducas leur opposa, trop foibles & trop mal disciplinées, furent détruites. Si la peste & les Bulgares n'eussent pas fait périr cette multitude de barbares qui marchoient au nombre de plus de six cent mille, l'Empire de Constantinople eût probablement succombé à leurs efforts. L'argent que Constantin-Ducas.

XI. fut employé à acheter la paix de ceux Siècle, qui l'avoient demandée sous Comnène.

Une si mauvaise administration souleva tous les esprits, & les murmures s'éleverent de toute part, de sorte que les derniers jours de Constantin surent remplis d'amertume. Il mourut de langueur en 1067, âgé de soixante ans, après sept ans & demi de règne. Il laissa l'Empire plus assoibli & plus épuisé que jamais. Le respect qu'il conserva toujours pour Isaac Comnène, qui l'avoit appellé au Trône, est ce qui fait le plus d'honneur à sa mémoire.

o

Constantin-Ducas avoit réglé avant fa mort que la souveraine puissance passeroit à ses trois sils, Michel, Andronic & Constantin, sous la tutèle d'Eudoxie leur mère, parce qu'ils étoient encore dans la première jeunesse. Malgré les sermens qu'il avoit exigés du Sénat, qu'il ne reconnoîtroit point d'autre Empereur que ses enfans, & d'Eudoxie, qu'elle ne passeroit pas à de secondes noces, ses dernières volontés furent mal exécutées. L'Empire attaqué de tous côtés avoit besoin d'un Chef, & Eudoxie d'un protecteur. L'Impératice crut trouver

mie ruineuse, paix de ceux us Comnène. ation souleva rmures s'éle-forte que les n furent remit de langueur e ans, après Il laissa l'Empuise que japriva toujours avoit appellé

plus d'hon-

réglé avant uissance pasnel, Androtutèle d'Euse étoient ensse du Sénat, d'autre Emd'Eudoxie, le secondes furent mal le tous côtés idoxie d'un ut trouver dans Romain-Diogène, Général habile, & déja célèbre par ses exploits, l'homme IXI. le plus capable de prendre les rênes du Siècle. Gouvernement dans la situation critique où étoient les choses. Elle en sit son époux, pour qu'il devînt sous la pourpre impériale le désenseur de l'Etat, & son propre appui. Elle comptoit que la reconnoissance le rendroit docile & dépendant; mais elle se trompoit. Ce Prince étoit d'un caractère sier, impérieux, incapable de plier sous les volontés d'autrui. Il auroit cru s'avilir & déshonorer le Trône, en se laissant

A cette fierté naturelle, Romain-Diogène joignoit de grands talens pour la guerre, & une intrépidité qui lui faisoit affronter la mort comme un simple Soldat. Il eut besoin de cette valeur tranquille qui voit le danger sans le craindre, dans les occasions périlleuses où il se trouva plus d'une sois, en combattant contre les Turcs. Cette guerre mêlée de bons & de mauvais succès, mais toujours honorable à Romain par la fermeté héroïque avec laquelle il soutint ses revers, sut la principale affaire de son règne. Malgré

fu

ve

ru

le fa

de da L' fa

ra

qu

til

ni

pl

VO

dc

po pi Il

lu

L

re

Qı Pı

Les foins qu'il se donna pour rétablir XI. la discipline militaire, & rappeller Siècle, dans le cœur du soldat cette ancienne valeur des Romains, dont il étoit luimême un modèle, il su malheureux dans la bataille qu'il livra au Sultan Alp-Arsan. Son armée sur taillée en pièces, après un carnage essroyable; lui-même n'évita la mort que par son extrême bravoure & celle de ses Gardes. Mais il tomba

au pouvoir du Sultan.

La nouvelle de sa captivité ayant été portée à Constantinople, l'Impératrice Eudoxie crut le moment favorable pour se soustraire au joug d'un époux qu'elle avoit mis sur le Trône, non pour être son maître, mais le premier de ses sujets. Elle fit donc proclamer Michel-Ducas, l'aîné de ses fils, à condition qu'il ne feroit rien sans elle. Mais son ambition fut encore trompée. Michel promit tout pour obtenir la pourpre, & sitôt qu'il se vit indépendant, il sit raser sa mère, & la relégua dans un Monastere. Cependant Romain-Diogène avoit obtenu sa liberté, & déja il étoit rentré dans ses Etats, lorsqu'il fut arrêté par les Emissaires du nouvel Empereur. On lui créva les yeux, & l'opération

pour rétablir & rappeller ette ancienne il étoit luit malheureux i Sultan Alpée en pièces, ui-même n'étème bravoure ais il tomba

rité ayant été l'Impératrice rable pour fe qu'elleavoit our être son e ses sujets. Michel-Dundition qu'il is fon am-Michel proore, & litôt fit raser sa un Monafogène avoit l étoit renfut arrêté Empereur. l'opération

fut faite avec tant de cruauté, que les vers s'étant mis dans ses plaies, il mou-XI. rut au bout de quelques jours dans Siècles les plus vives douleurs. Il soutint dans sa disgrace le caractère de grandeur & de fermeté qu'il avoit fait paroître dans tous les événemens de sa vie. L'Empire ne connut la perte qu'il avoit faite en lui, que quand elle sut irréparable.

Michel-Ducas n'avoit d'autre mérite que d'être né de l'Empereur Constantin-Ducas, dont il n'imita ni la sagesse, ni le courage. Indolent, foible, inappliqué, plongé dans la molesse, & dévoré d'une insatiable avidité, il abandonna le soin des affaires & l'usage du pouvoir absolu à des hommes vils qui pillerent les peuples & ruinerent l'Etat. Il ne se réserva d'autorité que ce qu'il lui en falloit pour contenter ses passions. Le surnom de Parapinace qui lui a été donné, fait peu d'honneur à sa mémoire, & caractérise la bassesse des moyens qu'il employa pour s'enrichir. Sous un Prince qui négligeoit tous ses devoirs, l'Empire aussi mal défendu que mal gouverné, devint la proie des Turcs, des Scythes, des Esclavons qui se jette-

rent sur les Provinces. Des séditieux, conduits par un François, nommé Ur-Siècle sel, ravageoient l'intérieur; & pour comble de maux, les Ministres se disputoient les dépouilles du peuple. Un Gouvernement si vicieux ne pouvoit enfanter que des malheurs. La révolte éclata de toutes parts, & Ducas vit deux nouveaux Empereurs s'avancer à la tête de deux armées, pour lui disputer une Couronne qu'il ne favoit qu'avilir. Lâche dans le danger, comme le sont toutes les ames foibles, il ne songea pas même à fe défendre. A peine vit-il l'orage se former, qu'il se retira dans un Monastère. Il fut dans la suite Archevêque d'Ephêse.

Les deux compétiteurs à l'Empire étoient Nicéphore-Brienne, homme distingué par sa naissance, ses emplois & une grande expérience dans l'art de la guerre; & Nicéphore-Botoniate qui commandoit les armées d'Orient. Ce dernier resta maître du Trône, après une guerre qui coûta beaucoup de sang, & dans laquelle son rival succomba. Il dut cette victoire au César Alexis Comnène, le guerrier le plus habile & le Prince le plus généreux de son tems.

Bote ni ferv crai dire con dan Il r le n dre. CGU Em aim tant tale que aba dan de l'an

por d'un Ron ven tem fils per

rior

s séditieux. nommé Ur-; & pour stres se difpeuple. Un pouvoit en-La révolte cas vit deux er à la tête lisputer une avilir. Lâle sont toufongea pas peine vit-il retira dans la suite Ar-

à l'Empire, homme fes emplois lans l'art de otoniate qui Orient. Ce ône, après up de fang, accomba. Il Alexis Comhabile & le fon tems.

Botoniate qui ne méritoit ni son rang, ni ses succès, paya d'ingratitude les services de Comnène. La jalousie & la Siècle. crainte, vices des ames basses, lui rendirent sa fidélité suspecte, parce qu'il lui connoissoit assez de mérite pour réussir dans ses projets, s'il osoit en former. Il résolut donc de le faire arrêter & de le mettre hors d'état de rien entreprendre. Comnène instruit de son dessein, courut en Thrace se faire proclamer Empereur par les troupes dont il étoit aimé. Ayant ensuite marché vers Constantinople, il prit d'assaut cette Capitale, & força Botoniate à quitter les marques de la souveraineté. Ce lâche Prince abandonné de tout le monde, se retira dans un Couvent, où il mourut peu de tems après; cette révolution est de l'an 1081.

Alexis Comnène que cet événement porta fur le Trône des Grecs, fortoit d'une famille illustre, originaire de Rome, & l'une de celles qui étoient venues s'établir à Constantinople du tems de Constantin le Grand; il étoit fils de Jean Comnène, frère de l'Empereur Isaac. Les Historiens de sa Nation l'ont représenté comme un des plus

grands Princes qui aient gouverné l'Em pire d'Orient. Ils lui donnent toutes SIÈCLE. les vertus & tous les talens d'Isac.

fon oncle, avec plus d'étendue dans l'esprit, plus de suite dans les projets, des vues plus grandes & une politique plus consommée. Les Latins au contraire qu'il avoit appellés à son secours, & qui eurent beaucoup à se plaindre de lui, l'ont peint des couleurs les plus noires. A les en croire, c'étoit un Prince ombrageux, léger, perfide, sans vérité, sans foi, sans reconnoissance, sacrifiant ses amis & ses alliés à ses meindres soupçons, & toujours prêt à rompre ou à renouveller ses sermens, pour les violer encore, lorsqu'il le croyoit utile à ses intérêts. Dans cette contrariété de jugemens, un Historien sans prévention doit accorder à ce Prince de grands talens pour la guerre, une valeur extrême & beaucoup de prudence jointe à beaucoup d'activité; mais il doit avouer en même tems, qu'il fut défiant à l'excès, qu'il se joua souvent de sa parole, & que sa politique soupçonneuse dégénéra plus d'une fois en ruse & en perfidie. Son règne qui s'étendit jusqu'à la dixhuitieme année du douzième siècle,

fur

fu

la

ne

glo

av

né

cat

do

gé

au

ne

po

ref

lui

de

Bo

art

liti

No

rec

pai

fut rempli d'événemens extraordinaires, = la plupart heureux, quelques-uns funestes pour l'Empire, & presque tous sièces glorieux pour lui. Il sut faire la guerre avec courage, gouverner avec sagesse, négocier avec habileté. Par son application & la variété de ses talens, il sut donner le mouvement à tout; & fongénie aussi vaste qu'actif, le mit toujours au-dessus des obstacles qui semblerent ne se multiplier & ne renaître, que pour lui donner occasion de déployer les ressources étonnantes qu'il trouvoit en lui-même. Nous aurons encore occasion de revenir à ce Prince & à Nicéphore-Botoniate, son prédécesseur, dans les articles où nous parlerons de l'état politique de l'Occident, & des Croisades. Nous y avons renvoyé, pour éviter les redites, plusieurs événemens qui appartiennent à ces deux règnes.

W

Tome IV.

iverné l'Em

nent toutes

ens d'Isaac,

rendue dans

les projets,

ne politique

au contraire

fecours, &

plaindre de

urs les plus

oit un Prince

fans vérité,

e, facrifiant

es meindres

à rompre ou

pour les vio-

yoit utile à

ntrariété de

s prévention

de grands ta-

leur extrême

ointe à beauit avouer en
nt à l'excès,
a parole, &
ufe dégénéra
en perfidie.
fqu'à la dixième siècle,

fut

XI. Siècle.

### ARTICLE II.

État de la Religion & de l'Empire des Musulmans en Orient.

L'HISTOIRE du dixième siècle nous a montré l'Islamisme divisé par des schismes & des hérésies, le Califat reduit à la puissance spirituelle, les Emirs Al-Omara disposant à leur gré de cette dignité suprême, & l'ambition des Chefs élevant de toutes parts des Etats indépendans, qui sont toujours en guerre. les uns contre les autres, pour s'affermir & pour s'étendre. Au milieu de ces agitations, divers Conquérans fonderent, au sein même de l'Empire Musulman, des puissances qui se rendirent bientôt redoutables, & qui changèrent l'ancienne constitution, en introduisant des principes de gouvernement conformes à la politique & aux projets ambitieux de ces nouveaux Souverains, qui, devant tout à leur épée, ne consultoient que leur propre intérêt dans leurs rapports avec le Chef de la Religion, & dans leurs alliances avec les 

doie puyé cont nouvéten fant droit s'éto tifes de la T

s'éto tifes de l T com life comi mêm autor la fu pects des t ture : tout, II ne fomp titoit ces lu vant | tre de

Empire des

siécle nous ar des schisifat reduit à Emirs Alré de cette n des Chefs Etats indés en guerre. pour s'aftermilieu de quérans fonle l'Empire qui se ren-& qui chann, en introouvernement aux projets Souverains, ée, ne conintérêt dans ef de la Reinces avec les

autres Princes. Les Fathimites, comme nous l'avons remarqué, qui se prétendoient issus du sang de Mahomet, ap-Siècle. puyés sur une généalogie qu'on leur contestoit, avoient formé en Egypte une nouvelle Monarchie qu'ils cherchoient à étendre par leurs conquêtes; & réunifsant, comme les premiers Califes, les droits de l'Autel à ceux du Trône, ils s'étoient déclarés à leur exemple Pontifes & Monarques dans tous les pays

de leur domination.

Telle étoit la situation des choses au commencement du XIe. siécle. Le Calife de Bagdad étoit toujours regardé comme unique Souverain par ceux-là même qui le dépouilloient. Mais sans autorité dans sa Capitale, & n'ayant de la suprême puissance que de vains respects & un faste emprunté, il dispensoit des titres d'honneur, donnoit l'investiture des Etats, & paroissoit disposer de tout, tandis qu'il ne lui restoit plus rien. Il ne subsistoit au milieu d'un Palais somptueux, que par les pensions qu'il titoit des Emirs, & que ces petits Princes lui payoient ou lui refusoient suivant leur caprice. Sa Garde étoit l'arbitre de sa destinée; & quoique les hon-

neurs sacrés lui fussent réservés, quoiqu'on n'approchât de son Trône qu'en Siècie. l'adorant, on se jouoit de ce vain fantôme, dont l'existence dépendoit de ceux qu'il voyoit prosternés devant lui. L'autorité pontificale, seul & dernier apanage qui restoit au successeur de Mahomet, n'étoit pas moins affoiblie que le pouvoir civil & politique. Les Fathimites en Egypte, & les Souverains de Cordoue en Espagne, s'étoient attribués les honneurs & la puissance du Califat, de sorte qu'il y avoit en même tems dans la Religion Mahométane, trois Pontifes, trois dépositaires de l'autorité spirituelle, trois oracles de la foi, qui se regardoient mutuellement comme des usurpateurs & des impies.

1

I

1

1

Ces divisions qui auroient dû s'opposer aux progrès de la Loi Musulmane, ne servirent au controire qu'à l'étendre de plus en plus, & à lui soumettre de nouvelles Nations. Les Turcs, peuple féroce & belliqueux, sortis des Huns & des Tartares, divisés en vingt-quatre branches ou tribus, ayant franchi les montagnes & les fleuves qui leur servoient de barrières, se jetterent sur les Provinces Musulmanes les plus exposées éservés, quoin Trône qu'en le ce vain fanpendoit de ceux evant lui. L'auk dernier apasseur de Mahoaffoiblie que le . Les Fathimiverains de Corent attribués les e du Califat, de nême tems dans ne, trois Pontie l'autorité spila foi, qui se

roient dû s'oppooi Musulmane, re qu'à l'étendre ui soumettre de Turcs, peuple entis des Huns & en vingt-quatre yant franchi les es qui leur serjetterent sur les les plus exposées

ent comme des

es.

à leurs incursions. D'abord ils n'avoient d'autre but, comme leurs ancêtres, & XI. comme les Danois en Europe, que de Siècit. s'enrichir par le pillage & de faire des esclaves; mais ensuite la beauté du climat, l'opulence des Villes que le commerce & les dépouilles des Grecs avoient rendues florissantes, & la mollesse des habitans, les inviterent à former des établissemens durables. Ils eurent de tems en tems à leur tête des hommes célèbres dans les Histoires Orientales par leurs exploits & leur sagesse, qui, devenus puissans & redoutables, soumirent à leur joug des pays immenses. Tels furent entr'autres Mahmoud, qui prit le premier le titre de Sultan; Thogrulbeg, qui se rendit maître de Bagdad, & poussa ses conquêtes jusques dans l'Inde; & Alp-Arslan, qui enleva plusieurs Provinces aux Empereurs de Conftantinople, mit en fuite leurs armées, & fir chanceler leur Trône. Il ne manquoit à ces Princes, pour être de véritables héros, que d'avoir des mœurs plus douces, une politique plus humaine, & des vues plus suivies dans leurs opérations & dans leur gouvernement.

La plupart de ces Nations victorieu-

M iij

= ses étoient idolâtres avant leurs incursions, mais devenues sédentaires dans Siècle les lieux de leurs conquêtes, elles embrasserent la Religion de Mahomet. En adoptant les dogmes de l'Alcoran, elles se remplirent de ce fanatisme intolérant & destructeur, que l'Islamisme infpiroit à tous ses prosélytes, sur-tout dans les premiers tems de leur conversion. Cette disposition contribua presqu'autant à étendre la domination des Turcs que le succès de leurs armes. Ils combattoient par motif de Religion les tribus qu'ils traitoient d'infidéles, parce qu'elles demeuroient attachées au Paganisme, quoiqu'elles eussent avec eux une origine commune, & qu'ils dussent les regarder comme différentes portions d'une même famille. Par-là ils augmentoient leur puissance, ils accoutumoient les vaincus à ne voir en eux que des frères, ils se rendoient chers aux Califes, qui n'ayant plus d'autre appui que la Religion, prodiguoient à leurs Princes les titres brillans de Moin droite de l'Etat, & de Protecteurs des fidèles.

> De toutes les tribus à qui le nom de Turcs étoit commun, celle des Sel

pl de pi

jic

l'afa Cà de

le m av av ri

au bi li

R ti ex

gi co l' leurs incuritaires dans s, elles emlahomet. En lcoran, elles sme intoléamisme infs, fur-tout leur convertribua presnination des rs armes. Ils Religion les déles, parce ées au Pagant avec eux ju'ils dussent ntes portions r-là ils augils accoutuoir en eux doient chers plus d'autre diguoient à ans de Main otecteurs des

qui le nom elle des Seljioucide devint la plus célèbre & la 📥 plus formidable. Elle avoit pris son nom de Schjiouk, l'un des plus grands Ca- Sitcis pitais es de la Nation Turque. Ils étoient déjà maîtres du Kora?, « leurs conquêtes commençoient a s'étendre vers l'Orient & le midi, sous la conduite du fameux Thogi .1-beg, lorsque le Calife Caim, captif dans Bagdad, les appella à son secours. Thogrul-beg, qui venoit de renverser un Trône, & de prendre le titre de Sultan, se dit promptement à l'invitation du Calife, après avoir terminé quelques entreprises qu'il avoit commencées, & qu'il acheva glorieusement, comme toutes les autres auxquelles il s'étoit déjà livré. Arrivé aux portes de Bagdad, il força les habitans de les lui ouvrir, & délivra le Calife de l'oppression sous laquelle il gémissoit. Cette protection éclatante, généreusement accordée au Chef de la Religion, & la reconnoissance du Pontife qui se manifeita par les honneurs excessifs qu'il rendit à son libérateur, mirent le comble à la gloire de Thogrul-beg. On regarda les Seljioucides comme les défenseurs du Trône & de l'Autel, & cette Nation domina bientôt dans tout l'Orient.

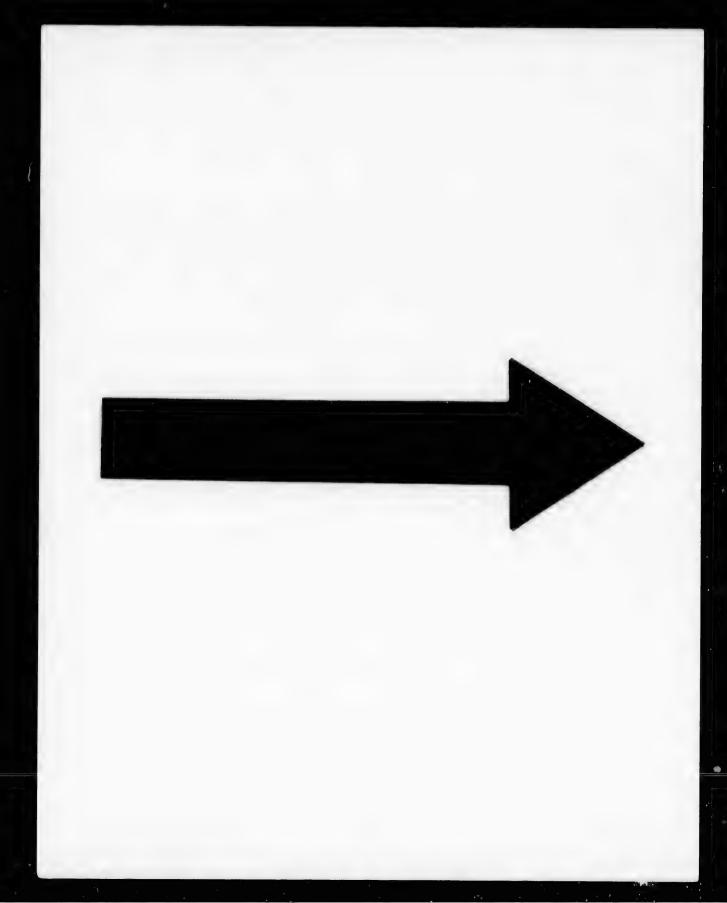

M1.25 M1.4 M1.8

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE SERVICE OF THE SERVICE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 372-4523

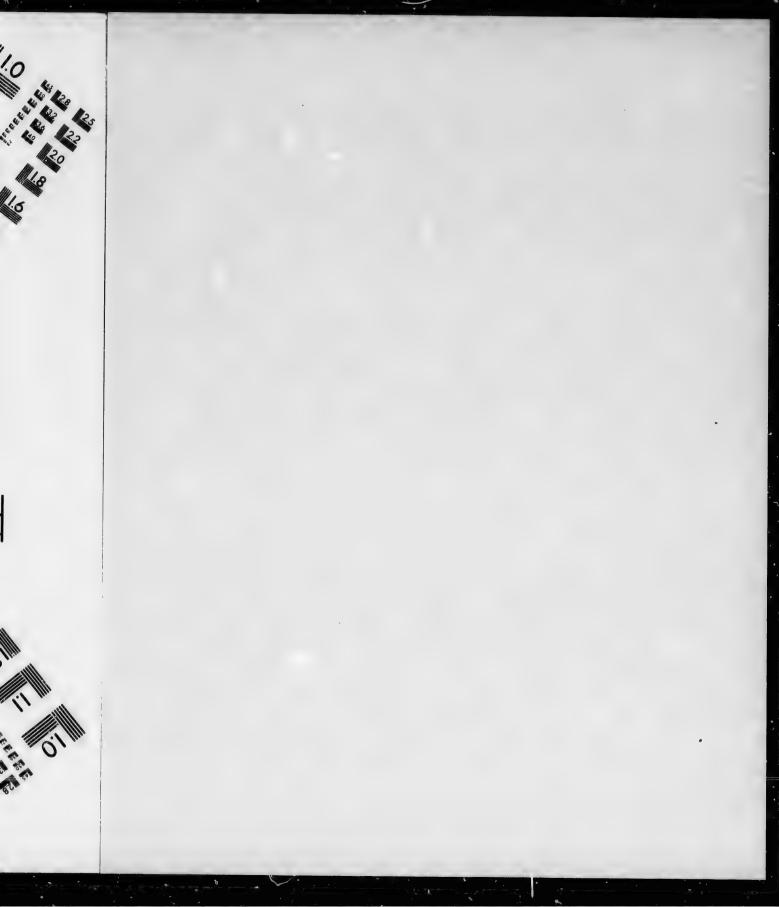

XI.

Depuis le milieu de ce siècle, les Empereurs de Constantinople ne cessè-Sirer rent pas d'avoir à se défendre contre ces redoutables ennemis. Constantin Monomaque voyant les progrès rapides de leur puissance, & n'étant point en état de s'y opposer, crut devoir rechercher leur alliance. Thogrul-beg, qui vouloit avoir le tems d'affermir ses conquêtes, se prêta aux vues du Monarque Chrétien, avec une apparence de bonne foi qui le trompa. Mais le traité fut bientôt rompu par les nouvelles entreprifes du Prince Musulman. Ses Généraux essuyèrent des défaites; mais ces pertes qu'ils ne tardèrent pas à réparer, ne firent qu'irriter leur animosité contre les Chrétiens, & les excitèrent à laver leur honte dans le fang de ceux qu'ils appelloient infidèles. Ils ravagèrent tous les pays qu'arrose l'Euphrate, s'emparèrent de la Médie, soumirent l'Arménie & les Provinces voisines, de sorte qu'à la mort du Sultan Thogrul-beg, toutes ces belles contrées, qui avoient fait partie de l'Empire Grec, se trouvoient enfermées dans ses vastes Etats. Son neveu & fon successeur Alp-Arslan, non moins brave & non moins heureux que lui.

e siècle, les le ne cessèndre contre Constantin ogrès rapides ant point en voir recherul-beg, qui nir ses conu Monarque ice de bonne e traité fut velles entre-· Ses Géné-; mais ces s à réparer osité contre tà laver leur u'ils appelent tous les emparèrent Arménie & forte qu'à beg, toutes nt fait partie pient enfer-Son neveu non moins x que lui.

continua ses conquêtes, & les étendit encore. Romain-Diogène tomba en son XI. pouvoir, ainsi qu'on l'a rapporté dans Siècir. l'Article précédent. De son adversaire, il étoit devenu fon ami, & voulut être fon vengeur, lorsqu'il apprit le traitement cruel qu'on lui avoit fait, en arrivant dans ses Etats. Ce fut le sujet d'une nouvelle guerre; & la Géorgie qu'il enleva aux Grecs, devint le théâtre de sa vengeance. Il en réduisit tous les habitans en servitude, & il obligea les Grands à porter, au lieu d'ornemens, un fer-àcheval attaché à l'oreille. Cette marque d'ignominie à laquelle ils ne pouvoient se soustraire qu'en renonçant à J. C., en engagea plusieurs à quitter le Christianisme, pour se faire Mahométans. Ce Sultan, qui termina ses jours au milieu de ses prospérités par le fer d'un assassin, s'étoit rendu si puissant dans toute l'Asie, qu'il avoit vu, dit - on, douze cens Souverains ou fils de Souverains, humiliés aux pieds de son Trône.

Pour achever le tableau de la Religion & de la puissance Musulmane au XI<sup>e</sup>. siècle, il ne reste plus qu'à faire connoître les Dynasties qui s'établirent à Iconium, à Alep & à Damas. C'est par-là que nous terminerons cet Article.
XI. Vers l'an 1074, le Sultan de Perfe,

Sièces. Malck-Sehah donna une armée à Soliman, fils de Koutoulmisch, & petitfils de Seljiouk, avec ordre de passer dans les Provinces de l'Asie mineurel. depuis la Syrie jufqu'au Bosphore, & d'en faire la conquête. Il lui abandonnoit la souveraineté de ces contrées, après qu'il les auroit soumises. Soliman n'éprouva pas beaucoup de difficultés dans son entreprise. Les Provinces qu'il attaquoit, étoient depuis long-tems exposées aux incursions des Sarrasins & des Turcs. Il les trouva presque sans défense, & dans un épuisement qui ne leur permit pas de s'opposer à ses desseins. Il s'avançoit du côté de Constantinople après avoir subjugué la Bithynie, lorsqu'une armée d'Alexis Comnène suspendit sa marche. On entra en négociation, & l'on parla de paix. Alexis l'accepta avec d'autant plus d'empressement, qu'il avoit alors de grandes affaires du côté de l'Occident; & Soliman qui ne vouloit pas s'exposer à perdre sa conquête, ne s'y refusa point.

Mais le Prince Turc n'employa ce tems de repos, qu'à se préparer à de cet Article. in de Perse. rmée à Soli-, & petitre de passer e mineuret, ofphore, & ui abandones contrées, es. Soliman e difficultés ovinces qu'il ng-tems ex-Sarrasins & resque sans ment qui ne er à ses desde Constan+ la Bithynie, omnène fulen négocia-Alexis l'acpressement, s affaires du iman qui ne dre sa con-

employa ce éparer à de nouveaux exploits. Il n'observa donc le traité, que pour se mettre en état de recommencer la guerre avec plus de suc- Si le L'E cès. Dès qu'il ent raffemblé de nouvelles forces, on le vit tentrer en campagne. Ses armes furent encore plus heureuses qu'elles n'avoient jamais éver La Lycaonie, la Cappadoce, l'Isaurie, la Phrygie, le territoire de la Ville d'Ephèse, la Paphlagonie & la Province dont Trébisonde étoit la Capitale, tombèrent en son pouvoir, outre la Bithynie dont il s'étoit rendu maître dans fa première expédition. Il établit sa résidence à Iconium en Lycaonie, & il en sie la Capitale de la nouvelle Monarchie qu'il venoit de fonder. Ce Conquérant mourut en 1085, après une bataille qu'il perdit contre un Général du Sultan de Perse, à qui la rapidité de ses conquêtes avoit donné de l'inquiétude. Son fils qui porta, comme lui, le nom de Soliman, fut son successeur. Il affermit sa puissance, & devint un voisin redoutable pour les Empereurs de Constantinople. Telle est l'origine des Sultans d'Iconium, que les Ecrivains Arabes appellent Sultans de Roum, parce que les Provinces de l'Asie mineure, dont ils

XI. démembrement de celui des Grecs, à SILCIE, quiles peuples d'Orient donnoient tou-

jours le noni de Romains.

Les deux Dynasties d'Alep & de Damas, ont eu pour fondateur Toutonsch, frere de Malck-Sehah, Sultan de Perse, vers l'an 1078. Ce Prince entreprit la conquête de la Syrie, qui étoit sous la domination des Califes d'Egypte. Après diverses alternatives de succès & d'infortunes, il parvint à se rendre indépendant dans les pays que le sort des armes lui avoit soumis. A sa mort, ses états furent partagés entre deux de ses fils, qui s'établirent, l'un à Alep, & l'autre à Damas, avec le titre de Sultan, ce qui forma deux petites souverainetés. Nous verrons souvent ces petits Princes armés les uns contre les autres, & se réunir quelquesois pour s'opposer aux Grecs & aux Croisés. Il n'entre point dans notre plan de suivre les révolutions particulières de ces foibles Puissances de l'Asie. Nous ne parlerons des événemens qui les intéressent, qu'autant qu'ils se trouveront liés avec l'Histoire des Princes Chrétiens, que les guerres saintes, commencées

étoient un Grecs, à noient tou-

lep & de teur Touah , Sultan Ce Prince Syrie, qui les Califes natives de rvint à fe pays. que oumis. A agés entre nt, l'un à ec le titre ux petites ouvent ces contre les efois pour Croisés. Il de fuivre e ces foiis ne parintéreferont liés hrétiens.

nmencées

dans ce siècle, mirent souvent aux pri-

XI.

Il nous reste un mot à dire de la fa-Siècie. meuse Dynastie des Bathéniens ou Ismaëliens, connus dans l'histoire des Croisades sous le nom d'assassins, dont nous aurons plus d'une fois occasion de parler dans la suite. Le fondateur de cette Nation qui fit trembler tous les Princes d'Orient, se nommoit Assah-Sabah. Il s'établit au nord de la Perse. dans la Province de Dilem, vers l'an 1090, avec une troupe d'Arabes qu'il avoit rassemblés. Il passoit pour savant dans l'art de la Magie, & l'on attribue à ses prestiges le fanatisme étrange qu'il inspira sans distinction à tous ceux qui fe mirent fous fa loi. Il les avoit rendus si dociles à ses ordres, qu'au premier signe de sa volonté, ils exécutoient sans balancer tout ce qu'il leur commandoit, sût-ce de s'enfoncer le poignard dans le sein, ou de se précipiter du haut des rochers. On a écrit que pour les amener à ce degré d'obéiffance fanatique qu'on auroit peine à croire si elle n'étoit attestée par une foule de témoins oculaires, il les faifoit enivrer jusqu'à perdre tout sentiXI.

ment, & que dans cet état, il les faisoit transporter dans un lieu délicieux, SIRCLE où rien de ce qui peut enchanter & fatisfaire les sens ne manquoit à leurs desirs. Quand ils avoient passé quelques jours dans le sein des voluptés, on les enivroit encore, & on les rendoit à euxmêmes. L'esprit rout rempli de ce qu'ils avoient éprouvé, on les assuroit que le bonheur dont ils avoient fait l'essai, seroit après la mort le prix éternel de leur docilité. Il n'en fallut pas davantage pour allumer l'imagination vive de ces hommes ignorans, & les rendre capables de tout. La Religion qu'Assan-Sabah s'étoit formée, étoit un Mahométisme mêlé de quelques idées empruntées des autres cultes de l'Orient. Les dogmes du Paradis & de la fatalité. qui faisoient la base de sa croyance, fervoient beaucoup à maintenir ses sujets dans les dispositions d'obéissance avengle & de plein dévouement où il les avoit mis.

· On raconte que le Sultan de Perse. instruit de ce que tous les Souverains avoient à craindre de la part de ces fanatiques, envoya un Officier vers leur Chef, pour le sommer de sortir dans il les faidélicieux , nter & faleurs dequelques és, on les doit à euxe ce qu'ils oit que le it l'essai, éternel de oas davann vive de es rendre qu'Assanin Mahoidées eme l'Orient. la fatalité. croyance, nir ses suobéissance nent où il

de Perse, Souverains de ces favers deur sortir dans

peu de ses Etats, où pour lui déclarer === la guerre, s'il refusoit d'obeir; & qu'As- XI. san-Sabah, sans répondre à cet Officier, Sitcit appella deux de ses gens, ordonnant à l'un de se tuer, & à l'autre de se jetter du haut d'une tour, ce qu'ils firent sans hésiter; alors se tournant du côté de l'Officier : Allez apprendre au Sultan, lui dit-il, que j'ai soixante-& dix mille hommes aussi décerminés à m'obéir, que ces deux-là. Ce fut toute sa réponse, & le Sultan jugea qu'il y avoit trop de danger à faire la guerre contre un Chef dont les volontés étoient si bien exécutées. Ce Peuple étonnant fut la terreur de l'Asie pendant plus d'un siècle & demi, sous les régnes de huit Princes. Il en passa des hordes en diverses contrées, sous des Commandans qui dépendoient du Chef principal, & qui avoient tous le même pouvoir & le même ascendant que lui, sur ceux qu'ils commandoient en son nom. Les Historiens des Croisades ont donné le nom de Vieux de la montagne, au Chef de ceux qui pénétrèrent dans la Syrie, & s'établirent dans les gorges du Mont-Liban. : atimes so smell me feres are

and the second of the second

XI. Siècle.

## ARTICLE III.

Etat politique de l'Occident.

L'occident n'étoit pas moins agité que l'Orient, quoiqu'on n'y vit pas des révolutions si fréquentes, des crimes si atroces, ni tant de Princes élevés par la rébellion, & renversés par le parricide. Les troubles dont l'Europe étoit remplie, les guerres qui la déchiroient, & les révoltes qui obligeoient souvent les Souverains à s'armer contre leurs propres sujets, étoient les suites malheureuses de l'Anarchie féodale. Ce Gouvernement, tout monstrueux qu'il étoir, avoit ses Loix fondées sur l'usage & sur une forte de convention tacite qui s'étoit établie par le fait; mais ces Loix n'obligeoient que le foible, & tout vassal assez puissant pour faire la guerre à son Suzerain, ou par lui-même, ou par le secours de ses alliés, pouvoit fouler aux pieds ces Loix & ces usages, auxquels il savoir se soustraire par la sorce. Ce fystême étoit celui de l'Europe entière; mais sa funeste influence n'étoit nulle part

4.

ioins agité vit pas des crimes si evés par la parricide. etoit remroient, & ouvent les eurs promatheu-Ce Gouu'il étoit, age & fur qui s'étoit Loix n'oout vassal erre à son ou par le ouler aux auxquels

orce. Ce

entière;

nulle part

plus fensible & plus générale qu'en France, = comme nous le verrons bientôt. Heureusement qu'il se forma dans les esprits SIECLE des idées qui occasionnèrent une foule d'événemens inattendus, & que des projets de conquêtes éloignées présenterent au courage inquiet des Princes & des Seigneurs, un nouvel objet vers lequel on se porta de toutes parts. On le saisit avec l'ardeur que produit un enthousiasme subit qui se communique en un instant, & que tout le monde s'empresse à partager. Cette fermentation, qui fut bientôt universelle, changea les vues, les intérêts, la politique, & donna aux Grands, aux guerriers & aux peuples, une impulsion dont les suites dévinrent avec le tems, plus heureuses qu'on n'auroit pu l'espérer. Mais avant qu'on éprouvât ces effets avantageux que les circonstances firent naître, il arriva dans les différentes portions de l'Europe, bien des révolutions extraordinaires que nous allons parcourir.

La puissance des Empereurs d'Allemagne influoit plus que toute autre sur les affaires générales, par les rapports nécessaires qu'ils avoient en vertu de leur dignité avec les Etats du Nord &

du Midi. A la mort d'Othon III, qui ne laissoit point d'enfans, il y avoit eu de Siècus, grandes contestations en Allemagne & en Italie, sur le choix de son successeur. Ensin les suffrages se réunirent en faveur de Henry, Duc de Bavière, arrière-petitfils de Henry l'Oiseleur. La réputation de justice, de douceur, de modération & de piété dont il jouissoit avant son élection, détermina les Prélats & les Grands à le choisir pour Chef du Corps Germanique. Il soutint la haute opinion qu'on avoit conçue de lui, par la sagesse de son gouvernement, & par toutes les vertus royales & militaires, qu'il joignit aux vertus chrétiennes. Il donna ses premiers soins à calmer les troubles de l'Allemagne, excités par le dépit de quelques Princes auxquels il avoit été préféré. Ensuite il tourna son attention du côté de l'Italie.

Un Seigneur ambitieux & puissant, nommé Hardouin, s'y étoit formé par ses intrigues, & en répandant beaucoup d'argent, un parti considérable qui le déclara Souverain, sous le titre de Roi de Lombardie. Mais cet usurpateur se rendit bientôt odieux par sa tyrannie, de sorte que Henry, secondé par un grand

III, qui voit eu de magne & uccesseur. en faveur ière-petitéputation odération avant son ats & les du Corps aute opii, par la k par toures, qu'il il donna troubles dépit de avoit été attention

puissant, ormé par beaucoup qui le déle Roi de ir se reninnie, de un grand

nombre de Seigneurs, n'eut pas de peine = à dissiper le peu de partisans qui lui restoient. Il reçur la Couronne impériale SIECLE. d'abord à Pavie, & ensuite à Rome, des mains du Pape Benoît VIII. Ce Pontife en la lui mettant sur la tête, le sit juger qu'il défendroit & protégeroit l'Eglise, & qu'il seroit fidèle au Saint-Siège & aux Papes légitimement élus, qui le rempliroient dans la suite. Le pieux Empereur en formant ces engagemens, consulta plutôt sa Religion & son respect rour le Siège pontifical, que les maximes d'une politique prévoyante. Il ne lui vint pas à l'esprit, que les successeurs de Benoît pussent jamais se prévaloir contre les siens, d'un acte dicté par la piété. Henri étoit en guerre contre les Grecs, & après les plus brillans succès, il alloit leur enlever le peu de places qu'ils possédoient encore dans la Calabre & la Pouille, lorsque les maladies qui ravageoient son armée, le forcèrent d'interrompre le cours de ses victoires. A peine fut-il de retour en Allemagne, qu'il mourut avec la réputation d'un bon Prince, d'un habile guerrier & d'un sage. L'Eglise de Bamberg qu'il avoit fondée & richement dotée, fut le lieu

de sa sépulture. Son règne avoit duré XI. vingt-trois ans. Ses vertus royales & Siècle, politiques l'ont fait mettre au rang des héros, & ses vertus chrétiennes au nombre des Saints. L'Eglise honore aussi la mémoire de sainte Cunégonde, son épouse, qui se rétira dans un Monastère, pour achever de se perfectionner

par la prière & les bonnes œuvres.

Il y eut des mouvemens & des brigues pour donner un successeur à ce vertueux Prince. Il avoit recommandé aux Seigneurs, avant de mourir, Conrad, Duc de Tranconie, comme le sujet le plus propre à gouverner l'Empire dans les conjonctures difficiles où l'on se trouvoit. L'estime de Henri étoit un préjugé bien favorable pour lui ; aussi réunit-il, enfin, toutes les voix des Evêques & des Princes, malgré les intrigues de ses concurrens. Bouchard, Evêque de Worms, s'étoit chargé de son éducation, & avoit pris soin de développer ses heureuses inclinations. L'innocence de ses mœurs, l'égalité de son caractère, & son goût pour la piété l'avoient rendu intéressant dès sa première jeunesse. C'étoir par ces belles qualités qu'il avoit plû au faint Empereur qu'il

it duré ales & ing des u nomrussi la , fon Monafionner les brir à ce mandé Cone fujet e dans on se oit un aussi ix des les inhard, rgé de de dé-L'inde fon été l'amière ualités

qu'il

285 venoit de remplacer. Elevé sur le Trône, il se montra jaloux d'en soutenir la splen- XI. deur & la dignité, avec une fermeté SIÈCLE. fans hauteur, & une magnificence fans profusion. Généreux & bienfaisant envers les autres, il se contentoit de peu pour lui-même. Sobre, économe, réglé dans sa dépense, il réservoit les fonds publics pour les besoins de l'Etat. Ce Prince avoit pacifié les troubles d'Allemagne, & réprimé les féditieux d'Italie. Il avoit été couronné par le Pape Jean XIX, & promettoit à l'Empire un gouvernement heureux, par fa haute sagesse & son amour pour la justice, lorsqu'il fut enlevé par une mort subite en 1039 dans la quinzième année de son règne. Les Loix qu'il fit pour établir dans l'Empire une Jurisprudence constante, & fixer les droits respectifs du Chef & des membres, l'ont fait regarder comme le principal auteur du droit féodal Germanique.

Conrad, afin de prévenir les troubles qui pouvoient naître à sa mort, pour l'élection de son successeur, avoit eu la sage précaution de faire couronner Henri, dit le Noir, son fils, à Aix-la-Chapelle en 1028, du consentement des

XI. Siècle

Grands & des peuples. On espéroit trouver dans ce jeune Prince, la modération, la prudence & l'équité de son père; mais quoiqu'il ne fût pas sans belles qualités & fans talens, il s'en falloit beaucoup qu'il réunit tous les genres de mérite, qui avoient rendu Conrad si cher à ses sujers. Henri aimoit le bon ordre & la gloire. Il avoit de la valeur, des intentions droites; il desiroit de mériter l'amour des peuples, en travaillant à leur bonheur; mais il étoit quelquefois dur & fier envers les Grands; il les traitoit souvent avec hauteur, & il exigeoit d'eux une soumission & des respects qu'ils lui auroient accordés plus volontiers, s'il n'eût pas voulu leur en imposer le joug avec un despotisme qui révoltoit des Seigneurs naturellement jaloux de leurs droits. Cette conduite, & les préventions qu'elles firent naître dans l'esprit de ceux qui devoient concourir avec l'Empereur à la prospérité publique, ne lui permirent pas de faire tout le bien dont il auroit pu être l'auteur. Il rendit cependant un service essentiel à la société civile & chrétienne, en mettant sin au schisme qui déchiroit

IX dif He un fim & que rec II. for fils avo & deu ann pre foit ture doit qu'i gati lui rons cette

arriv

vefti

divit

doce

287

péroit modéle fon s fans l s'en us les rendu Henri e. Il droiir des heur; k fier foud'eux qu'ils tiers. ser le oltoit ıx de & les dans ! courir publifaire l'auenne, hiroit

Gal .

l'Eglise de Rome. Trois Papes, Benoît IX, Sylvestre III & Grégoire VI se disputoient la Chaire de St. Pierre. Siècle. Henri les fit déposer tous les trois dans un Concile assemblé à Sutri, comme, simoniaques & noircis d'autres crimes, & procura l'élection de Suidger, Evêque de Bamberg, Prélat d'un mérite reconnu, qui prit le nom de Clément II. Quoiqu'Henri fût encore dans la force de l'âge, il prit à l'égard de son fils la sage précaution que son père avoit prise pour lui, en le faisant élire & couronner de son vivant. Il mourut deux ans après dans la trente-neuvième année de son âge en 1056. C'est le premier Souverain d'Allemagne qui se soit attribué la nomination des Prélatures & des autres bénéfices. Il fondoit ce droit sur celui des investitures, qu'il regardoit comme une des prérogatives du Trône que ses prédécesseurs lui avoient transmises. Nous exposerons l'origine & les fondemens de cette prétention, lorsque nous serons, arrivés au tems où la querelle des investitures s'éleva dans l'Eglise, & divisa d'une manière si funeste le Sacerdoce & l'Empire.

Les Princes & les Grands d'Allemagne ne voyant à leur tête qu'un enfant SI ICLE, de six ans, & une femme plus connue par sa piété, que par ses talens pour le Gouvernement, crurent pouvoir se livrer à tous leurs projets d'ambition. Mais ils éprouvèrent que l'Impératrice Agnès, tutrice de Henri IV, son fils, n'avoit pas moins de capacité pour régir un Empire, que de goût pour les vertus chrétiennes par lesquelles elle édifioit l'Eglise. Les rébelles d'Allemagne trouvèrent dans la prudence & la fermeté de cette Princesse, un frein qui arrêta leur inquiétude; & Rome apprit d'elle qu'une piété solide n'empêche pas les Souverains éclairés de faire valoir leurs droits contre le Chef de la Religion, quand il entreprend de les violer. Si le jeune Henri eût profité dans son enfance des leçons & des exemples d'une mère qui joignoit tant d'élévation d'efprit à tant de sagesse dans la conduite, son règne auroit été moins exposé aux orages qui le troublèrent. Mais ce Prince annonça de bonne - heure le caractère impétueux, l'humeur bouillante & les passions indomptées qui le dominèrent toujours, & qui causèrent tous les malheurs

he éр gu 1111 un pé act VOI le pas s'êt

dev

de l

trou

l'E

info où l font inca doin les c caut le fo faire catel mesu band

**fédu**o

Alleman enfant connue pour le oir se limbition. pératrice son fils, our régir es vertus édifioit ne troufermeté ui arrêta rit d'elle pas les oir leurs leligion, ioler. Si s fon enles d'une ion d'efonduite, posé aux ce Prince caractère te & les minèrent les mal-

heurs

heurs de sa vie. Avec un courage à toute = épreuve, une valeur qui l'égaloit aux guerriers les plus illustres, une patience SIÈCLE invincible dans les plus grands revers, un génie fécond en ressources & en expédiens, une ame forte & capable des actions les plus héroïques, Henri pouvoit se rendre le Monarque de l'Europe le plus renommé; mais pour n'avoir pas su résister à ses penchans; pour s'être livré à des conseils pernicieux, il devint le tyran de l'Empire, le scandale de la Religion, l'auteur des plus grands troubles qui eussent encore éclaté dans l'Este, & l'artisan de ses propres infortunes.

Dès que ce Prince fût parvenu à l'âge où les hommes font connoître ce qu'ils font, il ne montra que des vices. Aussi incapable de se contraindre que de se dompter, il se mit au-dessus de toutes les considérations, & négligea les precautions que le respect de son rang & le soin de sa réputation auroient dû lui faire prendre. Il ne connoissoit ni délicatesse dans le choix de ses plaisses, ni mesure dans les excès auxquels il s'abandonnoit. Le rapt, la violence & la séduction étoient les moyens dont il se

Tome IV.

SIÈCLE.

fervoit pour satisfaire ses desirs; & son inconstance égalant son impétuosité, il ne quittoit un objet que pour courir aussi-tôt après un autre qu'il abandonnoit de même. Les infamies, la cruauté, les oppressions, les folles dépenses, suites ordinaires d'une conduite aussi déréglée, lui sirent plus d'une fois ajouter l'atrocité du crime à la débauche, assassinant les maris pour s'emparer des semmes, & sacristant jusqu'à ses compagnons de débauche, lorsqu'ils paroissoient le désapprouver, ou qu'ils resuscient de servir aveuglément ses passions.

Une vie si peu compatible avec les devoirs & la dignité du Trône, ne tarda pas à exciter le mépris & l'indignation. On commença par murmurer; on se plaignit ensuite, & bientôt on en vint à un soulèvement général. Les scandales de Henri étoient publics & révoltans. On se crut dispensé à son égard des ménagemens qui étoient dûs à la Majesté impériale qu'il respectoit si peu. Ge Prince avoit tellement aliéné de lui les esprits & les cœurs, que l'Allemagne & l'Italie s'élevèrent à la sois contre lui. Il se vit donc en peu de tems

Cit toi tife que hui trai mê à c ger fils Tro & rica refi dou la de l fuſé Prin & 1

> d'Hu men quel

plie

& p

jour

rs; & npétuone pour re qu'il famies, es folles ne conent plus crime à aris pour facritiant bauche, prouver, iglément

ône, ne & l'indiurmurer;
tôt on en eral. Les oublics & fé à fon oient dûs fpectoit si ent aliéné que l'Alc à la fois u de tems

cité devant un Concile, & obligé de garder une épouse qu'il avoit calomniée sans lui faire perdre l'estime que méri-Siècle. toit sa vertu; excommunié par un Pontife dont il avoit favorisé l'élection, quoiqu'il dût compter sur ses rigueurs; humilié aux pieds de ce Pape qui le traitoit en coupable, dans le tems même qu'il l'exhortoit à se justifier, & à convoquer une diète pour se faire juger; poursuivi à main armée par un fils qu'il venoit de faire asseoir sur le Trône; abandonné de tout le monde, & sollicitant pour vivre un Titre clérical dans l'Eglise de Spire, qui lui sut refusé; mourant enfin de misère & de douleur au milieu de sa carrière, avec la pensée désolante que les honneurs de la fépulture chrétienne seroient refusés à sa cendre. Tel fut le sort d'un Prince qui par sa naissance, ses forces & son génie, paroissoit destiné à faire plier l'Allemagne & l'Italie sous sa Loi, & peut-être à ramener dans l'Europe les jours brillans de Charlemagne.

Sous le gouvernement sage & modéré d'Hugues Capet, la France avoit commencé à se remettre des calamités auxquelles elle avoit été en proie sous les

N ij

derniers Princes de la Race Carlovingienne. Elle voyoit fur le Trône dans SIÈCLE. la personne de Robert, un Prince éclairé, juste, affable, religieux, dont le caractère noble & franc inspiroit la confiance & l'amour. Ce Prince qui étoit savant pour le tems où il vivoit, consacra sa plume à la Religion; il célébra ses mystères & chanta les vertus des Saints qu'elle honore. L'Eglise a conservé quelques Hymnes de sa composition, avec quelques-unes de ces pièces cadencées & rimées, qu'on appelle Proses, mais ce sont plutôt des monumens de sa piété, que des preuves de son talent pour la Poésse. Nous avons parlé des efforts qu'il fit avant de rompre les liens si chers à son cœur qui l'attachoient à la Reine Berthe, sa première épouse. Il prévoyoit sans doute les chagrins domestiques qui seroient le fruit d'un autre engagement, où l'inclination & le sentiment n'avoient point de part. Constance qui remplaça Berthe, étoit fière, impérieuse, vindicative, caractère trop opposé à celui de ce bon Prince, pour qu'il ne s'élevât pas souvent entre eux de ces démélés qui agitent les Cours, & qui influent même

fur nen Rol fécu prei cer révo Prir l'ho rent avoi Frai den des

> trois révo Con Pou vues qu'à père fes n des

çant

l'on

& q

divi

rlovinne dans e éclaidont le la conui étoit t, conil célértus des a concompoes pièces appelle des mopreuves . Nous fit avant son cœur erthe, sa ans doute feroient ent, où n'avoient remplaça e, vindii celui de élevât pas nélés qui

ent même

sur les affaires. Elle lui suscita des ennemis jusques dans sa propre famille. Robert vit ses enfans aigris par la per-Siècie. sécution & les caprices de leur mère, prendre les armes contre lui, & le forcer à les combattre. Deux fois cette révolte éclata, & deux fois l'amour des Princes pour un père qui méritoit l'hommage de tous les cœurs, les fit rentrer dans le devoir, d'où le dépit les avoit écartés. A la mort de ce pieux Roi, qui arriva l'an 1031, toute la France fut en deuil, & les peuples éplorés demandoient au Ciel de récompenser des vertus qui avoient fait leur bonheur, & qu'ils croyoient dignes des honneurs divins.

Le gne de Henri I, associé depuis trois ans à la Royauté, ouvrit par des révoltes que la haine implacable de Constance excita contre ce Prince. Pour faire entrer les Seigneurs dans ses vues qui ne tendoient à rien moins, qu'à priver Henri du Trône où son père l'avoit fait monter, elle calomnia ses mœurs & son caractère, le peignant des plus odieuses couleurs, & n'annon-çant au peuple que des calamités, si l'on étoit assez lâche pour le laisser rè-

N iii

gner. Robert, Duc de Normandie, fut son défenseur contre les ennemis que les Siècle calomnies de sa mère lui avoient fait. La valeur & la prudence de Henri, secondé par un allié puissant, ramenerent bientôt le calme. Cependant l'inquiétude ordinaire des grands Vassaux, & les rivalités qui s'allumoient entr'eux à la moindre occasion, remplirent tout ce règne de révoltes, de guerres intestines, & par conséquent d'attaques, de combats, de ravages & de malheurs. Ce fut encore pendant bien des années le fort de la France & de la meilleure partie de l'Europe, par une suite inévitable de la féodalité, qui s'étoit par-

Pour assure le Trône à Philippe, l'aîné de ses sils, Henri l'avoit fait sa-crer & couronner en 1059; & à sa mort arrivée l'année d'après, il lui donna pour tnteur Baudouin V, Comte de Flandres, son beau-frère. Assuré du désintéressement & de la fidélité de cet allié, il ne craignit pas de le nommer en même tems Régent du Royaume. Philippe n'avoit que six ans, lorsqu'il

tagée en tant de branches & de rameaux,

qu'elle couvroit le Royaume d'un bout

di co H je

N

d' la co

d'ag

na

m né tai du

rii pr fe die, fut que les ent fait. nri, seamenèant l'in-Vassaux, entr'eux ent tout s intestiues, de alheurs. s années neilleure uite inétoit parameaux, un bout

hilippe , t fait faà fa mort ui donna omte de affuré du té de cet nommer Royaume. lorfqu'il

perdit son père. Baudouin répondit à la = confiance dont Henri l'avoit honoré. Non-seulement il veilla comme un père SI È C L R. à l'éducation de son pupille, mais encore il prit soin de maintenir le bon ordre & la tranquillité dans le Royanme, comme si ç'eût été son propre bien. Heureux Philippe & ses sujets, si ce jeune Prince eût marché sur les traces d'un Régent si vertueux & si juste, que la mort lui enleva lorsqu'il n'avoit encore atteint que sa dix-huitième année, & dont il ne sentit peut-être pas assez la perte! Philippe joignoit aux graces d'un extérieur intéressant, un esprit agréable, une éloquence naturelle & l'heureux talent de plaire. Mais il se prévalut trop de ces dons précieux de la nature, & il borna tout son mérite aux qualités aimables. Il ne fongea qu'à mener une vie douce & voluptueuse, négligeant les devoirs les plus importans de la royauté, se livrant au goût du plaisir comme un particulier qui ne tient qu'à lui-même, & laissant l'autorité s'affoiblir dans ses mains, sans prendre part aux grands événemens qui se passoient sous ses yeux. Il arriva de-là que les grands Vassaux profitèrent de

fa mollesse, pour se rendre encore plus XI. puissans; que les Papes étendirent leurs 511 cle, prétentions loin des bornes où ils s'étoient rensermés jusqu'alors; que les Evêques n'étant point soutenus, s'opposèrent soiblement au pouvoir pontiscal qui pesoit sur eux; & que le peuple sans appui, méprisa un maître qui ne savoit ni le désendre contre l'oppression

bition qui le dépouilloit lui-même des plus beaux droits du Trône.

Toutes les fautes & tous les malheurs de ce Prince, qu'on ne peut s'empêcher de plaindre, sortirent de la même source. S'il eût été plus appliqué aux affaires du Gouvernement, plus éclairé sur les véritables intérêts de l'Etat, il auroit vu combien la conquête de l'Angleterre par Guillaume, Duc de Normandie, en augmentant la puissance d'un vassal déjà trop redoutable, pouvoit devenir funeste à ses descendans. S'il eût été moins ardent à suivre ses passions, il auroit vu qu'en répudiant Berthe, fille du Comte de Frise, sa première femme, pour épouser Bertrade enlevée au Comte d'Anjou, son mari, il s'exposoit aux soudres de Rome, sans que

des Grands, ni mettre un frein à l'am-

les fou ave s'un rou lég c'é eni

> Pri rôl tal gu qu thể

abi roy end pai effa

lie

for la fan ple règ

qu

qu

re plus
t leurs
ls s'éue les
s'opontifipeuple
qui ne
ression
l'amne des

lheurs

pêcher

res du les véoit vu leterre andie, vassal levenir été es femvée au s'expous que

les Evêques du Royaume pussent l'y soustraire. Enfin, s'il eût été moins aveuglé par l'amour, il eût vu qu'en Siècle. s'unissant à une femme qui n'avoit pas rougi de prendre la place de l'épouse légitime, tandis qu'elle vivoit encore, c'étoit une ennemie qu'il donnoit à ses enfans du premier lit. En effet, ce Prince qui auroit pu jouer le plus grand rôle dans le monde, s'il eût tourné ses talens du côté de la politique & de la guerre, fut à peine compté pour quelque chose dans l'Europe. Frappé d'anathême par le Pape Urbain II, au milieu de ses Etats, réduit à solliciter une absolution qu'on lui fit acheter par des abaissemens indignes de la Majesté royale, peu considéré des Grands, & encore moins aimé du peuple, dominé par une femme hautaine & cruelle, qui essaya de faire périr l'héritier de la Couronne par le poison, ce Prince mourut la huitième année du douzième siècle, fans être regretté dans la France, ni pleuré dans sa propre famille. Il avoit règné cinquante-un ans, & vécu cinquante-fept.

Nous avons vu que, malgré l'inquiétude des Seigneurs Ultramontains,

Nv

& les intrigues des Papes, tout le Nord de l'Italie, & Rome même reconnoif-Siècle. soit la puissance des Empereurs d'Occident. Cependant les Grecs possédoient encore au Midi, des Villes & un vaste territoire qui leur étoient disputés par les Sarrasins. Mais les choses changerent de face dans cette portion de l'Italie, depuis les premières années de ce siècle jusqu'à sa fin. Des gentilshommes Normands que la dévotion avoit conduits à la terre sainte, passèrent par-là en retournant chez eux. Ils virent les Chrétiens aux prises avec les infidèles. Leur zèle s'enflamma, & leur courage ramena la victoire du côté des Grecs qui étoient sur le point de tout abandonner aux Musulmans. On leur offrit des récompenses; ils n'en voulurent point d'autres, que l'honneur d'avoir secouru des Chrétiens, & humilié les ennemis de la foi. A leur retour en Normandie, ils parlèrent avec enthousiasme de leurs exploits & du beau climat qui en avoit été le théâtre. Les esprits étoient portés alors aux entreprises guerrières, & la Noblesse ne cherchoit que les occasions de se signaler par les faits d'armes. De jeunes Seigneurs Normands, fils d'un père diftingué par son rang, mais peu considéré à la Cour, où il ne plaisoit pas, Signific & n'ayant qu'une fortune médiocre avec une famille nombreuse, ne purent entendre ces récits intéressans par leur nouveauté même, sans concevoir le desir d'aller moissonner des lauriers qui sem-

bloient s'offrir à leur courage.

e Nord

nnoif-

d'Oc-

doient

n vaste

és par

rangè-

l'Ita-

de ce

mmes

t conpar-là

ent les

idèles.

ourage

Grecs aban-

offrit

lurent

l'avoir

lié les

ur en

nthouau cli-

. Les

entre-

e cher-

gnaler

Sei-

Tancrède de Hauteville dans le territoire de Coutance, étoit père de ces jeunes guerriers, qui d'aventuriers, ou si l'on aime mieux, d'auxiliaires des Grecs & des Princes de Salerne, devinrent en peu de tems Conquérans & Souverains de la Pouille, de la Calabre & de la Sicile. Ils couroient à la gloire, mais en même tems ils cherchoient à fe procurer par leur valeur, un établissement plus avantageux & plus brillant qu'ils n'en pouvoient espérer en restant dans leurs loyers. On les reçut comme des étrangers vaillans & généreux qui venoient au secours des Chrétiens, sans autre motif que celui d'être utiles. Dans les commencemens ils ne démentirent point cette opinion. Mais lorsque les Sarrasins eurent été chassés, ils songèrent à dépouiller aussi les Grecs, &

N vj

à s'établir par droit de conquête dans un pays arrosé de leur sang. Dès SIÈCLE, qu'ils eurent fait connoître ce dessein, & qu'ils se furent mis en état de l'exécuter, avec le secours des nouvelles troupes qu'ils avoient fait venir de leur pays, les Papes qui les avoient bien accueillis d'abord, se déclarèrent contre eux. Mais ils bravèrent les foudres lancés fur eux par les Pontifes, comme ils avoient bravé l'épée des Sarrasins & des Grecs. Constans dans leur projet, heureux dans leur entreprise, ils forcèrent par leurs succès & leur générosité, ces mêmes Pontifes qui les avoient traités en criminels, de leur devenir favorables. L'intérêt & le besoin de trouver un secours nécessaire, eut sans doute plus de part à ce changement que la reconnoissance. Léon IX tombé entre leurs mains par le sort des armes, éprouva qu'ils n'étoient ni des barbares incapables de procédés nobles & défintéressés, ni des Chrétiens rébelles qui ne sussent pas rendre au Chef de l'Eglise ce qui lui est dû.

Nicolas II crut utile à ses vues de s'en faire des amis; & Grégoire VII réfugié auprès d'eux, pour se dérober lé re le V qu

ch les qu Gi

gr

qu foi lie qu fac qu

de dar dar fut &

Sai Mo nos

dans Dès ffein, l'exévelles e leur bien ontre s lanmme ns & rojet, fornérooient venir n de fans ment ombé mes. bares s qui Eglise es de

· VII

rober

a la vengeance de l'Empereur Henri IV, = légitima les conquêtes de ces braves frères, en donnant à Robert Guiscard, Siècasi le dernier d'entr'eux, l'investiture des Villes & territoires qu'ils ne tenoient que de leurs épées: encore ce Pontife habile mit - il pour condition à cette grace, que le Saint-Siège auroit la suzeraineté de tous les pays dont il s'agissoit, & que les fuccesseurs de Robert seroient chargés d'une redevance annuelle envers les siens. Après ce traité que la politique fit proposer & accepter, en vain les Grecs entreprirent-ils de regagner ce qu'ils venoient de perdre. Toutes les fois qu'ils firent des tentatives sur l'Italie, ils trouvèrent contre eux les Papes qui couvroient leurs Vassaux d'une égide sacrée; & les nouveaux Conquérans, qui bien loin de craindre les Souverains de Constantinople, portèrent la guerre dans leurs Etats, & les firent trembler dans les murs de leur Capitale. Telle fut l'origine des Royaumes de Naples & de Sicile, & celle des droits que le Saint - Siège s'est acquis sur ces deux Monarchies, & qu'il a conservé jusqu'à nos jours.

N'oublions pas de dire que vers ce

tems deux Villes dont les foibles commencemens n'avoient pas annoncé leur SIÈCLE grandeur future, se firent compter au nombre des Puissances, & partagèrent entr'elles l'Empire des mers. Ces deux Villes célèbres qui soutiennent encore leur considération, après tant de siècles, par de sages Loix & une industrieuse activité, sont Venise & Gênes. Venise dut son origine à quelques familles de Vénètes, ancien peuple d'Italie, qui vers la fin du sixieme siècle, à l'arrivée des Lombards, se réfugièrent dans les Islots formés par les bouches du Pô. Par des accroissemens successifs, ces familles formèrent un peuple qui s'adonna au commerce, & que l'amour de la liberté conserva dans l'indépendance. On voyoit déjà ce peuple actif & paisible, réuni en République, & gouverné par un Doge électif, dans les dernières années du huitième siècle. Cet Etat déjà considérable, augmenta sa puissance dans le neuvième, par des conquêtes qu'il fit tant en terre ferme que dans les Isles. Il s'accrut encore dans le dixième par la réunion de la Dalmatie, dont les peuples, sans autre motif, que celui de participer à la félicité d'un Gouverne-

de

H ef

fit tic l'I

de qu

CO fe T ment doux & jutte, se soumirent à sa domination. Enfin dans le onzième cette République étoit si florissante, qu'il ne Siecle, se faisoit point en Europe de grandes entreprises, & qu'il n'arrivoit point de tévolutions importantes, sans qu'elle y prît part. The files.

Gênes beaucoup plus ancienne que Venise, étoir sa rivale, comme Carthage le fut de Rome. Il seroit difficile de remonter à sa première origine, qui précéda la naissance du Christianisme. Il le seroit également de suivre son Histoire à travers les nuages dont elle est couverte, & de dire au juste quelle fut la forme de son gouvernement dans ces tems reculés. On ignore les vicifsitudes qu'elle éprouva sous la domination des barbares qui s'emparèrent de l'Italie, dans la décadence de l'Empire Romain. Ses Historiens les plus dignes de foi, ne commencent ses annales qu'avec le onzième siècle. C'étoit le tems de sa plus grande puissance. Ses vaisseaux couvroient les mers; & son commerce, source intarissable de richesses, s'étendoit depuis l'embouchure du Tage jusqu'au Pont-Euxin. Elle se gouvernoit en forme de République, sous

comé leur ter au

gèrent s deux encore iècles,

trieuse Venise les de , qui rrivée

ans les lu Pô. ces faidonna

e la lice. On ifible. par un années

à condans le u'il fit

s Isles. ne par ont les

elui de iverneXI.

l'autorité de deux Consuls, dont l'adminstration duroit quatre ans, & qui Sircie, pendant leur Magistrature exerçoient tous les droits de la Puissance suprême. Elle joignit l'esprit de conquête à l'esprit de commerce. Dès le neuvième siècle elle avoit enlevé la Corse & d'autres Isles aux Sarrasins, & dans celui-ci on vit ses flottes porter des secours aux guerriers qui avoient passé les mers pour délivrer la Terre - fainte du joug des infidèles.

L'Espagne toujours partagée entre les Maures & les Chrétiens, vit la guerre se perpétuer dans son sein, & s'y élever de nouveaux Trônes, qui furent dès leur naissance de nouveaux objets d'ambition, & par conséquent de nouvelles causes de rivalités & de querelles. Les Maures divifés entre eux éprouvèrent toutes les horreurs des discordes civiles. Le Calife Issem avili aux yeux de ses sujets par sa mollesse & son incapacité, fut détrôné par un rébelle hardi & courageux. Ses rapides succès firent naître une foule d'ambitieux qui prétendirent au Califat. Les Princes Chrétiens prirent part à ces divisions, tantôt comme alliés, & tantôt comme ennemis,

ve à : rei dé  $\mathbf{p}_{\mathbf{r}}$ in

O tei Sa de 80 ch

> dé ces Le fai de àc

> un tui VO' pai  $T_0$

> ca au ve &

l'adc qui coient rême. l'efvième lui-ci s aux pour g des re les uerre élever s leur ımbivelles . Les rèrent iviles. le fes acité, counaître dirent s primme

mis ,

selon que leur politique, & plus souvent encore leur inquiétude, les portoit à se déclarer pour ou contre les diffé-Siècis. rens partis suscités par le goût de l'indépendance & le desir de règner. Ces Princes ne vivoient pas en meilleure intelligence les uns avec les autres. Outre les Rois de Léon qui furent longtems les seuls à balancer la fortune des Sarrasins, il y eut des Rois de Sobarbe, de Castille, de Navarre, d'Arragon; & tous ces petits Souverains tendoient, chacun de seur côté, à s'agrandir aux dépens de leurs voisins, par des alliances, des conquêtes & des usurpations. Les mariages & les successions établisfant de nouveaux droits, introduisant des intérêts opposés, & donnant lieu à des partages ou à des réunions, étoient une source toujours renaissante de ruptures, d'invasions & de combats. On voyoit les mêmes divisions & le même partage de puissance entre les Maures. Tolède, Séville, Jaën, Valence, Huesca, Murcie & d'autres Villes soumises au joug du Musulman, eurent des Souverains qui affectèrent l'indépendance, & se firent la guerre, pour s'étendre & resserrer leurs voisins. Ainsi l'Ef-

pagne eut à la fois dans ce siècle vingt Rois plus ou moins foibles, combattans Siècle, sans cesse les uns contre les autres sous l'étendard de Mahomet, ou sous les

bannières chrétiennes.

Parmi le grand nombre de Princes Chrétiens qui régnèrent en Espagne, on n'en compte guère que deux qui aient mérité de vivre dans l'Histoire. Alphonse, dit le Vaillant, Roi de Léon, de Galice & de Castille, fut le premier. Sa conduite prouva qu'il avoit des vues suivies, & que ses démarches étoient dirigées par une politique raisonnée. Sa prudence égale à sa valeur, lui sit tirer avantage de tous les événemens pour augmenter sa puissance. Il ne prenoit les armes, ne concluoit des traités, ne formoit des alliances, & ne quittoit un parti pour en embrasser un autre, que d'après le plan qu'il s'étoit tracé. Il avoit été long-tems caché dans un Couvent. Il en sortit pour conquérir des Royaumes avec le secours des Maures, qu'il fit bien repentir ensuite d'avoir été les premiers instrumens de sa grandeur. Il remporta sur eux plusieurs victoires mémorables, leur enleva un grand nombre de Villes qu'il repeupla de

qu riè rai M

> rec CO ex

de fic

po

N tr il av

fe N de de

m

vingt attans s fous rinces igne, x. qui toire. Léon, mier. e. Sa tirer pour it les , ne it un que é. Il Couires, ir été deur. oires

Chrétiens, & poussa ses conquêtes jusqu'au Portugal. Vers la fin de sa carrière, la passion qu'il conçut pour Zaide, Siècle. fille du Roi de Séville, Princesse d'une rare beauté, le fit devenir l'allié des Maures dont il avoit toujours été le plus redourable adversaire. Démarche aussi contraire à ses véritables intérêts, qu'à la gravité de son âge & à sa longue expérience. Il en devint la victime, & le reste de sa vie ne sut qu'un tissu de revers, suites funestes de l'imprudence que lui fit commettre une passion, dont les règles de sagesse & de politique qu'il avoit toujours suivies, auroient dû le défendre.

Les Historiens mettent en parallèle avec ce Prince, D. Sanche, Roi de Navarre. Pendant que les Maures s'entre-déchiroient par des guerres civiles, il leur enleva toutes les places qu'ils avoient aux pieds des Pyrénées, & poussa se conquêtes affez loin dans le plat pays. Non content de ces avantages, il les désit en bataille rangée dans la Vallée de Funes où ils l'attendoient au retour d'une expédition. Les insidèles croyoient qu'en l'attaquant à l'improviste, ils le mettroient aisément en déroute; mais sa

présence d'esprit & son courage le sauvèrent du danger, & la plupart de ceux Siècia, qui lui avoient tendu ce piège, payèrent de leur vie le moment d'embarras qu'ils lui avoient causés. Sous lui, le Comté de Castille qu'il avoit conquis, sut érigé en Royaume, pour servir d'appanage & de titre à l'un de ses fils. Après avoir fait toute sa vie la guerre aux ennemis du nom chrétien, dont il étoit devenu la terreur, ce Prince rechercha une gloire plus folide. Quoiqu'il fut encore dans la vigueur de l'âge, ayant à peine trente-cinq ans, il renonça aux armes pour ne s'occuper qu'à faire fleurir la Religion & la piété dans ses Etats. Ce fut son unique soin pendant le reste de ses jours; & l'exemple de ses vertus rendit efficaces les moyens qu'il employa, pour remplir des vues si louables dans un Prince Chrétien.

L'Angleterre fut pendant tout ce siècle le théâtre des guerres les plus sanglantes. Deux sois conquise par des Princes étrangers, elle vit quatre Rois de Dannemarck, Suénon, Canut I, Harald I & Canut II, Maîtres de Londres & des autres Villes principales, donner des Loix à ses Provinces, & les saire gémit

fou feil par elle blis en qui du 80 1 fan qua gou dou fils Nat ren créc Roy

Ede

forc

bes

pêc

mai

répa

fau

u'ils

mté

rigé

lage

voir

mis

une

ore

ine

nes

· la

ya,

un

cle

es.

an-

80

les

les

nic

sous un joug de fer. Une barbarie conseillée par des traîtres, & commandée par un Roi cruel & lâche, attira fur Sitcin. elle tous ces malheurs. Les Danois établis dans cette Isle furent tous massacrés en un seul jour; mais ils trouvèrent des vengeurs dans leurs compatriotes qui ravagèrent les côtes & l'intérieur du pays avec une fureur implacable, & ne cessèrent pas de faire couler le sang de toutes parts durant plus de cinquante ans. Après tant d'agitation, l'Angleterre commençoit à respirer sous le gouvernement sage & modéré d'Edouard III, surnommé le Confesseur, fils d'Ethelred II, que les vœux de la Nation avoient appellé au Trône de ses pères. Mais l'ambition de Godwin, Ministre dur & puissant, qui s'étoit rendu nécessaire à son maître, par son crédit & ses richesses, replongérent le Royaume dans de nouvelles calamités. Edouard, que les circonstances avoient forcé de lui confier son autorité, eut besoin de toute sa prudence, pour empêcher qu'il ne causât de plus grands maux, & de toute sa douceur pour en réparer une partie.

Ce pieux Monarque fut enfin délivré

par la mort, de la tyrannie d'un sujet si fier & si redoutable, qu'il soup-SIÈCLE. connoit avec fondement d'avoir trempé dans le meurtre du Prince Alfred, son frère, & qui lui faisoit acheter les services qu'il rendoit à l'Etat, par des complaisances dont les autres Seigneurs murmuroient souvent. Alors Edouard rendu à lui-même, & devenu véritablement Roi, fit goûter à ses peuples les douceurs d'un gouvernement juste & paisible. Il sut allier avec toutes les qualités qui font les bons Princes, un respect infini pour la Religion, & une éminente piété. Il fit traduire en Latin & rédiger en un même corps, les Loix Saxonnes que l'usage avoit confacrées. Ce Code si cher à la Nation, & qu'elle a réclamé si souvent, monument de justice & de bienfaisance, connu sous le ritre de Loix d'Edouard le Confesseur, a rendu sa mémoire précieuse à l'Angleterre, qui ne put être consolée de sa perte, qu'en voyant son nom solemnellement inséré dans le Catalogue des Saints.

La mort de ce Prince arrivée en 1066, est une époque importante dans l'histoire de ce siècle. N'ayant point d'en-

fan gne Atl & Pri noi Ede d'A ma & que que leu que don dan chi arm non jour

> Pro God peri s'av

fect

trép

fant, & ne laissant pour héritier en ligne masculine, que le jeune Edgar Atheling, arrière-petit-fils d'Ethelred, Siècles & par conséquent, son petit-neveu, Prince qui, outre son bas-âge, ne donnoit aucune espérance pour l'avenir, Edouard crut devoir appeller au Trône d'Angleterre, Guillaume, Duc de Normandie, son cousin, son bienfaireur & fon ami. Guillaume, Prince belliqueux & sage, qui joignoit la politique au courage, & l'habileté à la valeur, se prépara à faire valoir les droits que la dernière volonté d'Edouard lui donnoit sur l'Angleterre. Aussi actif dans l'exécution, que prudent & réfléchi dans le conseil, il partit avec une armée formidable, portée sur un grand nombre de vaisseaux, & après quelques jours d'une heureuse navigation, il effectua sa descente sur les côtes de la Province de Sussex.

Harald, fils de l'impérieux Ministre Godwin, s'étoit emparé du Trône que personne n'avoit osé lui disputer. Il s'avança pour s'opposer aux desseins de Guillaume, qui le reçut avec une intrépidité dont il avoit déjà donné d'autres preuves. La fameuse journée d'Has-

fujet foupempé fred,

heter, par Sei-Alors

fes ment outes

e en

contion, tonunce,

nce, uard pré-

être fon Ca-

o66, l'hifl'en-

tings décida du fort de l'Angleterre; & de la fortune des deux rivaux qui SIÈCLE, se la disputoient. Harald après des efforts de courage dignes d'une meilleure cause, resta sur le champ de bataille; & Guillaume s'étant rendu maître de Douvres, marcha droit à Londres où les Evêques & les Magistrats, bientôt suivis par la Noblesse & le peuple, le recurent avec de grands témoignages de joie. Le Pape Alexandre II, qui étoit entré dans ses intérêts, lui ménagea les suffrages des Prélats. Leur exemple entraîna toute la Nation, & le nouveau Monarque ayant reçu l'Onction royale, n'eut plus d'autre soin que d'assurer sa conquête, en appaisant les révoltes, en abaissant l'orgueil inquiet des Seigneurs, & en faisant exécuter les Loix. Il exigeoit l'obéissance de ses nouveaux sujets avec une fermeté qui tenoit un peu de la rigueur; mais elle lui paroissoit nécessaire dans ces premiers tems, pour contenir des hommes remuans & légers, & leur apprendre à respecter l'autorité, mieux qu'ils n'avoient fait sous leurs anciens Maîtres. Cependant il tempéra par sa bonté, sa douceur, sa libéralité, son amour pour

lu

ce La ay So tér gu Ĺο leu foi

qu

ren &c terre;

ix qui

ès des

meil-

de ba-

maître

ondres

ientôt le , le

ges de

étoit

nagea

emple

uveau

yale,

rer sa

Sei-Loix.

it un i pa-

miers

es re-

dre à n'a-

ûtres.

é, fa

pour la la justice & pour le bien public, ce que sa domination paroissoit avoir de XI. trop sévère. La Nation Angloise recon-Siècle. noît aujourd'hui qu'elle doit à ce Prince les commencemens de sa puissance & de sa gloire. Son sils Guillaume II, hérita de tous ses Etats, & vit comme lui, l'Angleterre avec la Normandie soumises à ses Loix.

Le Dannemarck, la Suéde, la Russie & la plupart des autres Etats du Nord, à peine sortis des ténèbres du Paganisme, & plongés encore dans celles de la barbarie, ne nous offrent que des faits incertains & peu dignes de nous arrêter. La Pologne, la Bohême & la Hongrie n'étoient connues que par leurs rapports avec l'Empire d'Allemagne, dont les Souverains avoient quelquefois des intérêts à démêler avec ceux qui les gouvernoient. Du reste, occupés de seurs guerres plus que de la politique & des Loix, les entreprises de ces peuples, leurs succès & leurs revers, n'intéresfoient pas assez les autres Nations, pour qu'on tînt les yeux ouverts sur ce qui se passoit chez eux. Il faut pourtant remarquer que la Pologne, la Bohême & la Hongrie étoient devenues assez Tome IV.

puissantes, pour que les Empereurs d'Occident & les Papes qui se dispussifie te toient le droit de conférer les dignités, accordassent à leurs Princes le titre de Roi. Quant à la Russie qui portoit encore le nom de Ziovie, si elle donna une Reine à la France, ce sur peut-être parce qu'elle étoit ignorée, & que dans l'ordre civil elle ne pouvoit faire ni bien ni mal à l'Europe.

## ARTICLE IV.

Etat des Sciences & des Lettres en Orient & en Occident, pendant le onzième siècle.

Tous les siècles d'ignorance se resfemblent, par la nuit qui les couvre. Il y a néanmoins entre eux des dissérences très-réelles, quoique peu sensibles par l'extrême difficulté de saisir les nuances qui distinguent des ténèbres plus ou moins épaisses, & de marquer les intervalles qui séparent les divers degrés de barbarie. On les apperçoit d'une manière générale & peu distincte, ces dissérences, en suivant d'un âge à F

de

fu l'ig me

par rév

l'ai

ereurs dispudignie titre ortoit donna it-être e dans ni bien

res en lant le

se refcouvre. s difféeu sene faifir énèbres e marles dipercoit istincte, n âge à

l'autre la marche de l'esprit humain. Mais outre qu'il faut une grande attention pour ne pas confondre des objets Siècle. si rapprochés les uns des autres, & qui se touchent de si près, il faudroit encore une sagacité que la nature refuse à la plupart des hommes, pour démêler dans le sein de l'obscurité même, ce plus & ce moins qui empêchent qu'un siècle barbare & ténébreux le soit au même point qu'un autre, quoique ténébreux & barbare aussi, & qui dans le même siècle servent de passage d'une portion de tems à celle qui la précède & qui la suit.

Il est certain, comme nous l'avons dit, que le dixième siècle fut l'époque de la plus profonde ignorance, & de la stérilité la plus générale pour les Sciences, les Lettres & la raison. La moitié du onzième, qui s'écoula depuis l'an 1001, jusqu'en 1050 ou environ, ne fut ni moins enveloppée des nuages de l'ignorance, ni moins ingrate. Les mêmes causes subsistoient & les mêmes effets devoient en résulter. Pendant l'autre moitié, l'esprit humain excité par des événemens imprévus & des révolutions qui le tirèrent de son enXI.

gourdissement, reçut une impulsion nouvelle, & fit des efforts extraordinaires SIÈCLE. pour saisir la lumière dont l'éclat commençoit à briller. On ne doit pas perdre de vue cette distinction de deux portions différentes d'un même siècle, si l'on veut trouver la vérité dans les réflexions qu'on va lire; sans cela on ne pourroit se former une idée juste des divers états de l'esprit humain par rapport aux Arts & à la Littérature, dans des tems si voisins, & cependant marqués par des

caractères si opposés.

Les Sciences & les Lettres cultivées par intervalle dans l'Empire de Conftantinople, s'élevèrent peu au-dessus de l'état foible où nous les avons vues dans le siècle précédent. Constantin Monomaque les protégea. Sous ce Prince le célèbre Psellus qui parvint à la dignité de sénateur, & que l'Empereur Constantin donna pour maître à son fils Michel Parapinace, ranima par son exemple le goût des études. La Grammaire, la Philosophie & même la Poésie, l'éloquence & l'Histoire occupèrent le loisir des gens de Lettres. Si l'Empire Grec n'eût pas été continuellement agité par des guerres & des révolutions,

fa

pe

ag

qu

in dé

réi

impulsion ordinaires éclat compas perdre ix portions si l'on veut cions qu'on courroit se ivers états et aux Arts les tems si nés par des

es cultivées de Confu-dessus de avons vues stantin Moce Prince int à la dil'Empereur tre à son fils na par son . La Gramême la Poée occupèrent es. Si l'Eminuellement révolutions,

peut-être le règne des Arts fût devenu plus durable sous quelques Souverains qui les accueillirent & ses récompense-Siècle. rent. Des Littérateurs qui n'étoient pas sans mérite, tels que Jean Scylitzes, Léon le Grammairien, George Cedren & Xiphilin, enrichirent la langue Grecque de plusieurs morceaux d'Histoire, qui nous fervent encore à former la chaîne des événemens, dont les anneaux, malgré tous ces secours, ont encore tant de peine à s'enlacer & à s'unir. Mais personne dans l'Empire des Grecs ne répandit tant de lustre sur les Lettres, qu'Anne Commène, fille de l'Empereur Alexis. Elle les fit affeoir près du Trône; & fon exemple dut nécessairement avoir des imitateurs parmi les Courtisans & ceux qui prétendoient aux graces, qu'on pouvoit obtenir par sa médiation. Elle a écrit la vie de son père, & le détail des faits qui se rapportent à ce règne fécond en événemens extraordinaires. Son style est orné, vif, agréable, & sa manière de raconter, quelquefois chargée de longueurs, intéresse presque toujours par le tour délicat qu'elle lui donne, & par les réflexions ingénieuses qu'elle y répand

beaucoup d'art & de finesse. avec Cependant ces traits de lumière qui XI. Siècle, s'élançoient de tems en tems, étoient bientôt éclipfés; & malgré le foible éclat qu'ils jettoient, l'état habituel des esprits, étoit comme dans les âges précédens, un état d'indifférence & de langueur tant à l'égard des 500 es élevées, que par rapport aux Arts agréables. La ieune Noblesse étoit dissipée, volage, occupée de fêtes, de parures & de plaifirs; les Courtifans livrés aux intrigues, aux cabales, mettoient toute leur attention à observer les variations continuelles de l'atmosphère inconstant qui les environnoit. Les hommes en place, conduits par l'ambition, n'employoient pas d'autres ressorts pour s'élever ou pour se soutenir, que la saveur & les manœuvres; & n'ayant pas besoin de mérite ni de savoir, ils ne se mettoient pas en peine d'en acquérir. Le Clergé rampant & orgueilleux tout à la fois, ne voyoit au-delà des disputes ecclésiastiques & des points de discussion qui s'agitoient avec tant de chaleur entre les Patriarches de Constantinople & les Pontifes de Rome, rien qui méritât d'exercer ses talens & sa plume. Enfin.

de finesse. lumière qui ms, étoient ré le foible habituel des les âges prée & de lanes élevées, gréables. La ée, volage, es & de plaiax intrigues, e leur attens continuelstant qui les en place, employoient s'élever ou faveur & les as besoin de se mettoient . Le Clergé at à la fois, putes eccléiscussion qui haleur entre inople & les qui méritât

olume. Enfin.

le peuple avili, tourmenté, vexé par fes Maîtres, par leurs Ministres, vic- XI. time tour-à-tour de la faction qui triom-Siècle, phoit, & de celle qui prenoit presque aussi-tôt sa place, n'étoit ni assez heureux, ni assez libre pour s'intéresser aux succès des Lettres qui sont partie de la gloire nationale.

Qui croiroit que les Sciences négligées au centre d'une Cour polie & voluptueuse, telle que l'étoit encore celle des Empereurs Grecs, & presque anéanties dans le reste de l'Empire, s'étoient réfugiées chez les Turcs? Ces peuples qui commençoient à peine à se faire connoître dans le monde, qui sembloient tout occupés de conquêtes & d'établissemens, & que nous nous peignons, dans ces premiers tems sur-tout, sous les traits de la barbarie & de la férocité, aimèrent les Arts & les attirèrent chez eux. Leurs Princes qui subjuguèrent avec tant de rapidité, la Perse, la Syrie, la Palestine, une partie de l'Egypte & de l'Asie mineure, protégèrent les Savans, se plurent à s'entretenir avec eux, & les fixèrent dans leurs Cours par la considération & les bienfaits. On y voyoit des Astronomes,

O iv

des Philosophes, des Médecins, des Nortes. Ils ouvrirent des Ecoles & son-Siècle. dèrent des Académies. C'étoient les Sciences & la Philosophie des Arabes subjugués qu'ils avoient adoptées, à peu près comme autrefois Rome grofière & ignorante avoit naturalisé chez elle les Arts de la Gréce, après l'avoir mise aux sers.

Lorsque ces nouveaux Conquérans portèrent leurs armes victorieuses sur les rivages du Gange, de l'Indus, & jusques dans l'Indostan, les triomphes qu'ils obtinrent dans ces climats éloignés produifirent une communication de lumières entre les Savans Arabes & les Philosophes Indiens. La Religion Mahométane qu'ils professoient, & qu'une partie de l'Inde embrassa, forma un nouveau lien entre les hommes lettrés des deux Nations. Ce commerce. cette union de connoissances, ne pouvoient manquer de tourner au profit des Sciences que l'un & l'autre peuple cultivoient, & auxquelles chacun d'eux avoit donné l'empreinte de son génie distinctif. La Philosophie se perfectionna donc au fond de l'Orient par cet heureux mêlange. On ne se borna plus à ecins, des oles & fonétoient les des Arabes doptées, à lome grofuralifé chez près l'avoir

Conquérans uses sur les us, & justriomphes imats éloimunication ns Arabes a Religion oient, & isla, forma ommes letommerce. s, ne poui profit des peuple culacun d'eux son génie erfectionna ar cet heurna plus à

traduire & à commenter les anciens = Philosophes. On discuta leurs opinions, on les mit au creuset de l'analyse, on Siècim. examina féparément leurs principes, on les combina sous de nouveaux rapports & de nouvelles formes, & on en composa des systèmes réguliers dont toutes les parties furent liées entr'elles & présentèrent à l'esprit un ensemble, un corps de doctrine plus méthodique & plus satisfaisant. Ainsi l'Orient s'éclairoit de plus en plus, les Sciences philosophiques & sur-tout la Morale tendoient à s'y perfectionner par l'émulation & l'étude, tandis que les habitans de l'ancienne partie des Arts, perdoient insensiblement le goût des Lettres avec le desir de se faire un nom par les travaux de l'esprit.

Dans tout l'Occident, les cinquante premières années de ce siècle furent, comme nous l'avons dit, un tems de ténébres, & tout faisoit craindre que cette nuit déjà si obscure, ne devînt encore plus profonde. Les établissemens littéraires qui s'étoient conservés au fond de quelques retraites, dépérissoient de jour en jour, & n'offroient plus que de tristes restes de leur an-

XI.

= cienne splendeur. Les Livres étoient si rares & si chers, qu'il falloit être ex-Siècle trêmement riche pour s'en procurer quelques - ur L'art de transcrire aussi négligé que les autres, n'avoit d'autre objet que de copier des Bibles, des Missels, des Antiphonaires & les autres Livres nécessaires au culte extérieur de la Religion. Malgré les soins de quelques Evêques & de quelques Abbés moins éloignés de l'esprit de leur-Etat que la plupart des autres, & moins indifférens aux choses spirituelles, les Copistes, par leur petit nombre ou leur peu d'habileté, suffisoient à peine tous ensemble, à multiplier assez les Livres. liturgiques, pour que chaque Eglise en fût pourvue convenablement. Plusieurs. même en manquoient absolument, ou. n'en avoient que de tronqués, desorte que faute d'en posséder qui fussent propres à tous les tems & à tous les usages, il y avoit des parties entières de l'Office divin & des autres cérémonies ecclésiastiques qui n'y étoient pas célébrées.

Dans une si grande diserte de ce qu'un besoin journalier rendoit indispensable, il n'est pas étonnant que les Ouvrages des Anciens fussent presqu'ins étoient si it être exprocurer scrire aussi oit d'autre ibles, des & les aue extérieur s soins de lques Abrit de leur-& moins tuelles, les bre ou leur peine tous les Livres. e Eglise en . Plusieurs. ument, ou. deforte que t propres à usages, il de l'Office es ecclésiasrées.

ette de ce doit indifant que les t presqu'in-

connus au petit nombre de gens studieux qui restoient encore. Sous le nom d'Ouvrages des Anciens, nous ne par-Siècle. lons pas ici des belles productions de la Littérature Grecque & Latine, qui firent les délices du monde favant sous les règnes mémorables d'Alexandre & d'Auguste. Nous entendons seulement les Ecrits des Pères sur le dogme & la morale. Il étoit difficile d'en trouver quelques exemplaires dispersés, çà & la, sans ordre, imparfaits, tant pour la correction que pour la critique, & ne formant point de corps complets. On ne songeoit pas à les reproduire, parce qu'à force de les perdre de vue, on avoit cessé d'en connoître le prix. Ainsi les Basile, les Chrysostôme, les Ambroise étoient rarement cités dans les Ecoles & dans les Chaires. On les imita bien moins encore qu'on ne les lut. Ni leurs pensées, ni leur style, ni leur ton d'éloquence si justement estimés dans les bons siècles, n'étoient analogues aux idées, aux manières de parler, à la tournure d'esprit qui régnèrent dans tout cet espace de tems. Ce qu'on écrivoit étoit encore moins supportable que tout ce qu'on avoit écrit jusques là de

O vj

plus foible & de plus contraire au bon goût. Les règles de la Grammaire, les Siècle agrémens du langage, la propriété des termes, les principes du misonnement, tout ce qui est essentiel à l'art d'écrire, & de transmettre aux autres sa pensée par la parole, étoit méconnu au point qu'on n'en trouve pas la moindre trace., dans la plupart des productions, qui virent le jour pendant cette première moitié du onzième siècle.

Il y eut cependant encore des Ecoles épiscopales & monastiques, où, dans le sein des ténèbres mêmes, se conservèrent quelques foibles éteincelles de ce feu qui avoit répandu autrefois tant d'éclat sur les Gaules. Vers l'an 1050. ces germes précieux commencèrent à se ranimer, & leur développement porta la lumière & la chaleur dans quesques esprits d'une trempe plus forte, qui luttant contre les défauts de leur siècle, furent à la fois les ornemens de la Littérature, & les oracles de l'Eglise. C'est sous cette époque qu'on voit paroître le Cardinal Humbert, Pierre Damien, Lanfranc, Ives de Chartres, S. Anselme, & quelques autres qui , danun rang inférieur & avec des talens mons

distingués, ont bien mérité des Lettres =

& de la Religion. XI. Quelques Princes connurent le prix Sitcia des talens. & se firent un devoir de les encourager par leurs bienfaits, & même par leur exemple. On fait combien le

Roi Robert, éléve du célèbre Gerbert, u au point aimoit les Sciences & combien il hodre trace. noroit les Savans. Il est encore connu ns, qui vipar le goût singulier qu'il eut pour tous nière moiles genres de Littérature, mais plus particuliérement pour la Poésie, qu'il cultiva comme. l'amusement le plus propre à délasser des pénibles devoirs du Trône. Guillaume le Conquérant avoit trop de génie, pour ne pas sentir combien les Arts & les Lettres contribuent à la gloire des Nations. Il avoit accordé sa faveur aux établissemens littéraires pendant qu'il n'étoit encore que Duc de Normandie; il les avoit tirés de leurs ruines, ou enrichis de ses dons; il y avoit ranimé l'émulation, & par la protection dont il les honoroit, cette Province étoit devenue fertile en homt paroître mes laborieux & favans. Parvenu au Damien, Trône d'Angleterre, un de ses premiers , S. Ansoins fut de réveiller dans l'ame de ses danun nouveaux sujets, ce goût de l'étude &

des Ecoles où, dans fe conferelles de ce efois tant an 1050, cèrent à se nent porta s quelques orte, qui eur siècle, de la Litlise. C'est

ens mons

re au bon

maire, les

opriété des

nnement.

t d'écrire,

sa pensée

XI. noissances & de se distinguer par les ta-8 I E C L E. lens, qui les avoient rendus si célèbres autresois. Par sa vigilance qui rendoit la vie à tout, & sous la direction des

autrerois. Par la vigilance qui rendoit la vie à tout, & sous la direction des Savans qu'il attiroit dans son Isle de toutes les parties de la France, on y vit resleurir en peu de tems ces Ecoles d'où la lumière s'étoit répandue sur le reste de l'Europe, & qui n'avoient langui que

faute de protection.

Parmi les Princes amateurs & protecteurs des Lettres, on peut encore compter Guillaume IV, Duc d'Aquitaine & Comte de Poitiers, qui s'étoit formé une Bibliothèque riche & nombreuse, & qui se plaisoit à communiquer aux Savans, les monumens précieux qu'il y avoit rassemblés; un autre Guillaume IXº. du nom, qui vivoit à la fin de ce siècle, Poëte fameux dans son tems, & l'un de ceux qui contribuèrent le plus aux progrès de la langue Romance; & à leur exemple plusieurs de ces petits Souverains, qui avoient une Cour, des Officiers & une représentation, dont la magnificence effaçoit souvent l'éelat même du Trône. Leur protection tomboit ordinairement sur les Poëtes &

erir des coner par les tas fi célèbres qui rendoit irection des fon Isle de ce, on y vit Ecoles d'où fur le reste t langui que

rs & proteccore compquitaine & étoit formé nombreuse. iniquer aux ieux qu'il y Guillaume la fin de ce fon tems, rent le plus Romance; e ces petits Cour, des ion, dont ouvent l'éprotection s Poëtes &

les Beaux Esprits, parce que c'étoit une partie de leur grandeur, d'avoir auprès d'eux quelques-uns de ces Chan-Siècle. tres ingénieux de l'héroisme & de la beauté. Les Chevaliers, les Dames & tous ceux qui se piquoient de politesse & d'esprit, faisoient le même accueil aux Poëtes & aux Romanciers. La plupart des Seigneurs qui se firent une si grande réputation de bravoure dans la Syrie & la Palestine, étoient amis des Lettres. Elles avoient occupé leur jeunesse, & la profession des armes n'ayant pas détruit en eux le goût de l'étude & l'estime des talens, ils les établirent dans les Etats qu'ils fe formèrent en Asie par leur courage.

La partie la plus brillante & la plus curieuse de notre Littérature dans les tems que nous parcourons, étoit donc la Poésie & les Romans, que nos Troubadours & nos Contadours avoient mis en vogue. La Langue vulgaire étoit leur idiome. Cette Langue qui prit le nom de Romane ou de Romance, parce qu'elle dérivoit principalement de celle que les Romains avoient parlée, étoit encore agreste, dure & arbitraire dans ses élémens & dans ses formes, comme-

= l'ont été sans doute toutes les autres Langues à leur origine, sans en ex-Siècie cepter celle des Grecs, la plus harmonieuse & la plus parfaite que les hommes aient jamais employée. Mais dans ce premier état, malgré sa rudesse & son incorrection, elle avoit une liberté, une énergie, des graces & sur-tout une naïveté qui la rendoit propre à exprimer les sentimens vrais, naturels, pleins de franchise & de noble simplicité qui caractèrisoient nos ayeux. Malgré la difficulté qu'on trouve aujourd'hui à lire ces anciens monumens de la Littérature françoise, on se plait à voir comment des hommes inspirés par la seule nature, sans art & sans règles, savoient peindre avec le plus vis intérêt, ce que nous avons peine à crayonner foiblement dans notre Langue régulière & polie. La galanterie & les faits d'armes des preux Chevaliers, étoient le sujet ordinaire de ces agréables fictions; & le but moral qu'on s'y proposoit, ( car la morale y entroit pour beaucoup ) étoit d'inspirer l'héroisme, & de tracer les maximes d'honneur qui formoient, si l'on peut ainsi parler, le Code de la Chevalerie.

s les autres sans en explus harmoue les hom-Mais dans a rudesse & une liberté. ur-tout une ore à expriirels, pleins mplicité qui algré la difd'hui à lire Littérature r comment ule nature, oient peine que nous foiblement e & polie. armes des e fujet orons; & le it, ( car la oup ) étoit tracer les noient, si lode de la

Des études plus graves & d'une utilité plus étendue occupoient les esprits solides. Presque tous les vrais Littéra-Siècle. teurs à qui l'on donnoit le nom de prud'hommes & de grands Clercs, étoient ou des Solitaires voués à la retraite, ou des Prélats chargés de la conduite d'un Diocèse, ou des Ecclésiastiques d'un grade inférieur, qui veilloient sur une portion du troupeau sous l'autorité des premiers Pasteurs. Ces hommes liés par état au service de l'Eglise, & à l'enseignement des vérités éternelles, dirigeoient leurs études, comme il étoit convenable, du côté de la Religion & des mœurs. On ne pouvoit pas se proposer un but plus avantageux, ni donner une fin plus louable à ses travaux. Mais pour mettre de l'ordre dans les idées, pour les développer avec méthode, pour en suivre la génération, & en marquer les rapports, on imagina des formules qui s'ajustoient à tout, & on les transporta de l'Ecole des Philosophes, dans la Théologie même, dans les Chaires évangéliques d'où l'on diftribuoit aux peuples la divine parole. Il arriva de-la que la Théologie devint contentieuse, hérissée de subtilités,

pleine de chicanes & d'arguties, s'attachant à des questions puériles, négli-Siècle geant le fonds de la doctrine, & mettant les mots à la place des choses; &

que la prédication, qui doit toujours se proportionner à l'intelligence du peuple, puisqu'elle est destinée à l'instruire, fut seche, aride, pointilleuse, sans lumière, sans suc, peu propre à éclairer les esprits & à nourrir les cœurs. Toutes les autres facultés, telles que la Jurisprudence canonique & civile, la Métaphysique, la Morale, la Médecine, la Poésie & l'Histoire même, participèrent à ce défaut, selon qu'elles étoientplus ou moins susceptibles de s'allier avec cette Dialectique fausse & sophistique qu'on alloit puiser dans les Ecrits d'Aristote & dans ses Commentaires des Arabes qui les avoient fait connoître en Occident. Tous les genres furent donc altérés & confondus par cet alliage; de sorte que la Dialectique, qui dans son institution n'est autre chose que l'art de raisonner avec justesse, & de chercher la vérité par des voies sûres, devint, par l'abus qu'on en fit, un guide trompeur qui mena presque toujours. au but opposé à celui où l'on devoit tendre.

guties, s'attaériles, néglirine, & metles choses; & oit toujours se ence du peue à l'instruire, euse, sans luore à éclairer cœurs. Toues que la Juivile, la Méa Médecine e, participèelles étoients de s'allier le & sophisins les Ecrits nentaires des connoître en furent donc : alliage; de jui dans fon se que l'art & de chersûres, det, un guide ne toujours. I'on devoit

Du reste, on suivit dans les Ecoles pendant le onzième siècle, comme l'observe M. l'Abbé Pluquet, Diction. des Siècle. hérésies, Disc. prélim. p. 235, la méthode d'Alcuin, connue sous le nom de Trivium & de Quadrivium. On s'appliquoit d'abord à la Grammaire, la Logique & la Dialectique, c'étoit le Trivium; on étudioit ensuite l'Arithmétique, la Géométrie, l'Astronomie & la Musique, c'étoit le Quadrivium; & cet assemblage assez bisarre de connoissances plus subtiles qu'approsondies, étoit ce qu'on appelloit les sept Arts libéraux.

Dans les siècles qui avoient précédé, l'on ne connoissoit que deux sortes de Théologie, ou pour mieux dire, deux méthodes de traiter cette Science; l'une qui étoit celle des premiers Pères, consistoit à puiser immédiatement dans l'Ecriture & la tradition, les preuves & les développemens des divers points de Religion qu'on entreprenoit de défendre ou d'expliquer; l'autre qui avoit été suivie par les Ecrivains ecclésissifiques depuis le huitième siècle, consisteut à rassembler des suites de passages recueillis & copiés dans les Ouvrages.

= des Pères, dont on formoit comme une chaîne qui constato la doctrine ensei-SIECLE gnée par les témoins de la tradition, & pour ainsi dire, la marche successive de la vérité. On s'en servoit pour établir par le suffrage unanime des saints Docteurs, les dogmes qu'on entreprenoit de prouver.

r. P.d

dI

a

f

d

t

17

Vers le milieu de ce onzième siècle, ou peu après, la Philosophie d'Aristote

appliquée aux matières théologiques, fit imaginer une nouvelle méthode. Ce fut de traiter la doctrine de l'Ecriture & des Pères par la voie du raisonnement, & de soumettre absolument tout ce qu'on avoit tiré de ces deux sources, aux règles de l'Art syllogistique. Méthode inconnue à toute l'antiquité chrétienne, & qui ne tarda pas à causer les plus grands maux, par l'abus qu'on en sit peu de tems après sa naissance. C'est à cette méthode nouvelle & dangereuse qu'on a donné le nom de Théologie-Scholastique. Les premiers Ecrivains qui l'adoptèrent, furent le B. Lanfranc & S. Anselme, son disciple; aussi les regarde - t - on l'un & l'autre comme les Pères de la Scholastique. Cependant ils se gardèrent bien de tomber

t comme une octrine enseila tradition, he successive oit pour étane des saints on entrepre-

ième siècle, e d'Aristote éologiques 🦫 éthode. Ce e l'Ecriture raisonnelument tout x fources. ique. Méquité chréà causer les qu'on en ince. C'est & dangede Théoiers Ecrient le B. disciple; & l'autre tique. Cee tomber

dans les défauts qu'on a si justement = reprochés à ceux qui sont venus depuis. Sages & circonspects dans l'usage du Siècis raisonnement, ils ne s'en servirent que pour mettre plus d'ordre & de clarté dans la discusion des principes. Comme les Anciens, ils puisoient seurs preuves dans l'Ecriture & la tradition; & la Dialectique ne venoit à leur secours, qu'afin de rendre plus justes & plus sensibles, les conséquences qu'ils tiroient des textes qui servoient de base à leurs argumens. D'ailleurs, au lieu de ce style sec, décharné, barbare, qui fut dans la suite celui de tous les Scholastiques, les deux saints Docteurs dont nous parlons, se sont servi d'une manière d'écrire moins féche & plus solide. Ils ont même quelq efois des pensées ingénieuses, des expressions nobles, des tours délicats, du nombre & de l'harmonie.

Nous ne pouvons mieux faire connoître l'état des études en général, & de la Théologie en particulier vers la fin de ce siècle, qu'en terminant cet article par un extrait du savant & judicieux Ecrivain que nous avons déjà cité, M. l'Abbé Pluquet. « L'art de raison-

33

334

ner, dit-il, n'est que l'art de compa-" rer les choses inconnues avec les con-Stècle. » nues, pour découvrir par - là celles » qu'on ignore, & qu'on veut décou-» vrir. Aristote avoit remarqué que dans » les différentes manières de comparer » les objets de nos connoissances, il y » en a plusieurs qui ne peuvent con-» duire à cette fin, & que les induc-» tions qu'on en tire sont fausses. Il » réduisit donc à certaines classes toun tes les manières de comparer nos " idées, & donna des règles pour dif-» tinguer celles qui menent à des con-" séquences vraies. Ces classes, ces » règles & l'application qu'on en fait » aux divers objets de nos conceptions » & de nos jugemens, formèrent ce » qu'on appella l'Art du syllogisme ou » du raisonnement. Il joignit à cette première invention, celle des Cathé-» gories. Ce sont d'autres classes d'idées » générales & abstraites, sous lesquel-" les il a réduit les attributs, les pro-» priétés & les qualités dont tous les " êtres sont susceptibles: ensorte que, » pour raisonner logiquement sur un » objet, & connoître son essence, ses » rapports, ses différences, suivant le

art de compaavec les conpar - là celles veut décourqué que dans de comparer oissances, il y peuvent conne les inducnt fausses. Il s classes toucomparer nos gles pour difent à des conclasses, ces qu'on en fait conceptions formèrent ce yllogisme ou ignit à cette le des Cathéclasses d'idées fous lesqueluts, les proiont tous les ensorte que, ment sur un essence, ses , suivant le

» procédé qu'il prescrivoit, il falloit voir = » par l'Art du syllogisme, à laquelle de » ces classes générales cet objet se rap-Sitett. » portoit. Des que cet Art eut été dé-» veloppé par les Arabes, & adopté par » les Théologiens, on ne connut plus » d'autre méthode, & on ne vit pas que » ces généralités, ces précisions idéales, » n'etoient au fonds que des mots, » source éternelle d'équivoques, de » subtilités & par conséquent de disputes vaines & frivoles, qui ne convenoient pas à la gravité des Docteurs » Chrétiens, ni à l'auguste simplicité o des Mystères. Le desir de paroître » subtil & pénétrant, la vanité d'em- barasser ou de confondre un adver-» saire, saisirent avidement ce nouvel . Art; on en étudia de tout côté avec » une ardeur incroyable, les finesses & » les détours; on en fit l'application à » tous les dogmes, à toutes les vérités » de la Théologie ; enfin les Ecoles » chrétiennes, destinées à l'étude de » la Religion, devinrent des espèces » d'arênes, où l'on ne descendoir que » dans la vue de se signaler par le ta-» lent d'obscurcir les choses les plus

» claires, & d'appuyer les plus fausses

XL

fur une apparence de vérité »: On conclura de tout ce qu'on vient SIEGLE. de lire, que dans ce siècle l'esprit humain s'agita beaucoup sans que la raison fit de grands progrès; que les Littérateurs, les Philosophes, les Théologiens eurent de la subtilité, sans vues approfondies, de l'éclat sans lumière durable, de l'essor & de l'émulation sans étendre la sphère des connoissances; & qu'avec de grands efforts, ils n'obtinrent que de foibles fuccès, parce qu'ils se trompèrent presque tous sur le choix des moyens qu'il falloit employer, sur la route qu'il convenoit de prendre, & même sur la nature des Sciences qui furent l'objet de leurs travaux.

## ARTICLE V.

(

p

tı

r

d

g

Etat du Christianisme dans les diverses contrées du Monde, pendant le onzième siècle.

Le Christianisme fut à peu près pendant ce siècle, sous le gouvernement des Empereurs Grecs, dans le même état où nous l'avons ju au siècle précédent.

de vérité ». ce qu'on vient le l'esprit huns que la rai-; que les Lits, les Théoloité, sans vues fans lumière le l'émulation es connoissands efforts, ils fuccès, parce que tous sur le loit employer, it de prendre, es Sciences qui vaux.

V.

ns les diverses pendant le on-

peu près pengouvernement dans le même au siècle précédent.

dent. L'Eglise y sut exposée aux mêmes == vicissitudes que l'Empire, prospère & XI. triomphante, quand les armes des Prin-Siècles ces Chrétiens faisoient rentrer sous leurs Loix des Provinces & des Villes, dont les Sarrasins s'étoient emparés; souffrante & humiliée, lorsque les armées Mahométanes recommençoient leurs ravages, & rentroient en possession de leurs anciennes conquêtes, ou qu'elles y en ajoutoient de nouvelles. Ainti dans les contrées exposées aux événemens de la guerre & au sort journalier des armes, la situation des Evêques, du Clergé, des Monastères & des fidèles, dépendoit du fuccès que les Princes Chrétiens & Musulmans obtenoient tour-à-tour. Cette alternative de prospérité & d'abaissement dura jusque vers la fin de ce siècle. Alors les guerres saintes qui firent passer en Asie la plupart des braves de l'Europe, firent naître un nouvel ordre de choses, & changèrent entièrement la face des affaires, tant par rapport à la Religion, que par rapport à la politique. Ce sera le sujet d'un Article séparé.

Jusques - là on vit l'Eglise Grecque gouvernée sur le même plan, & animée

Tome IV.

3 3 8

du même esprit que par le passé. Il y avoit de même peu de mœurs & de SIÈCLE. solide piété, parmi les Grands comme parmi le peuple, sur-tout dans la Capitale. Mais en même tems l'extérieur de la Religion y avoit, comme auparavant, plus d'éclat & de pompe qu'en aucun endroit du Monde. Les cérémonies publiques y étoient célébrées avec un appareil & une magnificence qu'elles n'avoient point ailleurs. C'étoient de vrais spectacles. Les Empereurs ne pouvoient rien faire de plus agréable au peuple; que d'employer une partie de leurs retenus en setes religieuses, en processions solemnelles, en arcs de triomphe à la gloire des Saints dont on portoit les Reliques. Il sembloit oublier sa misère & le poids des charges publiques dont on l'accabloit, lorsqu'il voyoit les Ministres, les Seigneurs, les Souverains eux-mêmes étaler dans ces pompes sacrées les richesses qu'on lui ravissoit par tant d'impôts & de droits multipliés. Ces processions où l'on voyoit briller

tout ce que le luxe & les Arts pouvoient imaginer de plus propre à charmer les

yeux, n'avoient pas souvent d'autre mo-

tif, que celui d'amuser la Cour & le

é

fo

E

ch

E S

ar le passé. Il y e mœurs & de Grands comme it dans la Capil'extérieur de la ne auparavant, e qu'en aucun cérémonies pus avec un appae qu'elles n'atoient de vrais rs ne pouvoient de au peuple; tie de leurs res, en proceses de triomphe ont on portoit oublier fa miges publiques u'il voyoit les les Souverains es pompes sai ravissoit par ts multipliés. voyoit briller erts pouvoient charmer les t d'autre mo-

Cour & le

peuple. Il y en avoit de fixées à certains jours & à certaines fètes, & qui revenoient chaque année avec les solemni-Siècit. tés dont elles faisoient partie. D'autres étoient occasionnées par des calamités publiques, telles que des pestes, des sécheresses, des tremblemens de terre. Ces dernières, quoique d'un appareil moins pompeux, avoient aussi leur magnificence. Il y en eut une de cette espèce sous le règne de Michel le Paphlagonien. On y vit paroître l'image miraculeuse d'Edesse, dont nous avons déjà parlé, la Lettre qu'on disoit écrite par J. C. au Roi Abgare, & les langes sacrés du Sauveur; c'étoient les freres de l'Empereur qui portoient ces objets de la vénération publique.

Le Clergé avili par le Despotisme, étoit dans une dépendance servile à l'égard de la Cour. Les Empereurs presque tous sortis de la poussière, & placés sur le Trône par le caprice de la fortune, exerçoient une autorité arbitraire dans l'ordre ecclésiastique, comme dans l'ordre civile. Ils faisoient & désaisoient à leur gré les Patriarches, les Evêques; disposoient des Eglises & chassoient les Prélats qui leur avoient

P ij

16

C

C

é

fa

01

ol

to

de

ſe

le

av

la

ne

év

av

ric

tri

aff

qu

en

tar

de

gu

éto

dar

déplu, pour mettre à leur place des hommes dont la complaisance étoit Siècle, égale à la bassesse. Ce droit que les Princes s'étoient attribué d'élever aux Prélatures & d'en dépouiller par une volonté absolue, avoit rempli la plupart des Sièges de sujets ignorans, vicieux, & par conséquent incapables d'instruire & d'édisser le troupeau qui leur étoit confié. Par une suite de cet abus, les Eglises étoient mal gouvernées, & les fidèles peu éclairés sur les dogmes de la Religion. Les sectaires qui étoient répandus par-tout, en prenoient occasion de mépriser les Pasteurs Catholiques, & ce mépris les affermissoit dans la persuasion où ils étoient, que leur doctrine étoit celle de la vérité.

Mais la haine des hérétiques, dont l'Orient étoit rempli, ne s'en tenoit pas là. Ils excitoient souvent les Princes Musulmans à persécuter les Melquites; ils favorisoient leurs entreprises; & se joignoient même à eux dans les sièges, dans les combats, regardant comme amis tous ceux qui faisoient du mal aux Catholiques. Ce fut à leur instigation que le Sultan Hakem, maître de la Palestine, alluma une violente perseculeur place des plaisance étoit droit que les é d'élever aux iller-par une rempli la pluignorans, vient incapables e troupeau qui le suite de cet t mal gouveréclairés sur les Les sectaires r-tout, en preser les Pasteurs ris les affermisoù ils étoient, lle de la vérité. rétiques, dont s'en tenoit pas ent les Princes les Melquites; reprises; & se dans les sièges, ardant comme ent du mal aux leur instigation naître de la Palente persecu-

tion contre les Chrétiens, qu'il ruina leurs Eglises, exerça les plus grandes XI. cruautés contre les Clercs & les laïcs, Siècle. ce qui força plusieurs personnes de tout état, mal affermis dans la soi, à se saire Mahométans. Ce sut pendant cer orage que l'Eglise du Saint-Sépulchre, objet de vénération & de piété pour toutes les Nations chrétiennes, sur démolie & profanée. Evénement plus sensible aux adorateurs de J. C. que tous les maux & toutes les ignominies qu'ils avoient continuellement à supporter de la part des insidèles.

Au surplus, aucune nouvelle hérésse ne troubla l'Eglise Grecque. Le seul événement qui l'agita, sur sa rupture avec l'Eglise Latine, causée par l'ambition & le caractère entreprenant du Patriarche Michel Cérulaire. Mais cette assaire sera développée avec l'attention qu'elle mérite dans un Article où nous en détaillerons les principales circonstances.

Malgré les troubles civils qui faisoient de la France entière un vaste théâtre de guerres & de dissensions, la Religion y étoit plus florissante & plus pure, que dans aucune autre partie de l'Occident.

P iij

Le Roi Robert qui mérita le furnom de Pieux, fut aussi libéral envers les Siècle. Eglises, qu'édifiant dans sa conduite particulière. Sa charité envers les pauvres étoit presque sans bornes; il en nourrissoit chaque jour trois cens au moins, & quelquefois jusqu'à mille. On croit que l'usage où sont nos Rois de laver les pieds à douze pauvres le Jeudi saint, & de les servir à table, vient de ce Prince si bienfaisant envers les membres souffrans de J. C. Il appuya de tout son pouvoir les Evêques & les Abbés qui entreprirent la réforme du Clergé & des Moines. Ses bonnes œuvres en tout genre étoient innombrables, & on a peine à concevoir qu'il ait pu suffire à tant de dépenses dont la piété seule étoit le motif, avec un revenu aussi modi queque celui dont il jouissoit; car nos Rois étoient bornés alors à ce qu'ils tiroient de leurs domaines patrimoniaux.

t

fi

d

n

e

C

d

éı

 $f\epsilon$ 

aı

Il arriva du tems de ce Prince une affaire qui fit beaucoup d'éclat en France & dans quelques autres pays de l'Europe. Une femme artificieuse & corrompue étoit venue à Orléans, & par son hypocrisie elle avoit trouvé moyen de séduire

ita le furnom ral envers les s sa conduite ivers les paubornes; il en trois cens au usqu'à mille. font nos Rois e pauvres le rvir à table, faisant envers J. C. Il apr les Evêques nt la réforme s. Ses bonnes oient innomncevoir qu'il enses dont la avec un recelui dont il toient bornés de leurs do-

e Prince une lat en France de l'Europe. corrompue oar fon hypon de féduire

un grand nombre de personnes. La doctrine qu'elle enseignoit, étoit pour le fond celle des anciens Manichéens, SIRCIA. modifiée par quelques rêveries de son invention. La secte qu'elle commençoit à former, devenoit de jour en jour plus nombreuse, & l'on voyoit à la tête de ses prosélytes, deux Ecclésiastiques qui avoient joui jusques-là d'une grande réputation de savoir & de vertu; l'un s'appelloit Etienne qui avoit été Confesseur de la Reine Constance; & l'autre se nommoit Lisoye, Chanoine de l'Eglise d'Orléans. Robert & Constance avec un grand nombre d'Evêques, se transporterent à Orléans, pour mettre fin à cette erreur, par le concours des deux Puissances. Ces hérétiques, opiniâtres dans leurs sentimens, convaincus par les blasphêmes qu'ils vomirent en présence des Présats & de la Cour, contre les Mystères les plus respectables de la foi & contre J. C. même, & d'ailleurs accusés de commettre les plus énormes abominations dans leurs afsembleés nocturnes, furent condamnés au feu. Quelques-uns de leurs sectateurs avoient pénétré jusques dans la Capitale de l'Artois, où ils travailloient

à réparer, en acquérant de nouveaux disciples, la perte qu'ils venoient de SIÈCLE. faire par le supplice de leurs frères. Gérard, Evêque de Cambrai, préféra les voies de douceur & de persuasion, aux menaces & à l'appareil des tortures. Il fur assez heureux pour réussir par ces moyens si conformes à l'esprit de l'Evangile, & après les avoir instruits de la véritable doctrine de l'Eglise sur les points dont ils ne convenoient pas, ce bon Prélat les engagea à faire une abjuration publique de leurs erreurs. Depuis l'an 1025 jusqu'au tems des Vaudois, on n'entendit plus parler de cette secte impure & sacrilége.

En Espagne, les divisions des Musulmans, & les conquêtes que les Princes Chrétiens faisoient sur eux, tournoient à l'accroissement du Christianisme. On s'y occupoit à réparer les maux
que ces insidéles avoient causés à la
Religion, & à réprimer les abus qui s'étoient glissés à la faveur des troubles
qu'un état de guerre presque continues
avoir entretenus. Des Princes éclairés &
vertueux, tels que Sanche le Grand,
Ferdinand I & Alphonse VI, s'appliquèrent à rebâtir les Eglises ruinées & les

CHRÉTIENS.

345

de nouveaux venoient de leurs frères. Ibrai, préféra le persuasion, l des tortures. réussir par ces esprit de l'E-ir instruits de Eglise sur les pient pas, ce faire une aberreurs. Dems des Vaureller de cette

ons des Muque les Prinque les Prinque les Prinque eux, tour-Christianifcrer les maux causés à la abus qui s'édes troubles de continuel es éclairés & le Grand, s'appliquèinées & les

Monastères détruits, à rétablir le Culte divin dans son ancienne splendeur, à XI. réformer les Maisons religieuses où le Siècle. relâchement s'étoit introduit, & à faire refleurir la science & la piété. Ce fut l'objet des assemblées d'Evêques & de Seigneurs qui se tinrent, & des réglemens qu'on y fit. Lorsqu'Alphonse VI eut enlevé la Ville de Toléde aux Sarrasins qui l'avoient possédée trois cens soixante-huit ans, un de ses premiers soins fut de relever cette ancienne Eglise de ses ruines, & de lui donner un Pasteur capable d'affermir les Chrétiens dans la foi, & de travailler avec succès à la conversion des Mahométans. ll le tira de l'Abbaye de Cluni, qui étoit alors la plus célèbre Ecole du Monde Chrétien. Ce nouvel Archevêque, nommé Bernard, se sit accompagner par un grand nombre de sujets d'un mérite distingué, qui partagerent ses travaux, & qui furent élevés ensuite fur les principaux Sièges d'Espagne. Ils étoient François, & les lumières qu'ils avoient puisées dans les dissérens Monastères d'où ils sortoient, contribuerent au renouvellement qui s'opéra vers le milieu du onzième siècle, dans cette

partie de l'Occident. Ce fut alors, disent les savans Auteurs de l'Histoire lit-SIÈCLE téraire de France, T. VII. p. 158, qu'on y établit l'Office de l'Eglise Gallicane, qui étoit le Romain, à la place du Mosarabe, & les lettres ou caractères françois, à la place des gothiques.

L'Eglise d'Angleterre eut beaucoup à souffrir de la part des Danois, lors des différentes irruptions qu'ils firent en cette Isle. Mais lorsqu'ils en eurent achevé la conquête, Canut le Grand n'usa de son pouvoir, que pour faire oublier les maux dont il étoit en partie l'auteur. S. Elnoth, Archevêque de Cantorbéri, qui avoit sa confiance, lui donna de sages conseils, & lui apprit à réparer par ses bonnes œuvres, sur-tout par sa libéralité envers les pauvres, les Eglises & les Monastères, ses dommages que sa Nation leur avoit faits pendant la guerre. Sous le règne juste & modéré de S. Edouard le Confesseur, la Religion fut encore protégée plus ouvertement. L'exemple du Souverain étoit une exhortation puissante à la pratique de toutes les vertus chrétiennes. Mais ce ne fut qu'après l'établissement de Guillaume le Conquérant, qu'on vit

it alors, di-Histoire lit-I. p. 158, l'Eglise Gal-, à la place es ou caracs gothiques. beaucoup à ois, lors des s firent en en eurent t le Grand pour faire oit en partie evêque de nfiance, lui lui apprit à s, fur-tout pauvres, les es dommat faits penne juste & Confesseur, otégée plus Souverain te à la prachrétiennes. ablissement t, qu'on vit

le bon ordre renaître, & le Christianisme reprendre un nouvel éclat. Dans XI. le dessein d'extirper les abus, & de Siècie. ranimer la piéré dans le cœur de ses nouveaux sujets, il appella auprès de lui plusieurs hommes célèbres de ses Etats du Continent, & des autres contrées de la France. Secondé par leur zèle & par leur capacité, il rendit la Religion florissante. Le Clergé changea de conduite, & s'instruisit de ses devoirs; les sujets ineptes ou scandaleux furent dépouillés de leurs dignités; les Loix ecclésiastiques rédigées de nouveau, furent remises en vigueur; & les hommes vertueux qui l'avoient secondé, entr'autres le pieux & docte Lanfranc, Archevêque de Cantorbéri, recevant des marques continuelles de sa confiance, le trouverent toujours disposé à profiter de leurs avis pour le plus grand bien de l'Eglise.

Le Christianisme continuoit de faire des progrés en Dannemarck, en Norvége, en Suéde & dans les autres contrées du Nord. Des Princes religieux & zélés contribuerent à l'étendre, en protégeant les hommes apostoliques qui travailloient à la conversion des Payens, & en

P vj

domant à leurs sujets l'exemple d'une piété folide. Tels furent en Dannemarck Siècle S. Canut, qui ne fit la guerre aux peuples voisins, que pour les soumettre à la foi, & qui après un règne plein de justice & de gloire, fut assassiné par des féditieux, & mérita d'être honoré comme Martyr; en Norvége ; Solaf, Prince qui ne desira que de faire règner Dieu dans ses Etats, & que les Magiciens, espèce de séducteurs trop commune dans ces tems d'gnorance, dont il avoit entrepris de purger le pays, firent périr en secret; & chez les Sclaves, peuple qui habitoit au-delà de l'Elbe, S. Gorescale qui joignoit aux vertus d'un Chrétien rempli de ferveur, le zèle d'un Apôtre, pour la propagation de la foi, & qui fut tué par les infidéles, avec plusieurs Prêtres & plusieurs laïcs, en haine de la Religion qu'ils annonçoient.

8

11

te

P

C

ŧ

C

n

Nous avons vu S. Etienne, Roi de Hongrie, livré à tout ce que les travaux de l'apostolat ont de plus pénible & de plus héroïque, pour détruire les restes du Paganisme dans ses Etats, & y établir le règne de J. C. Après sa mort la Hongrie tomba dans une horrible

nple d'une annemarck e aux peufoumettre ègne plein Massiné par tre honoré e : Solaf, faire re-& que les Steurs trop gnorance, er le pays, ez les Sclaelà de l'Elaux vertus erveur, le ropagation les infidéplusieurs ion qu'ils

e, Roi de es travaux nible & de les restes, & y étass fa mort e horrible

confusion, par les guerres civiles que l'ambition des Grands & les mécontentemens du peuple y allumerent. Les Siècles Seigneurs qui songeoient à profiter de ces troubles pour augmenter leur pouvoir & se soustraire à l'autorité royale, permirent au peuple de retourner au culte des idoles, & de vivre suivant les anciennes coutumes qu'ils n'avoient quittées qu'à regret. Les Hongrois dont les maximes du Christianisme n'avoient pas encore eu le tems d'adoucir la férocité naturelle, profiterent de cette liberté pour s'abandonner à tout ce que la licence a de plus effréné, & la barbarie de plus atroce. Ils massacrerent impitoyablement tous les Chrétiens, tant Clercs que laïcs, brûlerent les Eglises & déchargerent leur fureur fur tout ce qui portoit l'empreinte du Christianisme. Ces ravages durerent jusqu'au règne du Roi André, qui fut couronné en 1047 par trois Evêques qui avoient échappé au massacre des Chrétiens. Ce Prince renouvella les Loix de S. Etienne contre l'idolâtrie; & prit les plus sages mesures pour le retablissement du Christianisme dans ses Etats. Sa fermeté vint à bout de surmonter tous les obstacles

XI. qu'il rencontra de la part des Grands indociles ε du peuple superstitieux. Depuis ce tens la Hongrie a toujours été Chrétienne.

La Bohême où la lumière de l'Evangile avoit pénétré depuis quelque tems, ainsi que nous l'avons rapporté, ne sut pas conserver ce précieux avantage. Peu à peu l'idolâtrie reparut, & les peuples abandonnerent les Autels du vrai Dieu. L'habitude & la superstition leur faisoient préférer les fêtes payennes, toujours accompagnées de danses & de débauches, à la simplicité du nouveau culte qui avoit moins d'empire sur leurs sens. La disette de Ministres instruits & zélés contribua aussi beaucoup à ce changement. Il devint plus sensible que jamais sous le règne de Bretislas II, qui monta sur le Trône en 1093. Ce Prince, pour arrêter les progrès d'une défection que l'impunité rendoit presque générale, porta un Edit sévère contre l'idolâtrie. Il tint la main à l'exécution de cette Loi, & fit punir avec rigueur tous ceux qui oserent l'enfreindre. Il tempéra d'ailleurs cette extrême sévérité par un caractère affable & un gouvernement populaire & bienfaisant. Ainsi contenant

rt des Grands fuperstitieux. grie a toujours

ère de l'Evanquelque tems. porté, ne sut avantage. Peu & les peuples du vrai Dieu. ion leur faiayennes, toudanses & de é du nouveau pire fur leurs es instruits & up à ce chanlible que jaislas II, qui . Ce Prince, ne défection ue générale, e l'idolâtrie. on de cette ur tous ceux Il tempéra rité par un rnement po-

contenant

les uns par la crainte, & gagnant les autres par la douceur, il parvint à rendre le XI. Christianisme dominant dans ses Etats. Siècle.

Depuis la mort de Misceslas II, Roi de Pologne, arrivée en 1034, cette partie de l'Europe étoit tombée dans une anarchie qui ne fut pas moins préjudiciable à la Religion qu'à la Société civile. Une foule de petits tyrans ravagerent l'intérieur de l'Etat, qui fut exposé de toutes parts aux incursions de ses voisins. Misceslas n'avoit laissé qu'un fils, trop jeune pour prendre les rênes du Gouvernement. Sa mère, nommée Riéhsa, arrière-petite-fille de l'Empereur Othon le Grand, fut déclarée Régente & tutrice du jeune Prince. Mais sa dureté, son avarice & ses concussions aliénerent d'elle tous les Polonois. Il se fit un soulévement général, & la Régente fut obligée de se résugier auprès de l'Empereur Conrad, fon parent. Casimir, héritier du Trône, fut envoyé en France pour y recevoir une education convenable à son rang, en attendant des conjonetures plus favorables. Cependant la tyrannie des Grands, & les désordres qui en étoient la suite, croissant de jour en jour, parvinrent à un excès qui n'éXI. fans vigueur, parce que l'Etat étoit sans Siècle Chef qui les fît exécuter. Le frein de la Religion n'arrêtoit personne, & même les principaux de la Nation recournoient publiquement au Paganisme, qu'ils n'avoient jamais abandonné sincérement.

Dans cette situation déplorable, les Polonois résolurent de se donner un Roi capable de remédier aux maux qui les accabloient. Ils ne voyoient que le jeune Prince Casimir qui pût les délivrer de l'oppression, & faire revivre le Christianisme presqu'abandonné. Mais ce Prince avoit embrassé la vie monastique dans l'Abbaye de Cluni, & déja même il avoit reçu le Diaconat. Les députés de la Nation se rendirent auprès de lui, le suppliant de venir prendre possession d'une Couronne qui sui appartenoit par le droit de la naissance & le vœu général de la patrie. Le jeune Prince répondit qu'il n'étoit plus à lui, & que le double lien qu'il avoit formé ne pouvoit être dissous que par l'autorité pontificale. Ils s'adresserent donc au Pape, c'étoit Benoît IX. Leur demande parut si nouvelle & si étrange, que le Pontife douta

Loix étoient Etat étoit sans Le frein de ersonne, & a Nation rea Paganisme, idonné fincé-

plorable, les nner un Roi naux qui les que le jeune délivrer de re le Chris-. Mais ce monastique déja même Les députés près de lui. e possession irtenoit par vœu génénce répon-& que le ne pouvoit ontificale. c'étoit Bet fi nou-

tife douta

que son pouvoir s'étendît jusques-là. Mais les Polonois mirent tant de chaleur dans leurs sollicitations, ils représente-Siècle. rent si vivement les besoins pressans de l'Etat, & ceux de la Religion, que le Pape, après avoir bien consulté sur le parti qu'il devoit prendre dans cette affaire, se rendit à leurs instances. Casimir fut délié de ses engagemens, & obtint même la liberté de se marier, à condition que chaque gentilhomme Polonois payeroit tous les ans au Saint-Siége un denier de redevance, & l'on appella cette espèce de tribut, le denier de S. Pierre. Cet événement répond à l'an 1041. Le règne de Casimir sut de dix-huit ans; il ne put s'affermir sur le Trône que par la voie des armes. Le Duc de Bohême avoit envahi une partie du Royaume, & les Grands pendant l'anarchie avoient usurpé les droits de la souveraineté. La cause de Casimir étoit juste, le Ciel la bénit. Aidé par le gros de la Nation & par de fidéles alliés, il chassa l'usurpateur, & sit rentrer les Grands dans le devoir. Ce Prince porta sur le Trône les sentimens de piété qu'il avoit puisés dans la solitude. Il fit régner la justice & la Religion, il

XI. travaux, & joignit son autorité à la leur, Siècle, pour faire disparoître autant qu'il étoit possible, les essets de la discorde, & réparer les malheurs dont l'Eglise avoit gémi.

## ARTICLE VI.

N

r

Confidérations sur l'Eglise de Rome, & sur le caractère de quelques - uns de ses Pontises, pendant le onzième siècle.

Nous allons reprendre la suite des réslexions que nous avons commencées dans l'Article sixième du dixième siècle, qui a le même objet, & que nous avons promis de continuer ici. Notre but dans ces considérations particulières sur l'Eglise de Rome, & sur le caractère de quelques-uns de ses Pontises, est toujours d'apprécier avec équité, & de ramener au vrai, ce que des Critiques mal intentionnés, ou prévenus, ontécrit, sur des événemens dont la malignité empoisonne les motifs, après que la partialité en a désiguré le récit.

uragea leurs ité à la leur, it qu'il étoit iscorde, & Eglise avoit

de Rome;

lques - uns le onzième

fuite des mmencées me siècle, nous avons e but dans es sur l'E-cactère de , est tou- & de ra-ciques mal écrit, sur mité em- la par-

Aux violentes agitations dont Rome n'avoit presque pas cessé d'éprouver les secousses pendant le dixième siècle, avoient SI è CLE. enfin succédé le calme & la sûreté sous le pontificat du célèbre Sylvestre II. Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit touchant les belles qualités & la conduite sage, mésurée, en un mot, vraiment apostolique de ce grand homme. Les trois Papes qui lui succéderent, ne remplirent la Chaire de S. Pierre que l'espace de six ans. Le troisième qui avoit pris le nom de Sergius IV, fut recommandable par ses vertus, & sur-tout par sa libéralité envers les pauvres. Ce fut lui, dit-on, qui fit une loi pour obliger les Papes à changer de nom à leur avénement au Siége de Rome.

Jean Théophilite, Evêque de Porto, fils de Grégoire, Comte de Tusculum, fut transféré sur le Siége apostolique, par la plus nombreuse & la plus saine portion des Romains en 1012, & prit le nom de Bénoît VIII. Cependant l'esprit de saction qui continuoit de fermenter sourdement dans la Ville, lui donna pour concurrent un certain Grégoire, qui devint assez puissant pour le forcer à sortir de Rome. Il implora le

fecours du pieux Empereur Henri II, XI. qui le ramena dans la Capitale du Siècle. Monde chrétien, dissipa la faction de son concurrent, & reçut de ses mains la Couronne impériale. Ce Pape qui tint le Saint-Siége douze ans, sut allier aux vertus pastorales, les talens du politique & du guerrier. A la tête des Evêques & des désenseurs de l'Eglise, raffemblés sous ses ordres, avec ce qu'il

ques & des défenseurs de l'Eglise, rasfemblés sous ses ordres, avec ce qu'il put ramasser de soldats, il désit les Sarrasins qui avoient sair une irruption en Toscane. Vainqueur des insidéles, il voulut encore affranchir l'Italie de la domination des Grecs. Il y employa d'abord un Seigneur Normand, nommé Raoul, que des intrigues de Cour avoient obligé de qutter sa patrie. Mais il sondoit principalement l'espérance du succès sur les secours qu'il comptoit obtenir de l'Empereur d'Occident. Ce sut le motif

d'un voyage qu'il fit en Allemagne. S'il ne détermina pas Henri II à seconder cette entreprise, il en obtint quelque chose de plus utile pour son Eglise, ce sut la confirmation & l'ampliation des dons magnifiques déja faits au Saint-

Siége par tant de Princes. Il faut observer que dans l'acte de cette confirmation, les don mêi

102 prit uns d'ai réu Du niq non pou glif fup QU: con les for Ro XI

rare

CHRÉTIENS. 357

les droits de l'Empire sur les Villes = données aux Pontifes, & sur Rome même, sont expressément réservés.

SIECLE

même, sont expressément réservés. La Chaire pontificale ayant vaqué en 1024, par la mort de Benoît VIII, son frère, qui se nommoit Romain, & qui prit le nom de Jean XIX, (quelquesuns disent Jean XX) se fit élire à force d'argent. Il n'étoit encore que laïc, & réunissoit les deux titres de Consul & de Duc de Rome. Une entrée si peu canonique ne pouvoit plaire à tout le monde; non que le zèle des Romains fut assez pur & assez désintéressé, pour s'offenser de ce qu'on prenoit ces voies irrégulieres, pour s'élever au premier Siège de l'Eglise. Mais il est rare qu'en achetant les suprêmes honneurs, on soit assez libéral ou assez riche pour ne pas faire des mécontens; & il est encore plus rare qu'on les mérite, quand on y parvient de cette sorte. Quelques-uns de principaux de Rome conspirerent donc contre Jean XIX, & fans l'appui de l'Empereur Conrard le Salique, il auroit eu peine à ne pas devenir la victime des rébelles. Il survécut peu à cet événement, étant mort en 1033 après neuf ans de pontificat. La mort de ce Pape fut l'époque d'un

ferver

Ienri II,

itale du

ction de

es mains

ape qui

fut allier

s du po-

des Evê-

ise, ras-

ce qu'il

les Sar-

otion en

éles, il

e de la

oya d'a-

nommé

avoient

fondoit

fuccès

enir de

e motif

ne. S'il

conder

uelque

Eglise,

liarion

Saint-

XI.

nouveau scandale dans l'Eglise. Théo, philacte, neveu des deux derniers Ponti-Siècle, fes, à peine âgé de douze ans, fut porté sur le Saint-Siége par le crédit de sa famille, & par l'argent qu'on répandit avec profusion, pour lui faire un parti nombreux. Ce jeune-homme qui prit le nom de Benoît IX, plus déréglé dans ses mœurs qu'aucun de ceux qui eussent encore déshonoré la Chaire apostolique, se souilla par mille infamies. Il vendoit publiquement les choses sacrées, pilloit les Eglises, véxoit, opprimoit & massacroit sans pudeur tous ceux dont la fortune excitoit sa cupidité. Les Romains qui voyoient renaître sous lui, les tems funestes de leurs anciens tyrans, le chafserent de leurs murs, & mirent à sa place Jean, Evêque de Sabine, qu'on nomma Sylvestre III. Benoît secouru par ses parens qui étoient riches & puissans, vint à bout de rentrer dans Rome. Mais sa vie licentieuse, qu'il ne savoit pas même couvrir des dehors de la prudence, révoltant de plus en plus le peuple & les Grands, il prit le parti de se retirer, pour se livrer sans contrainte aux excès honteux dont il avoit contracté l'habitude. Il céda le pontificat, moyen-

nani Gra fit n du t vert niac au S li n con trou pou: Prin l'ef pere pou fem où péti fimo men tière capa l'Eg tout des

man

pour don

de F

se. Théoers Pontifut porté dit de sa répandit e un parti qui prit le églé dans ui eussent stolique, l vendoit s, pilloit & massant la for-Romains les tems , le chafrent à sa e, qu'on couru par puissans, ne. Mais avoit pas la pruis le peuarti de se ontrainte contracté

, moyen-

nant une grosse somme d'argent, à Jean = Gratien, Archiprêtre de Rome, qui se fit nommer Grégoire VI. Les Historiens Siècles du tems lui accordent du mérite & des vertus. Mais s'il en eut, le traité simoniaque qu'il sit, pour s'ouvrir le chemin au Siège pontifical, les a bien ternies. li ne jouit pas en paix du fruit de ses conventions criminelles; car Benoît IX trouva encore le moyen de remonter pour la troisième fois sur la Chaire du Prince des Apôtres, & de s'y maintenir l'espace d'environ un an. Enfin l'Empereur Henri III, étant venu en Italie pour faire cesser tant de scandales, assembla un Concile à Sutri près de Rome, où l'infame Benoît avec ses deux compétiteurs, l'intrus Sylvestre III, & le simoniaque Grégoire VI, furent unanimement déposés. Rome & l'Italie entière étoient alors si dépourvues de sujets capables d'être donnés pour Chefs à l'Eglise, que les Romains eux-mêmes, tout jaloux qu'ils étoient de ne pas voir des étrangers dans ce poste éminent, demanderent à l'Empereur un Allemand pour le remplir. Ce fut Suidger qu'il leur donna, Saxon de naissance & Evêque de Bamberg. Il prit le nom de Clément

II, & ne tint le Saint-Siège que neuf mois. son successeur, nommé Damase SIÈCLE. II, ne l'occupa que vingt-trois jours.

Cependant Benoît IX, qui n'avoit pas cessé de prétendre au souverain pontificat, malgré la cession qu'il en avoit faite, fut enfin touché de Dieu; & par les conseils de S. Barthélemi, Abbé de la Grotte ferrée, à qui il fit un aveu sincére de toute sa vie passée, il renonça tout de bon à l'ambition & au crime, pour se consacrer aux travaux de la pénitence, & réparer les scandales qu'il avoit donnés au Monde chrétien. Exemple rare de miséricorde & de grace, qui doit encourager les pécheurs sincérement convertis, sans inspirer de présomption aux Pasteurs qui déshonorent la sainteté de leur état par des mœurs dissolues.

L'Eglise de Rome gouvernée, ou pour mieux dire, ravagée pendant près de quinze ans, par un Pontife tel que Benoît IX, étoit tombée dans l'étar le plus déplorable. Le vice se montroit de toutes parts avec audace. La Ville étoit pleine de voleurs & d'assassins. On enlevoit par force les offrandes sur le tombeau des Apôtres, & jusques sur l'Autel.

Dans

si re que pas pari cho le ( pas

il fa den fern noil fair plus mir Evê affei Il fe de c pon

prit IX, mod

tanc

capa

mau

chose, que sans les offrandes des fidéles,

que neuf
é Damase
rois jours.
n'avoit pas
ain pontil en avoit
eu; & par
Abbé de
t un aveu
il renonça

au crime, de la pénilales qu'il en. Exem-

grace, qui rs sincéreer de pré-

er de preéshonorent les mœurs

ernée, ou ndant près ife tel que ns l'état le nontroit de Ville étoit ns. On enfur le tomfur l'Autel.

Dans

Dans toute l'Italie, les chemins etoient fi remplis de brigands, que les pélerins, XI. quoique marchant en troupes, n'étoient Stècle, pas toujours à l'abri du pillage. Enfin le temporel de l'Eglife, partie aliéné, partie usurpé, étoit réduit à si peu de

le Clergé, le Pape même, n'auroient pas eu de quoi subsister.

Dans cette triste situation des choses. il falloit un Pontife qui réunit la prudence au zèle, les bons exemples à la fermeté contre le vice, & à la connoissance des Canons, au desir de les faire exécuter, le choix des moyens les plus convenables aux circonstances & à la disposition des esprits. L'Eglise admira toutes ces qualités dans Brunon, Evêque de Toul, élu à Vormes par une assemblée de Prélats & de Seigneurs. Il se refusa d'abord aux vœux unanimes de ceux qui lui déféroient la dignité pontificale, & ne céda qu'aux vives instances de l'Empereur, qui le croyoit plus capable que tout autre de remédier aux maux dont l'Eglise gémissoit. Brunon prit à son intronisation le nom de Léon IX, choisissant S. Léon le Grand pour modéle, & se proposant d'honorer

Tome IV.

comme lui la Chaire apostolique par son zèle, sa douceur & sa piété. Il étoit Siècle arrivé à la maturité de l'âge, & l'expérience qu'il avoit acquise pendant vingtdeux ans d'épiscopat sur le Siège de Toul, fut son guide dans le gouvernement de l'Eglise universelle. Il s'appliqua sans relâche à rétablir la discipline & à réprimer les désordres, dont son cœur sensible aux intérêts de la Religion étoit vivement affligé. Ce fut l'objet des Conciles qu'il assembla, des réglemens qu'il y fit dresser, & des voyages qu'il entreprit, tantôt en Allemagne, tantôt en France, sans être arrêté par les obstacles, ni par les dangers. Si l'on a quelque faute à lui reprocher, c'est d'avoir pris les armes contre les Normands. Maîtres de la Pouille & de la Calabre, qui lui offroient de se rendre Vassaux du Saint-Siège, & dont il étoit plus convenable aux intérêts de l'Eglise de se faire un appui, que de les traiter en ennemis. Cette entreprise mal concertée, ne fut pas heureuse. Les Normands accoutumés à vaincre, défirent les troupes du Pontife, & se rendirent maîtres de sa personne. Mais il n'eut pas à se plaindre de leur conduite à son égard.

h L l'a

qqbil

pi ar lu tii

to tif

Re do

IX de

lei

ie par fon é. Il étoit & l'expélant vingt-Siège de gouverne-Il s'applidiscipline dont fon Religion l'objet des réglemens ages qu'il ne, tantôt les obstaon a quelest d'avoir ormands, Calabre, e Vassaux toit plus glise de se iter en enconcertée, mands acles trount maîtres pas à fe lon égard.

Pleins de vénération pour le père commun des fidèles, ils le traiterent avec honneur & firent tout ce qu'il desira. Siècle Léon les édifioit par sa modestie, par l'austérité de sa vie, & son application presque continuelle à la prière. Lorsqu'il se vit près de sa fin, il demanda qu'on le conduisit à Rome, & rédoublant sa ferveur aux approches de la mort, il rendit les derniers soupirs dans l'Eglise de S. Pierre, où il s'étoit fait porter, avec des sentimens dignes de la piété dont toutes ses actions avoient été animées. Rome & l'Eglise perdirent en lui le plus sage & le plus vertueux Pontife qui fût monté sur la Chaire apostolique depuis plus d'un siècle. Son pontificat avoit duré cinq ans & quelques mois. Sa mort arriva l'an 1054. La Religion l'a placé au rang des Saints dont elle implore la protection auprès de Dieu.

Les Pontificats trop courts & trop peu mémorables de Victor II & d'Etienne IX, ne nous présentent rien qui mérite de fixer nos regards. Ces deux Papes eurent du mérite & des vertus, mais il leur manqua le rems d'en faire usage, pour continuer la grande entreprise de

Qij

XI. Siècle.

la réformation des mœurs, si heureusement commencée par Léon IX. Nicolas II, qui vint après, fit revivre les espérances des gens de bien, par les vertus qu'on avoit admirées en lui sur le Siège de Florence qu'il occupoit au tems de son élévation; mais il ne tint celui de Rome qu'environ deux ans & demi; c'en étoit assez pour se faire connoître & regretter, mais trop peu pour achever de réparer les malheurs du passé, & de rendre aux Loix ecclésiastiques leur ancienne vigueur. L'action la plus remarquable de son Pontificat, fut le traité qu'il conclut avec les Normands d'Italie. Il les réconcilia solemnellement avec le Saint-Siège, les confirma dans la possession de leurs conquêtes, & obtint d'eux la reftitution de toutes les terres du parrimoine de l'Eglise dont ils s'étoient emparés. Par-là Nicolas II acquit sour défenseurs & pour amis, ce Robert Guiscard, le héios de son siècle, & ces autres braves qui s'étoient fait par leur courage, des Etats florissans au sein de d'Italie, malgré les armes des Grecs, les anathêmes des Papes, & les efforts des petits Seigneurs de ces cantons, dont les intrigues ne pouvoient rien contre la constance & l'intrépidité.

do de pei pli for

lui né Mo de Ses lor Lu

Il 1 & Ale fes lui

fen

xan

Evê fim

369 Au milieu de ces pertes qui affligeoient l'Eglise, parce qu'elles retardoient l'ouvrage inécessaire & si desté Sièci .. de la réformation, un sujet d'un mérate peu commun, qui devoit bientôt m plir l'Europe du bruit de son nom, se formoit aux affaires, & attiroit déja sur lui tous les regards. C'étoit sildebrand, né dans l'obscurité, qui sut d'abord Moine de Cluni, & ensuite Archidiacre de l'Eglise Romaine sous Nicolas III Ses talens l'avoient déja fait connoît lorsqu'Anselme Badage, Evêque de Lucques, fut élevé au Pontificat en 1061. Ce Pape qui prit le nom d'Alexandre II, lui donna toute fa confiance. Il ne falloit rien moins que les confeils & l'habileté d'Hildebrand, pour tirer Alexandre des embarras où le jetta dans ses commencemens, le compétiteur que lui donna la Cour d'Allemagne , offensée de ce qu'il n'avoit pas attendu le consentement du jeune Henri, pour se faire introniser. Ce compétiteur étoit Cadalous, Evêque de Parme, homme très-corrompu, qui se fit appeller Honorius II. Il voyoit dans son parti les Evêques de Lombardie, presque tous simoniaques & concubinaires, intéressés

ureuse-Nicolas es espévertus

e Siège de fon Rome en étoit

regretr de réde renncienne rquable

i'il con-. Il les le Saintflion de x la ref-

a patrient emit bour

Robert , & ces par leur

sein de ecs, les forts des s, dont

contre la



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

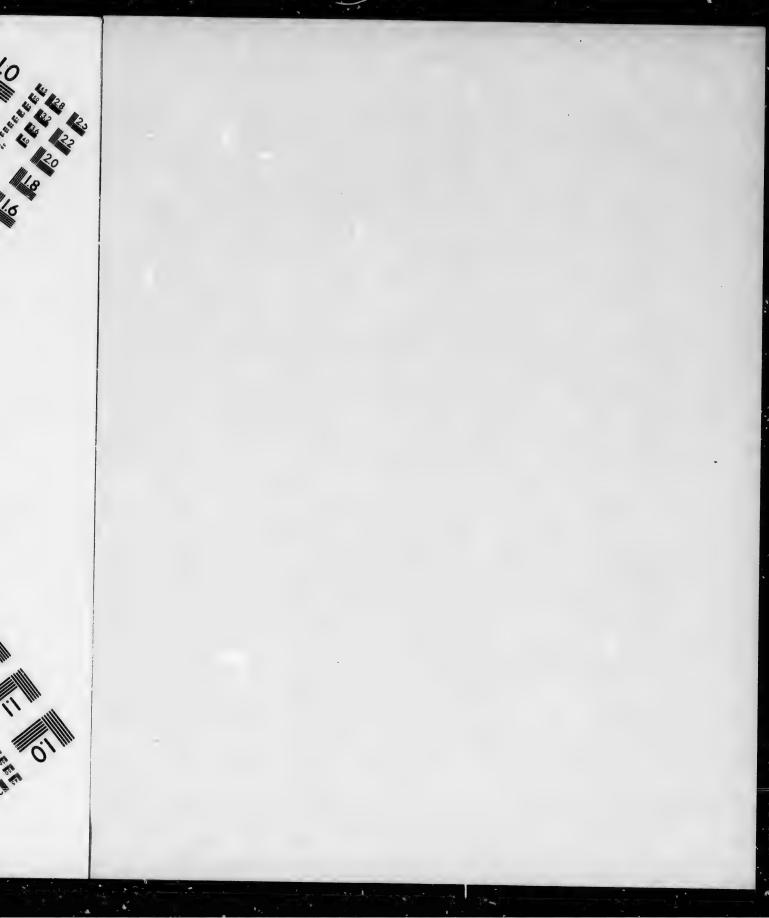

leur ressemblât. Il entreprit de soutenir son droit par la force, & se présenta devant Rome à la tête d'une espèce d'armée. Condamné par tous les Evêques d'Allemagne & d'Italie, au Concile d'Osbor en 1062, il ne laissa pas de se donner pour Pape, & de causer de grands troubles jusqu'à sa mort, qui n'arriva qu'au bout de trois ans. Elle rendit le

calme à l'Eglise de Rome.

Alors le Pape Alexandre secondé par le Cardinal Pierre Damien, & fur-tout par l'Archidiacre Hildebrand, reprit les travaux de Léon IX & de Nicolas II; pour le rétablissement du bon ordre & de la discipline régulière. C'étoit Hildebrand qui conduisoit toutes les affaires où il falloit de l'adresse & de la fermeté. La puissance pontificale qu'il porta si loin dans la suite, étoit dans ses mains; Alexandre plus vertueux qu'habile, qui se retiroit souvent au Mont-Cassin par goût pour la solitude; se déchargeoit sur lui des soins du Gouvernement, & fous le nom du Souverain-Pontife qui l'avouoit de tout, ce génie ardent préparoit les grandes entreprises qu'il poursuivit avec tant d'actiap le: l'a

ém dif dre le

fét qui boi act fui

Ce

çoi res pro s'êi voi

tro tro qu' d'a foi

qui for cra vite, lorsqu'il sur élevé sur le Siège =

apostolique. XI.

A la mort d'Alexandre II, qui laissa Stècle. le Saint-Siège vacant en 1073, après l'avoir occupé un peu plus d'onze ans & demi, Hildebrand parvint a cette' éminente digrité , dont il avoit déja disposé deux fois pour d'autres. Alexandre II n'étoit pas encore inhumé, que le peuple, dans le tems même de ses obseques, s'assembla rumultuairement, & que le nom d'Hildebrand passant de boneheren bouche; H fut Elti par cette acclamation générale y lans attendre les suffrages des Cardinaux & du Clergé. Cette élection précipitée, qu'on le soupconna d'avoir procurée par ses Emissaires secrets, servit de fondement aux reproches qu'on lui ste dans la suite, de s'être empare du Samt-Siège par des voies illegitimes. Mais fon polivoir étoit trop bien établi, & le Clergé Romain trop accountimé à dépendre de lui, pour qu'il eut desoin de recourir à la ruse & d'ameuter la populace. Quor qu'il en soit, il attendit pour se faire ordonner que l'Empereur Hehri IV eut consenti à fon élection. Ce Prince avoit tout à craindre d'un Pape qui s'étoit déja dé-

O iv

eprit les olas II; ordre & oit Hilles affai- & de la le qu'il oit dans vertueux avent au olitude;

du Gou

. Souve-

it, ce gé-

es entre-

it d'acti-

hefqui

outenit

enta de-

larmée.

d'Alle-

l'Osbor

donner

grands

n'arriva

endit le

ndé par

fur-tout

claré son adversaire, & qui l'avoit fait citer à Rome sous le dernier Pontificat, SIRCIE pour y rendre compte de ses mœurs & de son administration dans les choses ecclésiastiques. D'un autre côté, les circonstances dans lesquelles il se trouvoit, ne lui permettoient pas de traverser une élection qui seroit consommée malgré lui s'il eût refusé son consentement, ce qui auroit été compromettre en vain fon autorité, & se faire un ennemi irréconciliable de celui qu'il avoit le plus d'intérêt à ménager. Jes uns ont écrit qu'en informant l'Empereur de son élection, Hildebrand le pria de ny pas consentir, parce que s'il étoit Pape. il ne pourroit laisser impunis les vices & les désordres auxquels il s'abandonnoits D'autres ont prétendu qu'il caressa le jeune Monarque, & lui fit tout espéret de son amitie, s'il vouloit s'unir à lui, & suivre ses conseils. Les uns & les autres ont peut-être dit vrai, car Hildebrand favoit allier, quand il le falloit, l'intrigue & la fouplesse aux menaces & à la fierté.

Il prit le nom de Grégoire VII, & dès qu'il fut en possession du Saint-Sièges il développe le système qu'il s'étoit fait

voit fait ntificat. œurs & choles les cir-OHVOIT . fer une malgré ement . en vain ennemi i voit le ins ont de son de ny Pape. s vices onnoite essa le espérer a his & les ar Hilfalloit enaces

II, & Sièges 1 oit fait

sur la puissance pontificale. Il se proposa = deux choses; la première, de rendre toutes les Nations tributaires du Saint-Sie-Sitele ge; la seconde, d'érendre indistinctement son autorité sur tous les ordres qui composent la Société chrétienne, fans en excepter les Rois & les Souverains. Il se représentoit la puissance de l'Eglise comme la seule qui fût émanée de Dieu, la seule dont l'usage sût légitime, & que les hommes dussent reconnoître dans ce monde; & le Souverain-Pontife comme le dépositaire de ce pouvoir unique, illimité, & le Lieutenant de Dieu sur la terre, indépendant, absolu, supérieur à tout. Ces fausses idées dont il s'étoit rempli sur la nature de son pouvoit, se trouvoient jointes en lui à un esprit jaloux de la domination, à un génie plein d'ardeur, & à un caractère inflexible. Il unissoit à cela des prétentions qui n'avoient point de bornes, une application au travail qui ne pouvoit être égalée que par son extrême activité, un courage que les plus grands obstacles ne faissoient qu'augmenter, l'art de profiter de toutes les circonstances, & de n'en jamais dépendre, des vues faivies dont rien ne le détournoit, une

austérité de mœurs que la haine & la malignité étoient forcées de respecter, SIÈCLE. un amour & un zèle infini pour le bien, une grande connoissance du droit canonique dont il avoit fait une étude particulière, & une érudition très-étendue pour le siècle où il vécut. On le vit toujours le même, sans qu'aucun événement le détournat du plan qu'il s'étoit tracé, donnant le branle à l'Europe entière, dirigeant tous les ressorts qui faisoient mouvoir à son gré les Cours & les Conseils des Princes, les Diètes de l'Empire & les Assemblées d'Evêques; écrivant sans cesse aux Rois, aux Prélats, aux Grands de toute la Chrétienté; excommuniant, déposant les Pasteurs, célébrant des Conciles, attirant à lui toutes les affaires; & faisant tout cela sans discontinuer & presqu'à la fois, comme s'il n'eût été occupé que d'un seul objet. Tel sut Grégoire VII pendant tout le cours d'un pontificat orageux & célèbre, qui dura plus de douze ans.

Ce Pape à qui l'on ne peut refuser; de grandes qualités & des intentions droites, eut des démêlés avec presque tous les Souverains de l'Europe Chré-

tienne. Mais ce fut fur-tout contre & la Henri IV, qu'il se plut à déployer tout ecter, ce que ses présentions avoient de plus SIÈCLE bien . hardi ; & itout; ce que les foudres de canol'Eglise, toujours allumées dans ses partimains, avoient de plus formidable. tendue Cette guerre qui mit en feu l'Allemait tougne & l'Italie, qui fit chanceler Henri événesur le Trône, & lui donna son fils pour s'étoit rival, qui souleva une partie des Evêpe enques contre Grégoire, tandis que l'auqui faitre demeuroit attachée à ses intérêts, & urs & qui ne causa pas de moindres maux à Diètes la Religion qu'à l'Etat, eut pour cause d'Evêou pour prétexte les investitures. C'és, aux toit une cérémonie purement civile dans son origine; qui consistoit à présenter. nt les aux Evêques & aux Abbés le bâton pas-, attitoral & l'anneau, pour les mettre en posfaifant session des terres qui avoient été données resqu'à à leurs Eglises & à leurs Monastères à occupé titre de fief, ainsi que des honneurs & régoire des droits temporels qui s'y trouvoient pontifiattachés. Les Empereurs d'Occident a plur s'étoient montrés plus jaloux que tous les autres Monarques, de conserver cet refufer usage qu'ils regardoient comme une des entions.

resque

Chré-

neté. Le Pape Léon VIII l'avoit recons Q vj

prérogatives essentielles de la souverai-

nue & confacrée par un décret solemnel dans le Concile de Latran en 1965, SIÈCLE, en faveur de l'Empereur Othon le Grand & de tous ses successeurs ; mais comme plusieurs de ces Princes, & plus que tous les autres, Henri IV, avoient abusé du droit d'investisure pour conférer les Prélatures à des sujets indignes, & souvent même pour les vendre Grégoire VII résolut de les en priver. A cet effet il fit un décret par lequel l'usage des investitures fut proscrit, comme un abus d'autant plus criminel, qu'il foumettoit les choses spirituelles aux puissances de la terre. On rapporte ce décret au Concile tenu à Rome en 1074. Il fut notisié juridiquement à Henri par les Légats de Grégoire, avec menace d'excommunication, s'il n'obeissoit.

Ce Prince vivement irrité d'une Sentence prononcée sans l'avoir entendu, quoiqu'elle le dépouillat d'un droit heréditaire dont il avoit trouvé la possession établie, & encore plus de la manière outrageante dont elle lui étoit manifestée, crut qu'il étoit de son honneur d'opposer la plus vigoureuse résistance aux entreprises du Pontife. On s'aigrit, on s'offensa de part & d'autre. Grégoire be. fuj ľÉ de CÔ Po la lui po m fa Ro d'e

> do ſe d'a di tit pl

> > fo

re

s'a

lem-265 mand. mme que bufé riles fougoire effet des abus. ımetances Connotiégats com-Senndu . t heoffera mat ma-

neur tance

grit,

goire :

lança les foudres du Vatican, si formidables alors, & waita le Prince en ré- XI. belle à la puissance divine. Il délia ses siècis. sujets du serment de fidélité, souleva l'Empire, & fit de sa querelle, la cause de tous les Etats Chrétiens. Henri de son côté prit les armes pour se venger du Pontife qui sétrissoit dans sa personne la majesté des Rois. Il souleva contre lui une partie des Evêques, & le sit déposer dans une assemblée de Prélats mécontens, qui élurent un autre Pape à sa place. Il l'assiégea dans le Château Saint-Ange, le contraignit à fuir de Rome, & à mourir dans une espèce d'exili Tels furent les commencemens de la guerre si longue & si funeste qui s'alluma dans ce siècle entre le Sacerdoce & l'Empire. Nous verrons ses seux se ranimer plus d'une fois & causer d'affreux ravages dans l'Europe. On a dit que Grégoire VII, premier auteur de ces malheureuses disputes, se repentit au lit de la mort d'avoir trop multiplié les excommunications, & d'avoir fait servir le glaive spirituel à soutenir des prétentions chimériques & peu conformes à l'esprit de l'Évangile. Si ce repentir fut réel, il put faire revivre aux

yeux de Dieu le mérite des vertus dont l XI. ce Pontife étoit doné & ce feroit le Siècle meilleur titre sur lequel pussent être i appuyés les honneurs sacrés qu' n lui a désérés dans la suite.

A la mort de Grégoire VII, le compériteur que les Evoques du parti de Henri IV lui avoient donné, étoit en possession de Rome sous le nom de Clément III. Cet Antipape qui se nommoit Guibert, étoit Archevêque de Ravenne, lorsque l'Empereur le fit choisir pour l'opposer à Grégoire. Dans ces conjonctures, la Chaire pontificale étoit un poste difficile à remplir. Aussi le Cardinal Didier, Abbé du Mont-Cassin, refusat-il long-tems une dignité que l'état actuel de la République Chrétienne, & la disposition des esprits rendosent aussi dangereuse qu'elle est sublime. Ce Pape qu'on nomma Victor III en le consacrant, fut à peine quatre mois sur le. Saint-Siège. Urbain II, Evêque d'Oftie, qu'il avoit désigné aux Cardinaux, comme le plus capable de gouverner l'Eglise dans les circonstances critiques où l'on se trouvoit, fut élu pour le remplacer. Ce nouveau Pontife qui tint le Saint-Siège plus de onze ans, marcha

s'é ta le: le

> pi qi ch cô U

ve te

la

êt lé fu re

fo

ai tè

n

dont le s coit le s ta être i lui a

comrti de
pit en
clénmoit
enne,
pour
ijonci poste
rdinal
efusal'état
e, &
t aussi
Pape
onsa-

fur le d'Ofnaux, erner iques remint le archa s'étoit proposé de suivre en tout, adoptant les mêmes principes, & soutenant Siècle.

les mêmes prétentions. Ce n'étoit pas le moyen de pacifier l'Eglise & l'Empire, dont les troubles ne faisoient qu'augmenter par les nouvelles démarches auxquelles on se paroit des deux côtés. Nous terminerons à ce Pape, Urbain II, mort en 1099, ce que nous e nous étions proposé de dire sur les Souverains-Pontises du onzième siècle.

Les entreprises de Grégoire VII, qui tendoient à soumettre tout l'univers à la puissance pontificale, nuisirent peutêtre plus dans la réalité, au pouvoir légitime du Saint-Siège, qu'elles ne lui furent utiles. Parmi les Papes qui vinrent après lui, plusieurs qui n'avoient ni son esprit, ni ses talens, ni ses grandes vues, ni son courage, entraînés par son exemple, voulurent faire ce qu'il avoit fait, sans examiner si les circonstances étoient les mêmes. Ils risquèrent des coups d'éclat qui compromirent leur autorité, scandalisèrent les fidèles, irritèrent les Princes, & attirèrent sur l'Eglise des orages dont les secousses la mirent plus d'une fois à deux doigts

de sa perte. L'édifice élevé par Grégoire VII, assis sur des fondemens ruineux, STECLE s'étoit accru trop rapidement, pour se soutenir contre l'effort des tempêtes dont il fut continuellement battu. Ausli ne prit-il une consistance durable, qu'après que des mains habiles eurent travaillé à le raffermir, en lui donnant une base plus solide, & l'eurent ramené à ane mesure plus juste & plus proportionnée. Mais ce que ce Pontife, trop loué par quelques-uns, & trop décrié par d'autres, fit de véritablement avantageux pour le Siège apostolique, ce sont les droits qu'il lui acquit sur quantité de places & de fiefs du continent de l'Italie, & l'accroissement qu'il lui donna dans son temporel, par les donations & le testament de la Comtesse Mathilde. Ces richesses demeurèrent, le tems les augmenta, & en rendit la propriété plus sûre. Quant aux droits utiles ou domaniaux, on les fit valoir dans les circonstances favorables; on abandonna les moins aifés à défendre, pour en obtenir de plus réels; & ceux qui les combattirent avec les titres les plus authentiques, furent souvent

obligés de les reconnoître en partie,

deu de COU

**fyft** Gre ren ger à l' tou 80. ren ren pol reç qui qu' not

noî

mê

égoire

neux,

our se

s dont

si ne

nt tra-

t une

nené à

opor-

trop

décrié -

avan-

e, ce

quan-

inent

'il lui

es do-

Com-

eurè-

1 ren-

t aux

es fit

bles;

éfen-

5;80

titres

uvent

irtie,

Tel est le vrai fondement le la gran-XI. deur actuelle des Pontises Romains, & Siècis. de leur souveraineté temporelle; grandeur affermie par le tems, & souveraineté tellément consolidée par le concours de tous les Princes Chrétiens, qu'elle ne peut plus changer qu'avec le système entier de l'Europe.

Reconnoissons que les principes de Grégoire VII, & des Papes qui marche rent sur ses pas, ne sont pas moins dangereux que chimériques. Ni ce Pontife, ni fes imitateurs, ne s'étoient instruits à l'Ecole de l'antiquité. Elle méconnut toujours les prétentions qu'ils élevèrent, & les procedes violens qu'ils se permirent. Il est vrai que les fausses Décrétales ne contribuèrent pas peu à les égarer; mais il n'est pas moins vrai qu'ils poussèrent au delà de toutes les idées reçues avant eux, les fausses maximes qu'ils y puisèrent. Malgré, la confusion qu'elles avoient jettées sur les anciennes notions, il étoit encore possible de reconnoître les bornes posées par la nature même & par la raison entre le Sacerdoce & l'Empire; bornes consacrées par J. C., affermies par la Religion , & tou-

jours respectées dans les beaux siècles de l'Eglise. On n'avoit qu'à lire l'Evan-Siècle, gile, confulter l'Histoire, & confidérer la conduite que les Pasteurs de tous les grands Sièges, les Papes en particulier, avoient tenue jusqu'alors dans les tems les plus orageux; & à l'égard des Princes les plus opposés aux intérets de la foi. Il n'auroit pas été possible, après cet examen & les réflexions naturelles qu'il auroit fait naître, d'imaginer que le Pape, comme successeur de S. Pierre, & Chef de la Société Religieuse; formée par J. C. J'eût la moindre autorité: dans l'ordre civil & politique; encore moins qu'il eût le droit de déposer les Rois, d'affranchir les sujets du serment inviolable qui les lie à leurs Souverains, de dispenser les Couronnes, & de les transporter d'une tête sur une autre aut gré de leur volonté. Toutes ces prétentions que la Cour de Rome a faisses avec. tant d'ardeur, & soutenues par tant d'efforts malheureux, sont donc absolument destituées de tout fondement : raisonnable. On ne peut leur assigner pour causes, que l'ignorance des vrais principes, la confusion où tout les Gou-

vernemens étojent tombés, & la persua-

fion glift tour dev le a

dre l réfl ten fur tien tou

où les qu

ren

Cé fiè Gi

av

éte

fion où l'on étoit que le Chef de l'E-glise, honoré par tous les Souverains & XI. toutes les Nations, étoit le seul qui pût Siècle. devenir l'arbitre de tous les intérêts, & le centre commun d'où l'ordre & l'harmonie devoient émaner, pour se répandre au loin dans l'Europe entière.

fiècles

Evan-

fidérer i

ous les

culier.

s tems

Prin-

de la

après

urelles

er que

ierre :

5 for-

norité

encore

fer les

rment

de les

réten-ij s avec

t tant ablo+0

ment

ligner ::

Gou-

erfua-

Nous pourrions, en continuant ces réflexions, considérer ici la puissance temporelle des Papes dans son influence sur l'état extérieur de la Société Chrétienne, & les révolutions politiques de toutes les contrées du monde. Mais nous renvoyons cet objet au siècle suivant, où nous pensons qu'il sera mieux placé, les faits devant précéder une discussion qui les suppose.

## ARTICLE VII.

Schijme de Michel Cérulaire.

On se rappelle tout ce que le trop célèbre Photius avoit sait au neuvième siècle, pour rompre l'unité entre l'Eglise Grecque & l'Eglise Latine. Le seu qu'il avoit allumé ne s'étoit jamais totalement éteint; il couvoit sous la cendre & n'at-

tendoit que le souffle d'un homme hardi, puissant, accrédité, pour se ranimer avec Siècle plus de fureur qu'auparavant, si les circonstances étoient favorables à son explosion. Les préjugés qui avoient secondé les entreprises de Photius, subsistoient toujours, & les esprits des Grecs étant dans les mêmes dispositions à l'égard des Latins, il ne falloit que les réveiller & leur fournir un nouvel aliment, pour leur rendre cette impétuofité qu'ils avoient montrée au tems de ce Patriarche. On a vu dans le dixième siècle, ce que les Orientaux pensoient & disoient hautement des Occidentaux. Entêtés de leur vain savoir, de leur magnificence & de leur politesse, les Grecs regardoient les Nations de l'Occident comme des barbares, sans culture, sans lumière, sans finesse dans l'esprit, sans

agrément & sans délicatesse dans les

mœurs. L'ambition qui avoit été la première cause du schisme, vint se joindre

aux anciennes préventions. Elle leur

donna du corps, en renouvellant à pro-

pos les accusations qu'on avoit intentées

autrefois contre l'Eglise de Rome, & les autres Eglises des contrées occiden-

tales. Photius dans le dessein d'élever

fon chats folu n'ave cace de n les Céru

Céru dom pour cutic C le S en 1 tin l'éleve mais lui, habi aux a cont dout

méd toute Il s' ractè

Evêq Bulg Moi 381

son Siège au-dessus de tous les Patriarchats, & de s'attribuer un Empire ab- XI. solu sur tous les Evêques d'Orient, Siècle. n'avoit pas imaginé de moyen plus efficace, que de se séparer des Papes, & de mettre une barrière éternelle entre les deux moitiés de l'Eglise. Michel Cérulaire, possédé du même esprit de domination, employa les mêmes moyens

pour consommer un projet dont l'exé-

cution étoit demeurée imparfaite. Ce Michel Cérulaire étoit monté sur le Siège patriarchal de Constantinople en 1043, par la protection de Constantin Monomaque. Il n'avoit ni le génie élevé, ni la vaste érudition de Photius, mais il n'étoit pas moins ambitieux que lui, pas moins entreprenant, pas moins habile à communiquer ses sentimens aux autres, ni moins rempli de haine contre l'Eglise Romaine. Il avoit sans doute préparé de loin l'attaque qu'il méditoit contre le Pontife de Rome & toute la Société Chrétienne d'Occident. Il s'étoit associé deux hommes d'un caractère propre à le seconder, Léon, Evêque d'Acride, Métropolitain de Bulgarie, par son audace; & Nicétas, Moine du Monastère de Stude, par son

hardi, ravec es cir-

n excondé toient étant égard éveil-

nent. qu'ils triar-

agni-Grecs ident

fans s les

preindre leur pro-

ntées , &

denever-

érudition. Le premier acte d'hostilité de la part du Patriarche, fut une Lettre SIÈCLE, écrite sous son nom & celui de Léon à Jean, Evêque de Trani dans la Pouille. Elle étoit destinée, comme on le voit par le début, au Pape, aux Prélats & à tout le Clergé d'Occident. Michel & Léon y renouvelloient les reproches que Photius avoit faits aux Latins, & que ceux-ci avoient si complétement réfutés; savoir, 1º. d'employer au sacrifice du pain azyme; 20. de jeûner le Samedi en Carême; 30. de manger du sang & des animaux suffoqués; 40. de ne point chanter Alleluia en Carême. Ces reproches n'avoient rien de grave, & ne pouvoient devenir le motif d'un schisme tant qu'on n'auroit pas des objections plus importantes à faire contre les Occidentaux; d'ailleurs on avoit justifié ces usages au tems de Photius, par leur antiquité, par la tradition qui les avoit établis & consacrés, & l'on étoit convenu que chaque Eglise avoit la liberté de conserver ses coutumes, sans qu'on en pût tirer un prétexte pour rompre l'unité. On sentoit la justesse de cette observation; c'est pourquoi le Moine Nicétas qui prêta sa plume au Patriarche

le rê

de

gr O rai Ph toi

trac Lécfe voy ché que Gre l'or vit

lui rep fon mo hostilité e Lettre Léon à Pouille. le voit rélats & ichel & ches que & que nt réfufacrifice Samedi fang & ne point Ces ree, & ne **schisme** ojections les Ocistifié ces leur anles avoit toit cona liberté ns qu'on rompre de cette

• Moine

atriarche

Michel, ajouta deux autres reproches à ceux-là; 1°. de célébrer la Messe tous XI. les jours de jeûne, même durant le Ca-Siècle rême; 2°. d'obliger les Prêtres à garder le célibat; ensin dans la suite de cette dispute, les Grecs firent entrer le dogme de la procession du Saint-Esprit, tant du Fils que du Père, au nombre des griefs qu'ils avoient contre les Latins. On voit par là que Michel & ses adhérans empruntoient toutes leurs armes de Photius, & que leurs accusations n'étoient que des redites.

Le Cardinal Humbert, Evêque de Blanche-Selve, eut communication de cette Lettre écrite en Grec, & l'ayant traduite en Latin, il la fit lire au Pape Léon IX. Il étoit aisé de voir quel but se proposoient ceux qui l'avoient envoyée, & le Souverain-Pontife fut touché des suites funestes, que cette attaque gratuite & imprévue de la part des Grecs ne manqueroit pas d'avoir, si l'on ne se hâtoit de les prévenir. Il écrivit donc sans différer au Patriarche, pour lui montrer l'injustice & la futilité de ses reproches. Sa Lettre est forte, bien raisonnée, pleine de dignité, telle en un mot que devoit l'écrire dans une pa-

reille occasion, le Cheff de l'Eglise, qu'un inférieur osoit accuser d'erreur à Siècis, la face de l'Univers, pour des pratiques autorifées par ses prédécesseurs & consacrées par le tems. Il répondoit à chaque article; il montroit combien la conduite des Grecs étoit étrange, de venir au bout de mille ans & plus, apprendre à l'Eglise Romaine la manière de célébrer la mémoire du facrifice de J. C., & ce qu'elle devoit observer par rapport aux jeunes, aux cérémonies du Culte divin, & aux autres pratiques de la piété; il finissoit par représenter à Michel que l'Eglise de Rome avoit plus d'indulgence & de modération, que celle de Constantinople, puisqu'elle souffroit dans la Ville pontificale plusieurs Monastères & plusieurs Eglises des Grecs, avec la liberté de suivre les usages d'Orient.

Le Patriarche n'avoit point rallumé le flambeau de la guerre, pour s'en tenir à une première attaque. Il fit bientôt succéder les voies de fait aux Ecrits. Par son ordre toutes les Eglises que les Latins avoient à Constantinople, furent fermées, & il ôta aux Moines qui ne voulurent pas renoncer aux cérémonies

de qu'i dan con le fo à po mite der

Mor

cour. lui re nois ces o desir rétab diver long. tions Patria côté ( reçu c Sa ré tueuse zèle p toit à au Pa & mc

tre ch

To

de

de l'Eglise Romaine, les Monastères qu'ils possédoient long-tems avant lui XI. dans la Ville & aux environs. C'étoit Siècle. commencer la dispute en consommant le schisme, & déclarer qu'on étoit résolu à pousser les choses aux dernières extrêmités, puisqu'on débutoit par ne garder aucunes mesures.

glise,

reur à

tiques

con-

à cha-

a con-

venir

rendre

célé-

J. C.,

apport

Culte

de la

à Mi-

it plus

e celle

uffroit

Mo-

Grecs,

ulages

llumé

n tenir

pientôt

Ecrits.

ue les

furent

qui ne

nonies

de

Cependant l'Empereur Constantin Monomaque, qui avoit besoin du secours des Latins, pour conserver ce qui lui restoit de possessions en Italie, & connoissant le crédit du Pape sur les Princes d'Occident, témoigna un grand desir de voir l'union & la concorde se rétablir entre les deux Eglises que la diversité des intérêts divisoit depuis si long - tems. Il écrivit d'après ces intentions au Pape Léon IX, & engagea le Patriarche Michel à lui écrire de son côté dans le même esprit. Léon ayant reçu ces Lettres, y répondit féparément. Sa réponse à l'Empereur étoit respectueuse & modérée. Il le louoit de son zèle pour la paix de l'Eglise, & l'exhortoit à y concourir. Celle qui s'adressoit au Patriarche étoit d'un style plus ferme & moins ménagé. Il lui reprochoit quatre choses; 1°. d'avoir été tout d'un Tome IV.

coup élevé à la dignité de Patriarche, n'étant encore que Néophyte; 20. de Siècle, vouloit soumettre les Patriarches d'Alexandrie & d'Antioche à sa jurisdiction; 3°. de prendre la qualité de Patriarche œcuménique; 4°. d'avoir ofé calomnier l'Eglise Romaine, & persécuter ceux qui suivroient ses usages. Ces Lettres furent portées à Constantinople, & présentées à l'Empereur par trois Légats, que le Pape y avoit envoyés pour travailler à la réunion des deux Eglises. Le Cardinal Humbert, Chef de cette Légation, remit en même tems au Prince les deux réfutations qu'il avoit faites, tant de la Lettre de Michel Cérulaire à Jean de Trani, que de l'écrit polémique du Moine Nicétas. Cette réfutation étoit savante & bien raisonnée. Humbert y suivoit pied à pied ses adversaires; les preuves de fait & les autorités y étoient distribuées de manière qu'elles se prêtoient une force mutuelle; en un mot toutes les pratiques si imprudemment reprochées à l'Eglise Romaine, y étoient vengées des calomnies & des malignes interprétations, par lesquelles on s'efforçoit de les rendre odieuses.

tion de pas au tim étoi vit con avec espriles fit l'dou & d

l'Em L'En Le te parle finir ils l'aut

dina

foi

cont

avoi Juill med rche, o. de l'Aletion; iarche mnier ceux ettres & préégats., ravailes. Le te Lé-Prince faites, rulaire olémiutation Humdversaiutorités e qu'elutuelle; s si imlise Rolomnies ns, par

rendre

Si les esprits aveuglés par les préventions & par l'orgueil, étoient capables de se rendre à la vérité, il n'en falloit SIÈCIE. pas davantage pour faire ouvrir les yeux au Patriarche, & le ramener à des sentimens pacifiques. Mais plus ses torts étoient mis en évidence, plus on le vit s'opiniâtrer & s'aigrir. Il refusa de conférer avec les Légats, & d'éclaircir avec eux les points contestés, dans un esprit de paix. Il ne voulut pas même les voir, quelques instances que lui en fit l'Empereur. Nicétas montra plus de douceur & d'équité. Frappé des raisons & des témoignages allégués par le Cardinal Humbert, il se rétracta de bonnefoi, & consentit même que son écrit contre le Saint-Siège fût brûlé en présence de tout le monde, par ordre de l'Empereur.

Le Patriarche s'obstinant toujours à se tenir éloigné des Légats, sans leur parler, ni les voir, & ceux-ci voulant sinir d'une manière ou d'une autre, ils se déterminèrent à faire usage de l'autorité dont le Souverain-Pontise les avoit revêtus. Ils allèrent donc le 19 Juillet de l'an 1054, qui étoit un Samedi, vers l'heure de Tierce, à l'Eglise

Rij

de fainte Sophie où le Clergé étoit afsemblé pour la célébration des SS. Mys-SIÈCLE tères, & le Cardinal Humbert, après avoir exposé tout ce qui s'étoit passé dans cette affaire, mit sur l'Autel une Sentence d'excommunication, conçue dans les termes les plus pathétiques contre Michel Cérulaire, Léon d'Acride & leurs adhérans. Ils y étoient anathématisés & séparés de la communion du Saint-Siège, comme simoniaques, hérétiques & schismatiques, avec les Valéciens, les Ariens, les Donatistes, les Nicolaïtes, les Sévériens, les Pneumatomaques, les Manichéens, les Nazaréens & les autres hérérodoxes, dont ils étoient accufés d'avoir adopté les principes, & rajeuni les erreurs.

Après avoir publié ce jugement, les Légats mirent ordre aux affaires des Eglises Latines de ces cantons, & défendant aux sidèles, sous peine d'anathème d'entrer en communion avec tout Prêtre Grec qui condamneroit le sacrisice des Latins, ils se préparèrent à reprendre le chemin de Rome. Ils étoient déjà sortis de Constantinople, lorsque l'Empereur les sit rappeller, à la prière du l'Patriarche qui promettoit ensin de

les vo eux. Mich étoit fes C phie, peupl contr' qu'il ductio L'Em vaises mettro fent e préser conce bert Conft de cel pofani à celle l'Emp tre lui torité vres ca fer l'él

pire.

fi aud

& mi

t af-Myfaprès dans Sendans ontre le & mati-Saintiques iens, colaiomaréens oient s, &

t, les s des c dél'anac tout facrià retoient orsque prière fin de

les voir & d'entrer en conférence avec = eux. C'étoit une feinte de la part de Michel Cérulaire; son véritable dessein Sièclis. étoit d'attirer le Cardinal Humbert & ses Collégues dans l'Eglise de sainte Sophie, & de les faire assommer par le peuple qu'il se promettoit de soulever contr'eux, par la lecture de leur décret qu'il avoit altéré & falsifié dans la traduction grecque qu'il en avoit faite. L'Empereur qui soupçonnoit ses mauvaises intentions, déclara qu'il ne permettroit pas que les Légats se trouvassent en aucune assemblée, qu'il n'y fût présent. Michel voyant son projet déconcerté, refusa de conférer avec Humbert & ses Collégues en présence de Constantin Monomaque. Non content de cela, il se vengea des Légats en opposant une Sentence d'excommunication à celle dont ils l'avoient frappé, & de l'Empereur en excitant une fédition contre lui. Dans la suite il acquit tant d'autorité par ses intrigues & par ses manœuvres cachées, qu'il fut en état de favorifer l'élévation d'Alexis Comnène à l'Empire. Mais bientôt il prit des manières si audacieuses à l'égard de ce Prince, & mit les services qu'il lui avoit ren-

R iij

dus, à si haut prix, qu'il vouloit se rendre maître de toutes les graces, & Siècle, qu'il s'emportoit au moindre refus, jusqu'à le ménacer d'abattre l'édifice qu'il avoit élevé. Cette conduite irrita tellement Alexis Comnène, qu'il sit enlever & conduire en exil l'ambitieux Patriarche, en attendant qu'il pût assembler un Concile pour le déposer. Mais la mort de Michel Cérulaire arrivée quelque tems après, lui épargna l'assront

dont il étoit menacé.

On a blâmé la conduite du Cardinal Humbert & des autres Légats. On les a même accusé de précipitation dans leurs démarches, & de dureté à l'égard des Grecs, & l'on a fait rejaillir ces reproches fur le saint Pape Léon IX, dont il est à présumer qu'ils n'ont fait que suivre les instructions. Mais ceux qui censurent ainsi les procédés d'un homme aussi éclairé que le Cardinal Humbert, dirigé par les avis d'un Pontife aussi sage & d'un zèle aussi prudent que Léon IX, ne veulent pas voir que Michel Cérulaire étoit déterminé à tout, & qu'il avoit résolu de consommer le schistue à quelque prix que ce fut. L'horrible complot qu'il trama pour faire périr les denticara
à de deff dace fe Mola plexi cip le fi le cer

Lég

les les pe au de ve

> en da ro ti

> > at de E

oit se s, & efus, qu'il tellenlever atriarmbler ais la quelffront rdinal n les a s leurs rd des reprodont il ne suicensune ausli t, dili sage on IX, l Céruk qu'il chifme

orrible

périr les

Légats, n'en est-il pas une preuve évidente? Peut on se faire illusion sur le caracté e l'un homme capable d'en venir SI è CL E. à de pa eils excès, pour réussir dans ses desseins ambitieux ? L'insolence & l'audace avec lesquelles il ne rougit pas de se comporter à l'égard de Constantin Monomaque, contre lequel il souleva la populace de Constantinople, & d'Alexis Comnène qu'il osa menacer de precipiter du Trône, n'acheve-t-elle pas de le peindre? Que seroit-il donc arrivé, si les Légats du Pape usant de condescendance, & dissimulant en politiques les outrages faits au Saint-Siège par les Grecs, eussent été plus lents à frapper? Peut être que Michel Cérulaire auroit employé plus d'artifices ou plus de violence; qu'il auroit imaginé de nouveaux prétextes, & formé de nouvelles attaques ; qu'il auroit fortifié son parti, en faisant entrer la Cour & les Grands dans ces intérêts; mais croire qu'il auroit renoncé de bonne - foi à ses prétentions, lui qu'on vit dans la suite s'égaler au Souverain, & prendre la chaussure de pourpre, distiction réservée aux seuls Empereurs, c'est ne pas connoître les hommes. Cérulaire vouloit élever fon Riv

= Siège au premier degré de la Hiérarchie, & mettre tout l'Orient fous sa dépen-Siècle. dance; tel étoit son but, & il entroit dans son caractère de tout oser pour y arriver. La manière dont il s'y prit dès le commencement pour engager l'affaire; ce qu'il fit ensuite pour soutenir son entreprise, sa conduite à l'égard des Latins établis à Constantinople, à l'égard des Légats & de l'Empereur même; tout cela prouve clairement que rien ne pouvoit l'arrêter, & que le schisme confommé dans son cœur & dans celui de la plupart des Grecs, étoit inévitable, parce que c'étoit la feule voie qui pût le conduire au terme où son ambition vouloit parvenir.

Ainsi l'Eglise de Constantinople demeura totalement séparée de l'Eglise de Rome, & ces deux communions qui jusques-là s'étoient toujours traitées avec honneur, quoique rivales & attentives à s'observer, n'ont pas cessé depuis le milieu du onzième siècle de se regarder comme ennemies. Nous verrons dans la suite des tems les diverses tentatives qui ont été faites par les Papes & les Souverains, pour opérer une réunion, qu'on a paru quelquesois desirer sincérement, Mais fruch méd dra poir gén fieu

pré avoil lex Ce cui les cratia d'i favoir favoir favoir d'i favoir favo

car

pr

SC

hie,

pen-

troit

ur y

dès

aire;

en-Lagard

me; n ne

coni de

ble,

pût

tion

de-

e de

qui

avec

tives

is le

rder

is la

qui

uve-

u'on

ent.

Mais toujours ces tentatives seront infructueus, & le mal aigri par les remédes employés pour le guérir, devien-Siècle, dra si grand, qu'il ne restera plus d'espoir de resermer une plaie dont l'Eglise gémira peut-être encore pendant plusieurs siècles.

## ARTICLE VIII.

## Première Croisade.

DANS le tems que le Pape Urhain II présidoit à un Concile nombreux qu'il avoit assemblé à Plaisance l'an 1095, il reçut une ambassade de la part d'Alexis Comnène, Empereur des Grecs. Ce Prince conjuroit le Pape de lui procurer des secours contre les Turcs, dont les entreprises & les succès faisoient craindre l'entière destruction du Christianisme en Orient. Il supplioit Urbain d'intéresser les Princes Chrétiens en sa saveur, & de leur faire embrasser sa cause, qui étoit celle de la Religion. On promit aux Envoyés d'Alexis de procurer à leur maître les moyens de s'opposer aux progrès des infidèles, RV

= & dès - lors il y eut un grand nombre de personnes qui s'engagerent à Siècle, passer en Asie pour la défense des Chrétiens habitués dans ces contrées. On commençoit à s'intéresser vivement à leurs souffrances, dont les pélerins qui revenoient de la Terre-Sainte, ne cesfoient d'entretenir leurs competriotes. Mais celui qui contribua le plus à échauffer les esprits, par la peinture touchante des vexations, des outrages & des cruautés que les Mahométans faisoient essuyer aux disciples de J. C., sut un gentilhomme de Picardie, connu fous le nom de Pierre l'Hermite, personnage extraordinaire qui donna tout-à-coup à l'Occident une impulsion, que les plus. puissans Monarques & les plus habiles politiques auroient vainement tenté de produire.

Il étoit parti des environs d'Amiens en 1093, comme une infinité d'autres pélerins, que la dévotion conduisoit à Jérusalem de toutes les contrées de l'Occident. Arrivé au terme de son pélerinage, il sut témoin de ce qu'il avoit entendu raconter à tant d'autres, touchant l'état déplorable où les Chrétiens étoient réduits sous le joug tyrannique

me foi do far

gé fer ru fo

à po

Pro

1

om-

nt à

hré-

On

nt à

qui

cef-

otes.

hauf-

ante

des.

oient

it un

fous

nage

up à

plus

biles

é de

niens.

utres.

soit à

s de

n pé-

avoit

tou-

tiens

nique

des Musulmans. Son cœur naturellement sensible, & que la dévotion disposoit encore à s'attendrir, fut pénétré de SIÈCLE. douleur, lorsqu'il vit les saints lieux profanés ou détruits par les infidèles. Affligé de ce triste spectacle, il fit part de ses sentimens à Siméon, Patriarche de Jérusalem, qui partageoit les malheurs de son troupeau, sans pouvoir y remédier. Pierre lui conseilla d'écrire au Pape & à tous les Princes Chrétiens d'Occident, pour implorer le secours de leurs armes contre les ennemis de la Religion, & lui offrit d'être fon Agent auprès d'eux. Le Parriarche suivit ce conseil d'autant plus volontiers, qu'il n'avoit rien à espérer des Grecs, tropoccupés à fe défendre eux-mêmes contre les Turcs qui les attaquoient de toutes parts, & menaçoient la Capitale de l'Empire. Pierre, muni de ces Lettres, se rendit à Rome; & en les remettant au Pape, il lui fit une peinture si vive de la désolation des Chrétiens, & de l'état affligeant de la Religion en Orient, qu'Urbain résolut de former une ligue fainte de tous les Princes d'Occident, pour enlever Jérusalem & la Palestine aux infidèles. Avant de proposer cettre grande entre-

R.vi

prise, il falloit y disposer les esprits. Personne n'étoit plus propre que Pierre SIECLE l'Hermite à les ébranler fortement, à leur communiquer cette chaleur & cet enthousiasme qui entraînent la multitude. Il n'étoit pas d'une taille avantageuse, ni d'un extérieur imposant; mais il avoit une imagination vive, une éloquence forte, persuasive, pleine de seu; un courage qui ne trouvoit rien de difficile & de rebutant; une activité qui ne lui permettoit pas de rester sans objet; c'étoit enfin un de ces caractères ardens. impétueux, qui ne voient rien avec indifférence, & qui font passer leurs affections, leurs desirs à tout un peuple, dès qu'on a commencé à s'y preter. Le Pape fentit d'abord combien il pouvoit lui être utile dans cette occasion; & pour mettre ses talens à profit, il lui ordonna d'aller dans toutes les Cours de l'Europe & d'inspirer aux Princes, aux Prélats, aux fidèles, par ses exhortations, l'ardeur dont il étoit embrâse. En peu de tems ce nouveau Prédicateur parcourut l'Italie, l'Allemagne & la France, remuant, échauffant tout le monde par ses discours pathétiques, & allumant dans tous les cœurs le desix

de vo tifiée

Le Milli trava fon qu'il verg Evêc rend cent Grai gie tiens part & fe ti il pa part dani infp Ces pref cri cett tous por

ľép

le n

de voler à la conquête d'une terre sanc-

tifiée par les Mystères du Sauveur.

Le Pape instruit des succès de son SIECIE Missionnaire, pensa qu'il étoit tems de travailler par lui-même à l'exécution de son grand projet. Il profita du Concile qu'il avoit indiqué à Clermont en Auvergne, pour en faire la proposition aux Evêques & aux Abbés qui s'y étoient rendus en 1095, au nombre de deux cents, fans compter les Seigneurs & les Grands. Il fit un discours plein d'énergie sur les persécutions que les Chrétiens d'Orient avoient à souffrir de la part des sectateurs impies de Mahomet, & fur l'état déplorable où la Religion se trouvoit dans le lieu de son berceau; il parla d'une manière si pathétique; il parut si touché, que tous les assistans fondant en larmes, s'écrièrent comme par inspiration : Dieu le veut, Dieu le veut. Ces mots qu'on regarda comme l'expression de la volonté divine, furent le cri de guerre des combattans, dans cette pieuse expédition. Il sut réglé que tous ceux qui voudroient y prendre part, porteroient une Croix d'étoff, rouge sur l'épaule gauche, ce qui leur fit donner le nom de Croisés. Le Pape ordonna de

rits. erre

erre , à cet iltinta-

nais élofeu; difi ne

ens, inaf-

Le voit our

Euaux rta-

rtaâfê. teur

la le

, ex lefir plus, que tous ceux qui prendroient la XI. Croix, seroient dispensés de toutes le pei-Siecle, nes canoniques qu'ils auroient encourues, & que la guerre sainte leur tien-

droit lieu de pénitence.

Après la séparation du Concile, les Evêques de retour dans leurs Diocèses, fe firent un devoir de seconder le zèle du Chef de l'Eglise, & chacun d'eux prêcha la Croifade avec tant de succès, que tout le monde s'empressoit à prendre les marques de ce faint engagement. Les plus grands Princes, les Seigneurs du plus haut rang, voulurent partager le mérite & la gloire d'une si noble entreprise. En peu de tems on compta parmi les Croisés, Hugues, frere du Roi de France, Robert, Duc de Normandie, Rémond, Comte de Toulouse, Godefroi de Bouillon, Duc de la basse Lorraine, ses deux freres, Eustache & Baudouin, un grand nombre d'autres Seigneurs de moindre qualité, avec une foule presque innombrable de gentilshommes. L'enthousiasme pieux & guerrier tout ensemble des premiers Croisés, se répandit promptement d'un bout de l'Europe à l'autre, se communiqua sans distinction à toutes les classes Lali ren me doi pour l'or

des

pré pér pal

> mo néo

Pal San Milie La les pe les pe

> Go de de te

ho

fu

ent la le peiencour tien-

e, les cèses. le zèle accès, prenigagees Seilurent une si ms on gues, , Duc ite de , Duc reres, nome quabrable e pieux emiers nt d'un

ımuni-

classes.

des Citoyens; Prélats, Abbés, Moines,
Laboureurs, Artisans, tous s'enstammè— XI.
rent du desit de contribuer au recouvre-Siecis.
ment des lieux faints. Les Seigneurs vendoient ou engagoient leurs domaines,
pour fournir aux dépenses du voyage, &
l'on n'étoit occupé de tout côté, que des
préparatifs d'une expédition où l'on espéroit cueillir le laurier des héros, ou la
palme des Martyrs.

Plusieurs bandes de Croisés plus ou moins nombreuses, partirent des l'année 1096, sous différens Chefs peu capables de les diriger & de les contenir. Sans ordre & fans discipline, ils commirent toutes sortes d'excès dans les lieux qui se trouvoient sur leur passage. La plus grande partie fut détruite par les Hongrois, les Bulgares & les autres peuples qui ne pouvoient se garantir de leurs brigandages, qu'en les repoussant les armes à la main. Tel fut le fort de presque tous ceux qui s'étoient mis à la fuite de l'Hermite Pierre, du Prêtre Gotescalc & de Gauthier Sans-avoir; de sorte qu'étant arrivées sous les murs de Constantinople, ces troupes de trente, de quarante, & môme de cent mille hommes, étoient réduites presqu'à rien.

Ceux qui avoient des Princes & des Seigneurs à leur tête, se comportèrent avec moins de licence, & n'éprouvèrent

pas tant de pertes en chemin.

Les armées qui pour subsister plus aisément, avoient pris différentes routes, devoient se réunir à Constantinople. Le Pape avoit écrit à l'Empereur Alexis Comnène, pour lui apprendre le dessein & le départ des Croisés. Il le prioit de s'entendre avec ces généreux guerriers qui n'avoient d'autre objet dans leur entreprise, que la gloite de la Religion. Il l'exhortoit à fe joindre à eux, & à seconder leur entreprise de tout son pouvoir. Ce Prince, naturellement foupçonneux, ne vit pas fans inquiétude, ces armées innombrables d'Occidentaux, s'approcher de sa Capitale. Il craignit que les Croisés, au lieu d'attaquer les ennemis du Christianisme ne tournassent leurs armes contre lui, & ne le dépouillassent de son propre Empire. Mais sa politique perfide lui fit dissimuler ses défiances, & il cacha fes alarmes sous les dehors les plus capables d'en imposer. Il conclut avec les Croisés un traité par lequel il senga gea par serment à favoriser leurs

entre feco mur Che leur pend qu'i de Vafl ferv con par s'un leur tion fit p Lat eux le f déli ďur

> I tion foie con mes d'in &

des èrent èrent

plus rountinopereur endre fés. Il néreux objet de la dre à fe de prellerables Ca-

Chrifs cone fon e pers, & rs les onclut uel il

leurs

s, au

entreprises, & à leur fournir tous les = secours de vivres, de fourrages & de munitions dont ils auroient besoin. Les Siècle Chefs de la Croisade s'obligerent de leur côté à lui remettre les places dépendantes anciennement de l'Empire, qu'ils enleveroient aux Musulmans, ou de les tenir de lui en qualité de ses Vassaux. Son intention n'étoit pas d'observer sa promesse; car bien loin de seconder le zèle des Croisés, il les traversa par toutes sortes de moyens, jusqu'à s'unir avec les infidèles, pour détruire leur armée, & faire échouer leur expédition. Cette conduite d'Alexis Comnène fit prendre aux Princes & aux Seigneurs Latins, la résolution de garder pour eux-mêmes les conquêtes qui servient le fruit de leur bravoure; se croyant déliés de leurs engagemens à l'égard d'un Prince qui avoit le premier violé les siens avec tant de lâcheté.

L'armée des Croisés, après la jonction des dissérens corps qui la compofoient, se trouva forte de cinq cent mille combattans; savoir, cent mille hommes de cavalerie, & quatre cent mille d'infanterie, sans compter les semmes & les personnes qui n'étoient point saiXI.

tes pour porter les armes, & que les Historiens évaluent encore à près de cent SIÈCLE mille. La prise de Nicée en Bythinie, Ville célèbre par deux Conciles œcuméniques, fut le premier exploit par lequel les Croifés signalerent leur courage dans le continent de l'Asie. Elle étoit sous la domination de Soliman, Sultan d'Iconium. Ce Prince qui s'étoit avancé pour la soutenir, avec une armée de quatre cent mille hommes, ne put l'empêcher de tomber au pouvoir des Chrétiens, & de rentrer sous les Loix de l'Empereur Grec. Car la perfidie d'Alexis Comnène n'ayant pas encore éclaté, comme elle fit bientôt, les Princes Croisés lui remirent fidèlement leur première conquête, suivant les conditions du traité, quoique déja ils n'eussent pas trop à se louer de ses procédés. Une victoire remportée bientôt après sur l'immense armée de Soliman, acheva de répandre la terreur parmi les Musulmans. Les Croisés s'avançoient tonjours; mais le Sultan qui les dévançoit avec un corps de troupes, avoit tellement ravagé le pays, qu'au bout de quelques jours l'armée Chrétienne éprouva toutes les horreurs de la faim & de la soif. Ce dernier

befoi ces c 8c à d'ho parti foul Ville cont port tous befo des jour rier que ren

pir dif fid Cr

d'A la fai po all

ro no

tri

e les cent inie. uméequel dans ous la l'Icopour uatre êcher iens, mpe-Commme és lui conraité. p.à se remrmée a terroifés Sultan troupays, armée rreurs

ernier

besoin, le plus redoutable de tous dans ces climats brûlans, joint à la fatigue & à l'épuisement, enleva une infinité SIÈCLE. d'hommes, & fit périr la plus grande partie des chevaux. On ne trouva du soulagement, qu'après la soumission des Villes de Pisidie, de Lycaonie & des contrées voisines, qui ouvrirent leurs portes aux Croisés, & leur fournirent tous les rafraîchissemens dont ils avoient besoin. Ces Villes étoient habitées par des Chrétions qui gémissoient sous le joug des Turcs. Ils regarderent les guerriers d'Occident comme des libérateurs que le Ciel leur envoyoit, & les reçurent avec les transports de joie qu'infpire aux opprimés l'image de la liberté.

Malgré les pertes occasionnées par la disette & les maladies, qui avoient considérablement diminué les forces des Croisés, on résolut de faire le Siège d'Antioche, pour s'ouvrir le chemin de la Palestine. Cette Ville riche & puissante étoit munie de tout ce qu'il falloit pour une longue résistance; & les Turcs assurés que l'armée chrétienne s'épuiseroit par les travaux de ce siège, se tenoient à portée pour achever de la détruire, lorsqu'elle viendroit à se retirer.

L'événement auroit confirmé leurs espérances, sans un heureux hazard qui SIÈCLE, fit tomber au pouvoir de Boëmond, Prince Croisé, le fils d'un des plus considérables habitans de la Vilse. Il se nommoit Phiroux; il avoit abjuré le Christianisme pour conserver sa fortune & fon rang, mais il conservoit encore beaucoup d'attachement pour son ancienne Religion, avec le desir d'y retourner. Il aimoit tendrement son fils, & il fut si sensible à la générosité de Boëmond qui le renvoya sans rien exiger pour sa rançon, qu'après quelques négociations secrètes, il résolut de livrer à ce Prince un poste important qu'il commandoit. C'étoient trois tours qui formoient une des principales défenses de la Ville. Les Croisés, maîtres de ce poste, entrerent dans la place, & tomberent sur tous les infidèles qui oserent se présenter pour les arrêter; ils en firent un horrible carnage.

Il restoit encore la Citadelle à prendre. Elle étoit défendue par une garnison nombreuse & bien approvisionnée. Les Turcs qui tenoient la Campagne s'approcherent de la Ville avec toutes leurs forces, & les Chrétiens

affiégé leurs plus ! freuse ressou hazard pressé avec c Les qui n victoii à l'im en fu long-to déford du fai mi, étoit 1 mense vaingu que de che. E avoit gloire ce Rol que no de la p litique

> père l avoit |

qui qui d, confe e le une core anourk il oëger néver u'il qui ufes

ent enaronm-

ens

ce

m-

ent

affiégés à leur tour, ayant confommé leurs vivres, furent bientôt réduits à la plus grande extrêmité. Dans cette af-Siècles freuse situation, ils n'avoient d'autre. ressource que le succès d'une sortie qu'ils hazarderent. Les Chefs & les soldats pressés des mêmes besoins, combattirent avec ce courage qu'inspire le désespoir. Les infidèles attaqués par des gens qui n'avoient point à choisir entre la victoire ou la mort, ne purent résister à l'impétuosité d'une bravoure changée en fureur. Ils reculerent après avoir long-tems résisté, & prirent la fuite en désordre. Les Chrétiens las de répandre du sang, entrerent dans le camp ennemi, qu'ils trouverent abandonné. Il étoit rempli de provisions & d'un immense butin, qui devinrent la proie des vainqueurs. La défaite de l'armée Turque décida totalement du fort d'Antioche. Elle fut donnée à Boëmond qui avoit eu plus de part que tout autre à la gloire de cette conquête. Il étoit fils de ce Robert Guiscard, le héros de l'Italie, que nous avons vu triompher tour-à tour de la puissance des Grecs, & de la politique des Papes. La fortune de son père le suivit au-delà des mers où il avoit porté sa valeur,

Baudouin, frére de Godefroi de Bouillon, s'étoit fait aussi une Princi-SIÈCLE pauté considérable sur les deux rives de l'Euphrate. Il avoit pénétré dans la Mésopotamie avec une portion de l'armée. On trouvoit dans ces cantons une foule de Chrétiens de différentes fectes, que les Sarrasins avoient favorisés dans les commencemens de leurs conquêtes, & que la haine des Empereurs Grecs avoit forcés de se joindre à ces intidèles. Mais depuis que les Califes s'étoient laissé dépouiller de leur autorité par les Emirs qui commandoient pour eux dans les Provinces, & encore plus depuis que les Turcs s'étoient formé de nouveaux Etats dans le sein de l'Empire Musulman, ces Chrétiens, qu'on n'avoit plus d'intérêt de ménager, éprouverent tout ce que la tyrannie & la férocité ont d'accablant pour la foiblesse. A l'arrivée des Croisés, le desir de la liberté se réveilla dans leur cœur. Ils volerent audevant de ces guerriers qui accouroient des extremités de la terre sans autre motif apparent que de brifer leurs chaînes. La différence des opinions ne fut plus comptée pour rien. Ils gémissoient dans l'oppression, ils étoient

Chrét venoi au-de on fe recut desse, Chrét rain,

pauté. La étoit ( offrire payer pour but d offres moin mans ce d fecou que Bagd occuj thim un tr Mais pas d

foi d

Chrétiens, c'étoient des Chrétiens qui venoient les délivrer. On ne vit rien XI. au-delà dans ces premiers momens, & Siècle.
on se traita comme des frères. Baudouin reçut leurs soumissions, & la Ville d'Edesse, presque toute peuplée de ces Chrétiens, l'ayant reconnu pour Souverain, il en sit le Chef-lieu de sa Principauté.

La terreur des armées chrétiennes étoit si grande, que la plupart des Emirs offrirent aux Princes Latins de leur payer tribut, & de leur livrer passage pour se rendre à Jérusalem. C'étoit le but de la Croisade, & l'on accepta ces offres avec joie. Le Calife d'Egypte non moins alarmé que les autres Musulmans, rechercha comme eux, l'alliance des Chrétiens, espérant par leur secours rentrer en possession des places que les Turcs, soumis au Calife de Bagdad, lui avoient enlevées. Mostali occupoit alors le Trône des Fathimites en Egypte. Il s'étoit obligé par un traité à s'unir avec les Princes Croisés pour la conquête de Jérusalem. Mais tandis que ceux-ci, ne se doutant pas de sa perfidie, se reposoient sur la foi de ses sermens, il s'avança vers la

i de incies de Mémée. foule

as les es, & avoit Mais laissé Emirs les s que aux Musulit plus nt tout

arrivée erté fe ent auuroient s autre r leurs

gémisétoient XI.

Ville à leur insçu, & s'en empara. Les Chrétiens le sommerent de la remettre en leur pouvoir, suivant les conventions jurées de part & d'autre. Le Calife, ou pour mieux dire, Afdhal, son Visir, le refusa, & il fallut se déterminer à faire

le siège.

L'armée des Chrétiens étoit si considérablement diminuée par les désertions, les maladies, les combats & les garnisons des Villes conquises, qu'il restoit à peine soixante mille hommes, des cinq cent mille qu'on avoit comptés sous les murs de Constantinople. Encore n'y avoit-il que vingt mille fantassins, & deux mille Cavaliers en état de servir, tout le reste étant épuisé de fatigue, ou attaqué de diverses maladies. Mostali & son Visir n'avoient rien oublié pour mettre Jérusalem en état de défense. La garnison étoit nombreuse & fournie pour long-tems de vivres & de munitions. Mais les Chefs & les soldats de l'armée chrétienne étoient determinés à la prendre, ou à périr glorieusement sous ses murailles. Ils firent des prodiges incroyables de valeur, & pendant cinq semaines que dura le Siège, ils montrerent tout ce que peuvent l'intrepidité, trépic vainc effort à troi la V 80 11 les d Histo quer main fidèle irrité maff loien venu queu être : à des -tiens der e -cette mon vilite -dreff les fo Die

étoie

hège

1

ettre tions e, ou r, le faire consiléser-& les qu'il mes, ompople. e fann état sé de t rien tat de oreuse res & es folent der glofirent ur, & Siège, nt l'in-

oidité,

. Les

trépidité, la constance & le desir de vaincre. Enfin le succès couronna leurs XI. efforts, & le Vendredi 15 Juillet 1099, SI & CLE à trois heures après-midi, ils forcerent la Ville; c'étoit le jour de la semaine, & l'heure du jour où J. C. avoit rendu les derniers soupirs sur la Croix. Les Historiens n'ont pas négligé de remarquer cette circonstance singulière. On fit main basse sur tout ce qu'il y avoit d'infidèles dans la Ville. La fureur du foldat irrité par les peines qu'il avoit souffertes, ne s'arrêta que quand il fut las de massacrer. Les ruisseaux de sang couloient dans les rues, & lorsqu'on fut revenu de ce premier transport, les vainqueurs eux-mêmes eurent horreur de s'y être abandonnés. Mais passant tout à coup à des sentimens plus doux & plus chrétiens, ils se livrerent à la joie de posséder enfin cet objet de tant de vœux, cette Ville fainte que le Sauveur du monde avoit arrofée de son sang. Ils visiterent, en versant des larmes de tendresse, tous les endroits sanctifiés par les souffrances & les miracles de l'Homme Dieu. Le petit nombre de Clercs qui étoient restés dans la Ville pendant le nège, les conduisoient dans tous les Tome IV.

XI. & pouffant des cris d'allégresse. Il se-Sitcle roit difficile de peindre les sentimens de piété, de pénitence & de joie que faisoient éclater ces braves guerriers, qui survivant à tant d'autres, morts en combattant pour la même cause, se voyoient ensin parvenus au terme de leurs travaux.

Après la réduction de Jérusalem, il ne restoit plus qu'à lui donner un Roi capable de conserver cette pieuse conquête, & de protéger le Christianisme, à glorieusement rétabli dans le lieu de sa naissance. Le choix des Princes Croisés tomba sur Godefroi de Bouillon, le héros le plus vaillant, & le Chrétien le plus vertueux qu'il y eut dans toute l'armée. Lorsqu'on faisoit la cérémonie de fon inauguration folermnelle dans l'Eglise du Saint-Sépulchre, en présence des Chevaliers, des soldats & du peuple, on alloit mettre sur sa tête une Couronne d'or, pour marquer sa dignité. Mais le pieux héros ne voulut pas l'accepter; à Dien ne plaise, dit-il, que je porte une Couronne si brillante dans le lieu où le Roi des Rois n'a été couronné que d'épines. Il donna tous sos soins an rétablisues à l fenens que ers . , fe leurs n, il Roi cone ime; eu de Croion, le tien le re l'arnie de s l'Eésence u peue Coulignité. accepe porce lieu où que d'é-

établif-

sement de la Religion & du bon ordre = dans son petit Etat. Mais à peine com- XI. mençoit-il à jouir du fruit de ses tra-Siècles vaux, que Mostali s'avança pour assiéger la Ville sainte, avec une armée de trois cent mille hommes. Godefroi qui n'en avoit guère que vingt mille, marcha sans balancer à sa rencontre, & l'atteignit dans les plaines d'Ascalon. Il lui présenta la bataille, & dès le premier choc, il mit en désordre cette armée innombrable qui couvroit les rivages de la mer. Le Calife consterné & croyant tout perdu, monta sur ses vaisseaux & prit la fuite avec tous ceux qui purent le suivre. Les autres, dispersés par la frayeur, échapperent difficilement au fer des Chrétiens. On trouva des richesses immenses dans le camp des infidèles. Le Roi Godefroi en sit un usage conforme aux sentimens de sa haute piété. Il répara les Eglises, fonda deux Chapitres, l'un dans l'Eglise du Saint-Sépulchre, l'autre dans celle du Temple, qui étoit la Mosquée que le Calife Omar avoit fait élever sur les ruines du Temple de Salomon, & bâtir un Monastère dans la Vallée de Josaphar pour des Moines Latins qui avoient suivi l'armée, & qui Sij

XI. comme dans les Maisons religieuses les Siècle mieux réglées.

Après la conquête de Jérusalem, & la victoire mémorable dont on vient de parler, les Princes Croisés ayant rempli leur vœu, retournerent dans leur patrie. Ils ne laissoime & Godefroi pour défendre & agrand on Royaume, que trois cent chevaux & deux mille hommes de pied. Mais bientôt il reçut un renfort, amené par l'Archevêque de Pife, que le Pape envoyoit en Asie avec la qualité de Légat, pour remplacer l'Evêque du Puy. Ce premier Legat de la Croisade étoit mort d'une maladie contagieuse qui avoit ravagé l'armée Chrétienne, après la prise d'Antioche. Avec ce nouveau secours & celui que les Vénitiens lui amenerent quelque tems après, Godefroi recula ses frontières, prit des Villes, & força les Emirs à lui payer tribut. Après tant d'exploits, ce héros couvert de gloire, & digne de vivre dans les fastes de la Religion, mourut à Jérusalem la dernière année de ce siècle. Son frère Baudouin, Prince d'Edesse, déja illustre par ses exploits & par son zèle pour la Religion, lui

. XI.

em, & ient de t remns leur oi pour aume, x mille il reçut êque de sie avec nplacer égat de maladie l'armée ntioche. que les ue tems ontières, nirs à lui oits, ce igne de eligion, re année , Prince exploits

ion, lui

camp , ises les

Tels sont les principaux événemens Siècle. & les succès de la première Croisade. On a demandé si cette entreprise étoir juste, & si les Loix de l'humanité permettoient aux Princes d'Occident d'aller en Asie, attaquer, dépouiller des Souverains qui ne leur avoient pas fait de tort, ni d'injure. Quoique ce soient des Philosophes qui aient fait cette question, elle n'en est pas moins étrange; au contraire, on est en droit de s'étonner que des Ecrivains accoutumés à juger les Rois, les Conquérans, les siècles, & qui font profession de la plus exacte impartialité, aient eu pour les Chefs de la Croisade, une rigueur de principes qu'ils n'ont jamais appliquée aux entreprises guerrières des Perses sous Cyrus, des Grecs sous Alexandre, des Romains, ni même à celles de Mahomet & de ses premiers successeurs. De quel droit les Sarrasins étoient-ils revêtus, pour se jetter, comme ils avoient fait, sur les Provinces Orientales de l'Empire, & pour soumettre à leur joug les peuples qui les habitoient? Quel droit avoient-ils pour forcer les vaincus

Sij

a quitter une Religion qu'on croyoit divine, & embrasser la Loi Musulmane? Sièces. Quel droit avoient-ils pour exterminer tous ceux qui résistoient à leurs armes, ou qui rejettoient leur culte? Et les Turcs, qui enleverent aux Sarrafins, des conquêtes achetées par tant de fatigues & de sang répandu, quel droit avoient-ils reçu pour envahir les belles contrées où ils s'établirent, pour dépouiller les Califes & les Emirs, pour menacer Constantinople & porter la dé-Solation dans le peu d'Etats qui restoient encore aux successeurs de Constantin? Ces barbares auront pu dévaster l'Orient, démembrer l'Empire, engloutir ses plus riches Provinces; & dans l'impuissance où les Princes Grecs étoient de les repousser, il n'aura pas été permis aux Princes Latins de porter la guerre aux ennemis de la foi Chrétienne qui dévastoient ces belles contrées, de suspendre leurs progrès, & d'empêcher ces cruels ravisseurs d'envahir la terre entière? C'est à ceux qui traitent les Princes Croisés d'injustes aggresseurs, à nous dire comment les Musulmans ont pu échapper à leur censure, après avoir enlevé presque toute l'Asie à ses légitimes maîtres, proscrit le culte des

croyoit Ilmane? erminer armes, Et les rrafins, de fatiel droit es belles our dérs, pour r la dérestoient Mantin? ter l'Ongloutir ans l'im-

mpêcher la terre tent les seurs, à mans ont rès avoir

les lé-

étoient

été per-

orter la

rétienne

rées, de

Chrétiens, gorgé des millions d'hom- XI. mes, parce qu'ils croyoient à J. C., & Sit cli. regardoient Mahomet comme un imposteur; & comment les Croisés sont coupables à leurs yeux d'une si grande injustice, parce qu'ils sont venus de l'Occident combattre de violens oppresseurs, venger le sang des Chrétiens, briser les chaînes de leurs frères, & ré-

tablir la Religion qu'ils professoient dans le lieu de sa naissance?

Ne poussons pas plus loin ces réstexions, de peur d'obliger les Censeurs de la Croisade à nous dévoiler eux-mêmes le secret d'une partialité si peu philosophique. Ce que nous venons de dire suffira sans doute à nos Lecteurs, pour leur faire pénétrer le motif qui a porté quelques Ecrivains modernes à condamner avec si peu d'équité, le projet des pieuses expéditions dont la gloire du Christianisme étoit le principal objet. Nous examinerons dans la suite les effets qu'elles ont produits, les changemens qu'elles ont amenés, & l'influence qu'elles ont eu sur tous les Etats de l'Europe, par rapport à l'autorité des Souverains, aux principes constitutifs de la société,

S iv

xI. au Commerce & aux Arts.

SIECLE.

## ARTICLE IX.

Hérésie de Bérenger. Son origine, ses progrès, sa condamnation & sa sin. Réslexions sur cet Hérésiarque & sur les effets de sa doctrine.

Ans le neuvième siècle, ils s'étoit élevé entre les Savans seulement une légére contestation sur l'Eucharistie. Le dogme étoit à couvert. Tout le monde dans l'Eglise, ceux même qui disputoient entr'eux, étoient d'accord sur le fonds de la doctrine, & reconnoissoient la présence réelle du Corps & du Sang de J. C. dans le sacrifice des Chrétiens. Il ne s'agissoit que de quelques expressions que les uns employoient pour énoncer avec plus de précision la croyance de l'Eglise sur ce point de foi, & que les autres rejettoient comme peu correctes & susceptibles d'abus. Paschase, Moine & ensuite Abbé de Corbie, avoit fait un Ecrit dogmatique sur l'Eucharistie, pour l'instruction de quelques mœurs,

gine, ses & sa fin. que & sur

ils s'étoit nt une léristie. Le le monde ui dispuord fur le noissoient k du Sang Chrétiens. es exprefent pour a croyance oi, & que peu cor-Paschase, Corbie . e fur l'Eule quelques

Religieux Saxons, la plupart no vellement convertis, & par conséquent peu XI. éclairés. Il avoit intitulé cet Ecrit: Du Siècle. Corps & du Sang de J. C., & ii y enseignoit que l'Eucharistie considérée comme Sacrifice ou comme Sacrement. contient le même Corps du Sauveur qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sur la Croix, & qui règne dans le Ciel. Jean Scot, surnommé. Erigène, Moine Irlandois, qui jouissoit d'une considération particulière en France, où il étoit honoré par le Roi Charles le Chauve, ne goûta pas la manière de parler dont Paschase s'étoit servi. Il écrivit pour le réfuter; &, comme il arrive souvent dans les disputes, qu'on va plus loin qu'il ne faudroit, Scot-Erigène avança des propositions qui parurent attaquer la vérité dont l'Eglise étoit en possession. On le chassa de Paris, & s'étant retiré dans sa patrie, il y mourut vers l'an 883. Nous n'avons plus son Ecrit, & nous ne pouvons inger précisément jusqu'à quel point il s'étoit éloigné du langage de la foi. Ce qu'il y a de certain, c'est que ses opinions ne firent point de sectateurs, & n'occasionnerent aucun trouble dans l'E-

glise. On continua donc d'enseigner de XI. vive voix & par écrit, ce qu'on Siècle, avoit toujours cru sur l'identité du Corps de J. C. dans l'Eucharistie, avec ce même Corps né de Marie, immolé sur la Croix, & glorisié dans le Ciel.

Cet enseignement subsistoit encore dans toute sa pureté, lorsque Bérenger, Archidiacre d'Angers, & Modérateur de la célèbre Ecole établie dans l'Eglise de S. Martin de Tours dont il étoit Chanoine, vint l'attaquer. Cet Héréstarque, précurseur des nouveaux Sacramentaires, naquira Tours d'une famille distinguée, fur la fin du dixième siècle. Il s'étoit formé aux Sciences & à la vertu sous l'illustre Fulbert, Evêque de Chartres, l'homme le plus savant & le plus renommé pour la piété, qu'il y entalors dans l'Occident. Ce docte & faint Préfat, ayant reconnu dans Bérenger un esprit vif & curieux, un caractère inquiet & ardent, un desir violent de parvenir à la célèbrité, craignit qu'il ne fît un jour, pour le malheur de l'Eglise, un mauvais usage de son savoir & de ses talens. C'étoit par cette crainte qu'il l'exhortoit fouvent à modérer sa curiofité, à s'attacher inviolablement à l'angner de e qu'on a Corps evec ce nolé fur

encore renger, dérateur l'Eglise il étoit t Héréx Sacrafamille e siècle. la vertu e Chark le plus entalors aint Prénger un e inquiet parvenir e fît un life, un & de fes ite qu'il la curio-

nt à l'an-

vrages des Pères, & à se désier de toute voie nouvelle, où il ne manqueroit pas Siècle. de s'égarer lui-même, & d'égarer avec lui ceux qui s'y engageroient, sur ses pas. C'est ce qu'Aldemanne, Archevêque de Bresse, son ancien condisciple, & l'un de ses plus redoutables adversaires, lui remettoit sous les yeux, en lui tappellant les sages conseils de leur mastre commun, dans un Ouvrage plein de sorce & de solidité qu'il publia contre lui, lorsque son hérésie eut éclaté.

Bérenger attaqua d'abord la doctrine de l'Eglise sur le Mariage, & le Baptême des enfans. Quant au premier de ces deux objets, il ne vouloit pas qu'on aftreignît les hommes à n'épouser qu'une seule femme, sans pouvoir a quitter. Il pretendoit que c'étoit donner des bornes trop étroites à la liberté naturelle, & mettoit l'indissolubilité du lien conjugal au rang des institutions humaines; quant à l'autre objet, il soutenoit que c'étoit profaner le Sacrement qui nous régénére, que de l'administrer dans un âge où l'on ne peut en connoître le prix, & priver les adultes du moyen d'obtenir la rémission de tous leurs péchés.

S vj

Cependant on ne voit pas qu'il ait beaucoup insisté sur ces opinions. Ils les abansiècle. donna sans doute, pour s'attacher à établir & à répandre le système qu'il s'étoit fait sur l'Eucharistie, comme beaucoup plus propre à faire briller son savoir &

à lui procurer des sectateurs.

Il avoir puisé le germe de ses idées dans l'Ecrit de Scot-Érigène. Il les développa, leur donna une tournure capable de séduire les personnes inattentives ou peu versées dans les matières théologiques, & les appuya de raisonnemens, d'autorités, en un mot de tout ce qui peut en imposer à ceux que la nouveauté trouve toujours disposés à l'accueillir. Quoiqu'il nous reste plusieurs Ecrits de ce novateur, on connoît mieux ses sentimens par ceux qui ont été faits pour le combattre. On y voit que l'état de la question entre lui & ses adversaires, n'étoit pas de rejetter ou d'admettre le dogme de la présence réelle du Corps de J. C. dans l'Eucharistie. Il professoit cette vérité, dont personne n'avoit jamais douté depuis la naissance du Christianisme. Le point de doctrine sur lequel il s'écartoit du sentiment des Catholiques, étoit celui que l'Eglise a

il ait beauls les abancher à étaqu'il s'étoit beaucoup favoir & s.

e ses idées Il les dénure capanattentives ères théoraisonnet de tout x que la isposés à este plun connoît qui ont n y voit lui & fes etter ou nce réelle eristie. H personne naissance doctrine ment des Eglise a

depuis exprimé par le terme de transubstantiation. Il enseignoit donc que le pain & le vin ne font point détruits & SIÈCLE. changés en la substance du Corps & du Sang de J. C. par l'efficacité des paroles que le Prêtre prononce dans le Sacrifice au nom du Sauveur; mais que tout ce qui constitue l'être physique du pain & du vin continuant d'exister, le Corps & le Sang du Fils de Dieu y sont unis par la consécration, & qu'alors on peut dire que J. C. est présent sur l'Autel, l'y adorer & l'offrir en victime d'expiation, comme le vrai sacrifice de la nouvelle Loi.

On a écrit que la jalousse de Bérenger contre le célèbre Lanfranc, alors Moine à l'Abbaye du Bec, & depuis Archevêque de Cantorbéri, avoit été le motif secret, par lequel il s'étoit déterminé à se faire Chef de secte. Lanfranc ayant été mis à la tête de l'Ecole établie dans le Monastère du Bec, sa grande érudition, la solidité de son esprit, & la manière lumineuse avec laquelle il enseignoit, attirerent à ses leçons une foule d'auditeurs, de sorte que les disciples de Bérenger l'abandonnerent, pour se ranger sous la discipline de ce nouveau

maître. Une dispute publique que ces deux rivaux eurent ensemble sur les ob-SIÈCLE jets qui faisoient alors l'occupation des Ecoles, & dans laquelle Bérenger, malgré toute la subtilité de son esprit, n'eut pas l'avantage, acheva de le décréditer, & augmenta la désertion parmi ses Eleves, tellement qu'il ne lui en restoit presque plus, L'Ecolâtre de Tours fut extrêmement sensible à cet affront, & sa vanité cherchant à se dédommager, lui inspira le dessein de se faire une nouvelle réputation dans le monde, par la hardiesse & la singularité de ses opinions. Il trouva dans les Ouvrages de Jean Scot, des matériaux qu'il étoit facile à un Dialecticien subtil & sophistique, comme il l'étoit, de mettre en œuvre, pour en construire un système imposant

> D'abord Bérenger s'occupa secrétement à se faire quelques partisans dans le Clergé. Il insinuoit ses erreurs avec tant de précaution & tant d'artifice, il des présentoit sous des couleurs si agréables, il les appuyoit de raisonnemens si déliés & si spécieux, qu'il étoit com-

qui feroit du bruit dans le monde, & qui lui rendroit avec usure la célébrité

ir a fa

12

1

.

e que ces ur les obparion des ger, malrit, n'eut ecréditer, i fes Eleen restoit Tours fut front, & mmager, une noule, par la opinions. de Jean it facile à phistique, n œuvre, impofant nonde, & a célébrité

a fecréterifans dans reurs avec artifice, il rs si agréasonnemens étoit com-

me impossible de lui échapper. D'ailleurs sa vie étoit exemplaire, ses mœurs irréprochables, son cœur généreux; il Siècit, avoit un grand extérieur de piété, il faisoit des aumônes abondantes, son commerce étoit doux & ses manières engageantes. On ne soupçonnoit pas un homme si vertueux, si digne d'attachement & de respect, d'être l'ennemi de la vérité, & d'enseigner une doctrine contraire à la foi. Il y eut donc en peu de tems un grand nombre de personnes déja prévenues en sa faveur par l'estime de ses talens & de ses vertus, qui se laisserent persuader. Lorsque le novateur vit le nombre de ses disciples assez grand, & ses opinions assez profondément gravées dans les esprits, pour compter sur une troupe considérable de zélés défenseurs, il jugea qu'il étoit tems de se montrer au grand jour, & d'annoncer publiquement sa doctrine. Ses discours & ses Lettres la divulguerent si promptement, que le scandale s'en répandit bientôt dans toute la France, & jusqu'en Allemagne.

On s'éleva de toutes parts contre la nouveauté. Les Evêques, les Savans prirent la plume. On compara les sen-

timens de Bérenger avec ceux de Scot-Erigène, on en reconnut la ressemblan-Siècle. ce, on en découvrit l'erreur, on en démontra la fausseté. On ne se contenta pas de réfuter l'hérésie qui ne se cachoit plus; on développa le dogme Catholique, on l'établit d'une manière invincible, & l'on écarta les fausses subtilités par lesquelles il pouvoit être obscurci. Bérenger employoit trois genres de preuves dans ses Ecrits & dans ses discours, pour étayer son système erronné; des textes de l'Ecriture, des passages des Pères, & des raisonnemens philosophiques. Ses adversaires, entr'autres Hugues, Evêque de Langres, Asselin, Moine du Bec, Adelmanne & Lanfranc le suivirent pied-à-pied, dans tous les détails de sa défense. Ils rétablirent le vrai sens des textes sacrés, en suivant l'interprétation des Commentateurs les plus révérés dans l'antiquité chrétienne. Ils montrerent que les passages tirés des saints Pères, étoient ou tronqués ou altérés, ou détournés de leur vraie signification; ils démêlerent enfin l'artifice de ses raisonnemens, & ils prouverent que dans les objets de la foi, c'est la révélation, l'autorité de l'Eglise & son

a ressemblanur, on en dée se contenta ne se cachoit

gme Catholinière invincises subtilités tre obscurci.

nres de preufes difcours, mé; des rexes des Pères,

phiques. Ses igues, Evê-Moine du nc le fuivi-

s les détails le vrai fens t l'interpréles plus ré-

ienne. Ils s tirés des

qués ou alraie signi-

l'artifice prouverent

, c'est la se & son enseignement universel qu'il faut prendre pour guides, & non les vains sophis- XI. mes de la Philosophie humaine, ni les Siècles fausses lumières de la raison.

Les erreurs de Bérenger ne tarderent pas de se faire connoître à Rome. Le saint Pape Léon IX à qui elles avoient été dénoncées, en sentit le venin. Il se montroit à découvert dans une Lettre du novateur écrite à Lanfranc, qui lui fut remise en original. Elle sut lue dans un Concile que ce Pontife tint à Rome en 1050. On en trouva la doctrine totalement opposée à celle de l'Eglise, on en condamna l'auteur, & on le priva de la Communion eccléfiastique. Lanfranc, que cette Lettre avoit rendu suspect, parce qu'elle lui étoit adressée, se justifia, non par des raisonnemens & des explications, mais par une déclaration nette & précise de sa foi sur l'Eucharistie. Léon IX avoit indiqué un autre Concile plus nombreux, touchant la même affaire, afin d'empêcher l'hérésie de se fortisser par le tems. Il se tint à Verceil la même année. Bérenger, quoique cité, n'y parut point; mais il y envoya deux Clercs chargés de sa defense. Ils parlerent en faveur de leur

Maître & de sa doctrine, conformément aux instructions qu'il leur avoit Siècle données. Mais on n'eur pas de peine à les confondre & à les réduire au silenre. Les erreurs & la personne de l'Hérésiarque furent de nouveau frappés d'anathême, & l'on condamna au feu les Ecrits de Jean Scot, où il avoit puisé

fon poison.

Cependant le zèle des Evêques de France ne restoit pas dans l'inaction. Ils s'étoient assemblés à Paris en 1050, par les soins & en présence du Roi Henri I, quis'y étoit fait accompagner d'un grand nombre de Seigneurs. Bérenger n'ofa comparoître dans ce Concile, quoiqu'il en eut reçu l'ordre du Prince. On y hur ses Ecrits, & en particulier sa Lettre au Primicier de Metz, parce que c'étoit le fruit le plus récent de sa plume. Quoique les Evêques écoutassent cette lecture avec une grande attention, ils ne purent s'empêcher de l'interrompre plusieurs fois, en criant à l'impiété, tant les erreurs qu'elle contenoit leur inspirerent d'horreur. Tous les Ecrits de Bérenger furent condamnés avec ceux de Scot qu'il avoit pris pour maître. Les Prélats ne crurent pas avoir fait encore

il leur avoit pas de peine duire au silennne de l'Héu frappés d'ana au feu les il avoir puisé

Evêques de inaction. Ils n 1050, par koi Henri I., rd'un grand enger n'ofa , quoiqu'il nce. On y tlier sa Letparce que le sa plume. issent cette tion, ils ne mpre plupiété, tant leur inspi-Ecrits de ec ceux de aître. Les ait encore

affez pour la défense de la vérité, tant que Bérenger n'auroit pas été convaincu par son propre aveu, & forcé à donner Siècis. une rétractation authentique de son hérésie. C'est ce qu'on sit au Concile de Tours en 1055, en présence des Légats du Saint-Siège, dont l'un étoit le fameux Hildebrand, depuis Grégoire VII. Bérenger y eut la liberté d'exposer & de défendre ses sentimens. Mais il prit le parti plus sûr pour lui, de condamner les erreurs qu'il avoit enfeignées, & de confesser la foi commune de l'Eglise sur la manière dont elle croit le Corps & le Sang de J. C. présens dans l'Eucharistie. Il souscrivit cette rétractation, & les Légats croyant sa conduite sincère, le rétablirent dans la Communion de l'Eglise.

Mais il étoit bien loin d'abandonner de bonne-foi des sentimens sur lesquels il avoit sondé ses prétentions à la célébrité. A peine sorti du Concile, il dogmatisa plus hardiment qu'il n'avoit encore fait, & il employa les insinuations, l'adresse, les présens même, rassurer ses partisans sur l'esset des anathêmes dont il avoit été frappé. Les rétractations & les parjures ne lui coû-

ner lui - même à Rome en 1059, dans Siècle. un Concile de cent treize Evêques, auquel présida le Pape Nicolas II, souscrire la profession de soi dressée contre se erreurs par le Cardinal Humbert, jetter au seu ses Ecrits, & ceux de Scot-Erigène, & peu de tems après, écrire contre le Pape, déchirer le Cardinal, & calomnier l'Eglise entière. Il renouvella sans pudeur les mêmes scènes aux Conciles de Rouen en 1063, de Poitiers en 1075, & de Rome, sous Grégoire VII en 1078.

Ce dangereux sectaire, toujours prêt à faire succéder les abjurations aux rechûtes, & les rechûtes aux abjurations,
voyant toute l'Eglise déclarée contre
lui, sit un nouveau pas dans la voie
d'égarement où il s'étoit engagé. Il accusa l'Eglise elle-même d'être tombée
dans l'erreur, & prétendit que la vérité
prêchée par les Apôtres, enseignée par
les saints Pères, la doctrine des premiers
siècles, en un mot la vraie soi touchant
charistie, n'avoit été connue dans
les derniers tems, que de Jean Scot &
de lui. Arrivé à cet excès d'audace &
d'extravagance, il n'y avoit plus d'au-

fe condam-1059, dans rêques, au-I, fouscrire ontre ses erabert, jetter cot-Erigène, re contre le l, & calomouvella fans ux Conciles ers en 1075, ire VII en

oujours prêt ions aux relojurations, arée contre lans la voie gagé. Il actre tombée que la vérité afeignée par les premiers foi touchant onnue dans Jean Scot & d'audace & t plus d'au-

torité dans la Religion qui pût l'intimider & le ramener à la croyance orthodoxe. Cependant la miséricorde de Siècle. Dieu lui ménagea encore une restource dans le tems où sa conversion paroissoit plus désespérée. L'Ecrit qu'il venoit de publier contre sa dernière rétractation, avoit achevé de soulever & d'indigner tous ceux que ses erreurs & ses parjures avoient déjà si mal disposés à son égard. C'étoit l'ouvrage de la fureur ; il y ajoutoit l'indécence des reproches & des imputations, aux mauvais raisonnemens dans lesquels il s'étoit si souvent enveloppé. Pour sévir contre ce dernier attentat d'un homme tant de fois proscrit, les Evêques s'assemblèrent en Concile à Bordeaux l'an 1080, sous l'autorité de deux Légats de Grégoire VII. Bérenger y fut conduit par Raoul, Archevêque de Tours; & soit qu'il eut déjà fait quelque retour sur lui - même, soit qu'il sentit le poids de cette multitude de jugemens prononcés depuis trente ans contre la doctrine, soit enfin que son âge avancé & les approches de la mort excitassent dans son cœur la crainte & les remords, il parut renoncer de bonnefoi à l'erreur, & donna de grandes

marques de repentir. Depuis ce tems il ne se démentit plus, & s'étant retiré SIECLE dar.s l'isse de S. Côme à quelque distance de Tours, il y passa dans les exercices de la pénitence ses sept dernières années de sa vie. Il la termina en 1088, à l'âge d'environ quatre-vingtdix ans. On ne peut douter qu'il ne soit mort dans la paix de l'Eglise, grace que Dieu accorde rarement aux Auteurs de nouvelles hérésies. Ce fair est confirmé par une pratique du Chapitre de S. Martin de Tours, qui alloit tous les ans dans la semaine de Pâques chanter un De profundis sur la tombe de Bérenger, avant que le Prieuré de S. Côme eut été réuni à ce Chapitre en 1742.

Le caractère de Bétenger est un des plus singuliers que l'on rencontre dans l'Histoire. On le voit d'abord appliqué aux Sciences divines & humaines, consacrer ses talens à l'utilité publique s'attirer l'estime des gens de bien par une vie pure & d'abondantes aumônes attirer une jeunesse brillante & nombreuse à l'Ecole de Tours, par sa réputation, & s'ouvrir un chemin aux dignités, aux honneurs, qui n'auroient pas manqué d'être la récompense d'un

epuis ce tems il & s'étant retiré quelque dispassa dans les les sept dernièla termina en quatre-vingter qu'il ne soit Eglise, grace t aux Auteurs fair est con-1 Chapitre de alloit tous les àques chanter be de Bérende S. Côme en 1742. er est un des ncontre dans ord appliqué naines, conpublique , de bien par tes aumônes.

te & nom-

par sa répu-

nin aux dii n'auroient

apense d'un

fi grand mérite. On le voit ensuite se mourrir d'une basse jalousie contre un rival dont il lui semble que la gloire s'é-Sitcle tablit aux dépens de la sienne, concevoir

tablit aux dépens de la sienne, concevoir par ce motif si peu digne d'une ame élevée, le dessein de troubler l'Eglise par une hérésie nouvelle, rétracter ses sentimens & les reprendre mille fois, se jouer de la religion du serment, infulter aux Pasteurs par des Ecrits pleins d'amertume & d'indécence, occuper les Conciles pendant près d'un demi-siècle, se dérober sans cesse à leur autorité par la feinte & la fouplesse; & malgré l'indignation qu'inspire une conduite si peu conséquente, si peu conforme aux règles de la probité, conserver l'estime qu'il s'étoit acquise par la régularité de ses mœurs; on le voit enfin, après tant d'agitations & de traverses, se calmer tout-à-coup, se remplir des sentimens

cesse de se reprocher qu'en cessant de vivre.

Il y a néanmoins dans ce caractère, tout singulier qu'il est, des traits géné-

les plus humbles, & du plus vif repen-

tir, se plaire dans la solitude, & par un

genre de vie qui ne paroissoit plus fait

pour son âge, expier des écarts qu'il ne

raux qui lui sont communs avec tous les Auteurs d'hérésie. Nous appellons ainsi, SI È CLE, cette curiosité inquiéte qui prétend avoir droit de sonder les Mystères de la foi & de les ramener aux notions de l'ordre naturel; ce desir insatiable de faire du bruit dans le monde, & d'occuper les hommes de soi; cet abus du raisonnement, & cette affectation de vouloir toujours appliquer les idées de la Philosophie humaine aux objets de la foi; ce but de simplifier la Religion, & d'en écarter tout ce qui embarrasse à la raison pour la rendre plus croyable; cette hardiesse qui se fait un jeu d'altérer les textes, de les citer sans fidélité, & de leur faire violence pour y attacher des sens nouveaux; enfin ce dernier excès d'orgueil & de témérité, qui va jusqu'à s'en prendre au corps entier de l'Eglise, à sourenir que depuis plusieurs siècles elle est tombée dans l'erreur, & à s'attribuer exclusivement le privilège de conserver & d'enseigner la vérité. Il faut avouer qu'en tous ces points, les nouveaux disciples de Bérenger n'ont marché que trop fidélement sur ses traces. Ce rapport de vues, de conduite & de procédés entre le premier novateur

n

ti

Ce

dı

pa

se

qui ait osé contredire la foi de l'Eglise : sur l'Eucharistie, & ceux qui sont venus depuis, auroient dû, ce semble, établir SIÈCLE un préjugé bien fort contre ces derniers,

lorsqu'ils commencèrent à paroître.

avec tous les

pellons ainsi,

prétend avoir

ères de la foi

ions de l'or-

iable de faire

& d'occuper

ous du raison-

on de vouloir

s de la Philo-

ts de la foi;

gion, & d'en

se à la raison

le; cette har-

d'altérer les

délité, & de

attacher des

dernier excès

jui va jusqu'à

er de l'Eglise,

ssieurs siècles

ur, & à s'at-

privilège de

la vérité. Il

s points, les

renger n'ont

nt fur ses tra-

e conduite &

nier novateur

qui

Bérenger avoit suivi la marche de tous les Auteurs d'hérésie, qui s'étoient élevés avant lui. Comme eux, il trouva le Mystère de l'Eucharistie impénétrable aux lumières de l'esprit humain; comme eux, il tenta de le rendre plus accessible à la raison, moins éloigné de l'ordre commun de la nature, par un systême qui lui parut simple, facile à concevoir, & dégagé des grandes difficultés que présente le dogme tel que la foi nous le propose; comme eux enfin il ne sit que substituer un nouveau Mystère de son invention, à celui que l'Eglise avoit toujours cru jusqu'à lui, sur la garantie de l'Ecriture & de la Tradition, un Mystère sujet aux mêmes difficultés, & aussi peu compréhensible que celui qu'il osoit rejetter. En effet l'union du Corps & du Sang de J. C. avec le pain & le vin consacrés, n'est-elle pas le résultat d'un prodige aussi difficile à concevoir que le changement de ces substances, tel que les Catholiques l'admettent?

Tome IV.

XI.

Ne faut - il pas recourir également à la toute-puissance divine pour opérer cette Si è c LE. union, comme pour effectuer ce changement? Les miracles ne sont-ils pas aussi multipliés dans l'opinion de Bérenger, que dans le sentiment des Orthodoxes? Miracle dans l'union du Corps & du Sang de J. C. à la substance toujours existente du pain & du vin; miracle dans le changement de forme, de proportion, d'étendue que doit subir le Corps de J. C. pour produire cette union; miracle dans la réproduction de ce Corps adorable entant de lieux & sous tant d'espèces consacrées; miracle dans la durée de l'union, dans sa nature qu'on ne peut définir, dans le terme où elle commence & où elle finit, qu'on ne peut fixer, &c. Et tous ces miracles sont autant d'écueils où la raison va se briser. Ne valoit-il pas mieux s'en tenir à la foi reçue, & croire humblement ce qu'on avoit toujours cru dans l'Eglise, que de se mettre l'esprit à la torture pour n'offrir à la raison que des difficulrés non moins infurmontables & non moins inhérentes à la nature des objets, que celles dont on vouloit l'affranchir? Ce nouvel exemple confirme ce que

r

eı

91 1'1

n'c pre

&

boi

les

troi

de

con

lui-

galement à la ir opérer cette ier ce changeit-ils pas ausli de Bérenger, Orthodoxes? Corps & du ince toujours vin; miracle rme, de prodoit subir le roduire cette production de e lieux & fous miracle dans nature qu'on erme où elle it, qu'on ne ces miracles raison va se eux s'en tenir humblement lans l'Eglise, à la torture e des difficulibles & non e des objets, l'affranchir? firme ce que

nous avons dejà observé plus d'une sois, sur l'impuissance & l'inutilité des efforts de l'esprit humain, quand il entreprend Siècles de soumettre à son examen les dogmes de la Religion. Aussi tous ceux qui écrivirent dans ce siècle contre Bérenger, se bornèrent - ils à deux points auxquels se réduisoit toute la controverse qu'il avoit fait naître. Premièrement ils établissoient la vérité de soi, opposée à ses erreurs; secondement ils déclaroient que la manière dont J. C. subsiste dans l'Eucharistie après la destruction du pain & du vin, est un Mystère supérieur à toutes les lumières de la raison, Mystère que nous devons croire sans le discuter, d'après la parole de Dieu, & l'autorité de l'Eglise. Ils se sont arrêtésilà; & les Conciles qui ont condamné l'hérésie, n'ont rien fait de plus. Quiconque entreprendra de reculer ces bornes immuables & de s'ouvrir de nouvelles routes, n'aboutira qu'à l'erreur.

Observons avant de sinir que, si parmi les adversaires de Bérenger, il s'en est trouvé qui l'ont accusé de nier le dogme de la présence réelle, généralement reconnu de son tems, & qu'il admettoir lui-même, c'est que la soi de l'Eglise

T ij

XI. dans l'Eucharistie par la versu des paro-STÈCLE. les divines, étoit si authentique, si certaine, qu'on ne pensoit pas qu'il sût possible de proposer de nouvelles idées sur cet objet, sans renverser totalement la doctrine catholique.

"On ne crut pas devoir convoquer de Concile général contre Bérenger, comme l'on n'en convoqua point contre Pélage; parce que les décisions du Saint-Siège & des Conciles particuliers ayant été reçues unanimement dans toutes les Eglises, l'hérésie de Bérenger se trouva tellement détruite, qu'elle ne trouva plus de retraite que chez les Manichéens ». C'est la réstexion du savant Auteur de l'Histoire générale des Auteurs sacrés & ecclésiastiques; (Tom. XX. p. 294,) réstexion judiciense, qui méritoit de trouver place les

t de fubstance vertu des parontique, si cert pas qu'il fût nouvelles idées rser totalement

oir convoquer ntre Bérenger, qua point cones décisions du nciles particuunanimement s, l'hérésie de ment détruite, de retraite que C'est la réslel'Histoire gé-& ecclésiasti-4,) réslexion e trouver place ARTICLE X. Siècle.

Personnages illustres par leur sainteté.

PARMI les saints Personnages qui se sont rendus illustres par leurs vertus dans le onzième siècle, nous n'en choississons que trois, parce qu'ils ont donné naissance à des congrégations célèbres qui subsistent encore avec édification dans l'Eglise.

S. Romuald est le premier dans l'ordre des tems. Il naquit à Ravenne vers le milieu du dixième siècle. Sa famille étoit illustre & possédoit de grandes richesses. Il fut élevé selon les maximes du siècle, ses parens n'ayant sur lui que des vues mondaines. Lorsqu'il fut sorti de l'enfance, il se conforma aux jeunes gens de son âge & de sa qualité dans sa manière de vivre. La chasse occupoit une partie de son tems; les plaisirs succédoient à ce pénible exercice dont il se délassoit dans le sein de la volupté. Cependant au milieu de cette vie dissipée, il ne laissoit pas de sentir quelques mouvemens qui le portoient vers Dieu. La

T iij

folitude avoit pour lui des charmes, & quand il trouvoit en chassant quelque Si te le lieu écarté, d'un aspect riant & agréable, il s'y arrêtoit, & disoit en soupirant: Hélas! qu'il seroit doux de vivre ici. loin du monde se de son sul sur sul seroit de la seroit d

ici, loin du monde & de son esclavage. Ces pieux fentimens acquirent une nouvelle force par un événement que la Providence avoit ménagé pour décider sa vocation. Son père, homme violent & fier, avoit pris querelle avec un autre Seigneur. Il appella son ennemi en duel, & voulut que Romuald fût témoin du combat. Spectateur de cette barbarie, il en eut horreur, & résolut de quitter un monde qui attache la gloire & la réputation à la cruauté. Un Monastère voisin de Ravenne fut son premier asyle. Il y prit l'habit religieux à l'âge d'environ vingt ans. Les Moines qui habitoient cette retraite ne vivoient pas d'une manière conforme aux Règles de leur Institut. Après avoir passé trois ans avec eux, Romuald, malgré le peu d'autorité que lui donnoit sa jeunesse, osa les reprendre & leur faire sentir le danger où ils étoient de se perdre en continuant de vivre dans le relâchement. Indignés de cette liberté d'un jeune-homme assez

ti

e

I

J

r

s charmes, & assant quelque iant & agréasoit en soupidoux de vivre son esclavage. acquirent une iement que la pour décider omme violent avec un autre nemi en duel, ut témoin du e barbarie, il de quitter un re & la répumastère voisin ier afyle. Il y ge d'environ ii habitoient as d'une made leur Instiois ans avec eu d'autorité e, osa les rele danger où ontinuant de Indignés de omme assez

téméraire pour vouloir donner des lecons à ses Maîtres, les Moines convinrent entr'eux de se débarrasser de cet Siècle. imprudent Censeur. Romuald averti de leurs dispositions, & craignant qu'ils n'en vinssent aux effets, demanda la permission de se retirer. Il l'obtint, & alla se mettre sous la conduite d'un faint Hermite, nommé Marin, qui vivoit à quelque distance de Venise. Plus vertueux qu'éclairé, l'Hermite Marin exerça la patience de son disciple, d'une manière assez nouvelle, & que la discrétion des anciens Solitaires n'auroit certainement pas approuvée. En lui montrant à lire, ce qu'il savoit à peine, il lui frappoit la tête avec une baguette du côté gauche, de sorte que Romuald lui dit un jour, de le frapper sur l'oreille droite, parce qu'il avoit presque perdu l'usage de l'autre.

Après s'être exercé pendant quelque tems aux vertus solitaires sous la direction du bon Hermite, Romuald suivit en Catalogne un célèbre Abbé, nommé Guérin, qui avoit converti Urséole, Doge de Venise, & un Sénateur appellé Jean Gradénique. Dans cette nouvelle retraite il devint bientôt si renommé par

T iv

son éminente piété, & par le talent que Dieu lui avoir donné pour conduire les Siècle autres, qu'une multitude de disciples de tout état vint se ranger sous sa discipline. Il eut pour disciples des personnes de la plus haute qualité, entr'autres un fils du Roi de Pologne, & un parent de l'Empereur qui prêcha dans la suite l'Evangile en Russie, & obtint la cousonne du martyre. Romuald étoit luimême enflammé d'un grand zèle pour la conversion des idolâtres. Il partit en effet dans le dessein d'y travailler avec plusieurs compagnons animés du même esprit. Leur but étoit de s'avancer autant qu'il leur seroit possible, vers les contrées du Nord pour y faire connoître J. C.; mais Dieu qui avoit d'autres vues sur lui, l'arrêta dans la route par une foiblesse de jambes qui le prenoit toutes les fois qu'il vouloit marcher. Il se sépara de ses compagnons après leur avoir donné de sages avis pour se conduire dans la sainte entreprise qu'il regrettoit de ne pouvoir partager avec eux. Il fut consolé dans la suite, en apprenant les bénédictions abondantes que Dieu avoit répandues sur leurs travaux, & les succès merveilleux de leur

ar le talent que ar conduire les de de disciples r sous sa discis des perfonnes entr'autres un & un parent ia dans la fuite obtint la couuald étoit luiand zèle pour es. Il partit en travailler avec més du même s'avancer aulible, vers les faire connoître avoit d'autres s la route par qui le prenoit t marcher. Il ons après-leur pour se conprise qu'il repartager avec la fuite, en ns abondantes fur leurs trailleux de leur

mission en Pologne & dans les pays voisins. Le zèle de Romuald ne pouvant demeurer oisif, il se livra au Minis-Siècle. tère de la parole, & dans ses discours, il s'attacha principalement à combattre la simonie si commune alors parmi les Ecclésiastiques, & à inspirer le détachement du monde aux laïques. Le nombre de ceux qui se convertissoient par ses exhortations, étoit si grand, qu'à peine avoit-il formé une Communauté, qu'il étoit obligé de la confier à un Supérieur, pour aller jetter les fondemens d'une autre. Tous ces Religieux qui étoient la plupart d'une naissance distinguée, élevés délicatement & nourris dans l'abondance, vivoient dans l'austérité la plus rigoureuse, pratiquant à la lettre la Règle de S. Benoît que leur Maître avoit adoptée, & n'ayant d'autre émulation entr'eux, que de servir Dieu avec plus de ferveur. Cependant le saint Fondateur étoit ennemi de tout excès & de toute singularité. Il ne permettoit ni les macérations extraordinaires, ni les longues veilles, ni rien qui fût au-dela des observances communes que la Règle prescrivoit à tous. On raconte de ce saint homme une

Ty

de ces actions extraordinaires, qui se trouvent quelquefois dans la vie de ceux Siècle que l'esprit de Dieu suscite pour être un grand spectacle dans l'Eglise, & qu'on ne doit pas imiter en tout. Son père touché de Dieu, s'étoit retiré dans un Monastère auprès de Ravenne. Aubout de quelque tems il conçut le desir de retourner dans le siècle. Romuald instruit de cela par les Religieux du Monastère, partit de Catalogue, & se rendir à Ravenne. Ayant trouvé son pere dans la même résolution, il le fit charger de fers & frapper rudement jusqu'à ce que la tentation d'abandonner la retraite eut cédé à cette correction. L'événement justifia une conduite si étrange. Le père de Romuald ne pensa plus à quitter la vie religieuse, & quelque tems après il mourut saintement, ayant toujours édifié les Freres par de grands exemples de patience & de résignation.

Le plus célèbre établissement de S. Romuald, sut le Monastère qu'il sonda l'an 1012 dans une solitude de l'Appennin au Diocèse d'Arezzo, nommé Camaldoli. Il y passa les quinze dernières années de sa vie dans les exercices

res, qui se vie de ceux e pour être l'Eglise, & n tout. Son retiré dans venne. Auiçut le desir . Romuald eligieux du ogne, & se ivé son pere le fit charnent jusqu'à onner la retion. L'évée si étrange. ensa plus à & quelque ment, ayant es par de & de rési-

ment de S. qu'il fonda le de l'Apo, nommé inze dernièes exercices

de la pénitence, & la retraite la plus profonde, priant sans cesse & parlant peu. Il mourut en 1027. Malgré ses Si è c. E. longs travaux & l'austérité de sa vie, il avoit poussé sa carrière jusqu'à l'âge de quatre-vingt dix ans. Il se fit un si grand nombre de miracles à son tombeau, que le Pape Jean XIX accorda aux Religieux du Monastère de Camaldoli, la permission d'ériger un Autel dans le lieu de sa sépulture, cinq ans après sa mort. S. Pierre Damien qui a écrit sa vie, rapporte que ses vertus lui avoient acquis une telle autorité, que sa seule présence intimidoit les pécheurs les plus endurcis, & qu'elle inspiroit du respect aux personnes les plus élevées en dignité. Il avoit été honoré du Sacerdoce, mais on ignore en quelle année. C'est du Monastère de Camaldoli, que les Religieux de S. Romuald ont pris le nom de Camaldules, sous lequel ils sont connus depuis la fin du onzième siècle. Jusqu'à ce tems - là on les avoit appellés Romualdins du nom de leur faint Fondateur.

S. Jean Gualbert, l'un des plus illustres personnages de ce siècle, dont les premières années le virent naître, étoit

T vj

444

fils d'un gentilhomme Florentin, nommé Gualbert comme lui. Son père le STÈCLE. destinoit à la profession des armes qui étoit la sienae Son éducation & les principes qu'il reçut dans sa jeunesse, n'eurent pas d'autre objet, & il se remplit de tous les préjugés que les idées du tems avoient attachés à cet état. Lorsqu'il eut fini les exercices auxquels on appliquoit alors les jeunes gens de qualités, son père lui ordonna de venger la mort d'un de ses parens, assassiné par un autre gentilhomme. En conséquence de cet ordre fondé sur les usages barbares qui avoient force de loi parmi la Noblesse, il devoit chercher par-tout le meurtrier, jusqu'à ce qu'il eût lavé dans son sang l'outrage fait à la famille. Gualbert gémissoit de se trouver dans la cruelle nécessité de plonger son épée dans le sein de l'homicide, pour satisfaire aux loix du monde. Un jour il rencontra cet ennemi dans un chemin fi ferré qu'il leur étoit impossible de s'éviter l'un & l'autre. Gualbert avoit déjà le bras levé pour frapper, lorsque le coupable s'étant jetté par terre, le conjura au nom de J. C. de lui accorder la vie. Gualbert touché de commisération, ne

 $\mathbf{f}_{\mathbf{c}}$ 

s'e

ntin, nom-Son père le armes qui & les prinesse, n'eufe remplit es idées du tat. Lorfuxquels on ns de quade venger , assassiné En conféles usages loi parmi er par-tout il eût lavé la famille. er dans la son épée pour fatif-In jour il chemin fi de s'évioit déjà le e le coue conjura er la vie.

tion, ne

put la lui refuser. Après cette action il entra dans une Eglise voisine où il remercia Dieu de la grace qu'il venoit de Siicia. lui faire, & des sentimens de miséricorde qu'il lui avoit inspirés. Dans la ferveur de sa prière il forma le dessein de renoncer au monde & de se consacrer entièrement à la vertu. Son père combattit long-tems cette pieuse résolution; mais le voyant inébranlable, il lui permit de suivre le desir que l'esprit de Dieu avoit mis dans son cœur.

Gualbert se retira d'abord au Monastère de S. Miniat de Florence. Il y fit de si grands progrès dans la piété, que les Moines, ayant perdu l'Abbé qui les gouvernoit, le choistrent unanimement pour le remplacer. Mais l'humble Religieux refusa constamment d'accepter cette charge. Dans la crainte qu'on ne lui sît violence, & dans le desir d'une vie plus parfaite, il quitta le Monastère, & alla se cacher dans la solitude de Camaldoli. Il y resta quelque tems au milieu des saints Anachorètes qui s'étoient formés sous la conduite de Romuald. Il s'excitoit à la vertu par leurs exemples, & se pénétroit de l'esprit du saint Fondateur, qui respiroit encore dans ses

disciples. Dieu qui le destinoit à être XI. lui-même le père d'une nombreuse pos-Siècle, térité de Religieux, lui inspira le desir de se fixer dans une autre solitude de l'Appennin, moins éloignée de Florence

to

q

n

d

to

21

n

eı

que celle de Camaldoli.

On appelloit ce lieu Val-ombreuse, nom qu'il a conservé jusqu'à présent, & qui lui venoit des hauts sapins dont cette partie de la montagne étoit ombragée. Jean Gualbert s'y étant arrêté, y jetta les fondemens de la célèbre Congrégation de Val-ombreuse dont il fut l'Instituteur. Il soumit les Moines qui s'y rassemblèrent de toutes parts sous sa discipline, à la Règle de S. Benoît, qu'il leur faisoit pratiquer dans toute sa rigueur. Dieu lui avoit donné le discernement des esprits à un tel dégré, que parmi les hommes de toute condition qui venoient lui demander l'habit religieux, il distinguoit au premier coup-d'œil ceux qui devoient perfévérer, d'avec ceux qui n'étoient animés que d'un desir passager de conversion. Dans le choix des sujets qui se présentoient à lui, il préféroit les pauvres aux riches, & n'acceptoit jamais les donations que ceux-ci vouloient faire de

inoit à être breuse posira le desir solitude de de Florence

ombreuse, 'à présent, fapins dont toit ombrat arrêté, y lèbre Condont il fut Moines qui parts sous sa S. Benoît, dans toute nné le diftel dégré, oute condider l'habit u premier nt perfévéent animés conversion. se présenpauvres aux les dona-

t faire de

leurs biens au Monastère. Ayant appris que le Supérieur d'une maison de sa XI. Congrégation s'étoit relâché sur cet Siècis. article, & qu'un homme riche, en y faisant profession, s'étoit dépouillé de tout en faveur des Religieux & de la Communauté, au préjudice de sa famille, le saint homme s'y transporta, & s'étant fait remttre l'acte, il le déchira, & rendit tout aux parens du donateur. L'œconomie & l'amour de la pauvreté qu'il joignoit au désintéressement, le mettoit en état de faire d'abondantes aumônes. Il vouloit que tous ses Religieux, & principalement les Supérieurs, eussent les mêmes maximes que lui dans l'usage du temporel. Pour les inculquer plus fortement, il faisoit souvent distribuer aux pauvres, dans ses visites, toutes les provisions d'une maison, surtout lorsqu'il voyoit qu'on les avoit amassées avec une inquiétude toute humaine. L'Auteur de sa Vie racontequ'étant allé visiter un Monastère de sa dépendance, il en trouva les bâtimens d'une étendue & d'une beauté peu convenables à la simplicité religieuse. Il en fit des reproches très-vifs au Supérieur, en lui disant qu'il auroit mieux fait d'emXI.

ployer l'argent de la Communauré à nourrir les pauvres, qu'à construire un Siècle. Palais. Ensuite s'étant tourné vers un petit ruisseau qui couloit tout auprès: puisse, dit-il, ce foible ruisseau devenir un torrent, & renverser un édifice trop fomptueux pour servir de demeure à de pauvres Moines comme nous. A peine eut-il parlé, continue l'Historien, que le ruisseau s'étant enslé roula une si grande quantité de rochers, qu'ils ruinèrent tous les bâtimens superflus. Le Supérieur effrayé de cet événement, vouloit transporter ailleurs le Monastère; mais le saint homme l'en empêcha, en l'assurant que le ruisseau ne sortiroit plus de son lit. Ce qui arriva comme il l'avoit prédit.

La vie sainte & pénitente que Jean Gualbert menoit au milieu des soins qu'entraînoit le gouvernement de sa Congrégation, son zèle pour le maintien de la discipline monastique, & le don des Miracles que Dieu lui avoit accordé, répandirent sa réputation dans toute l'Italie. Les Rois, les Princes & les Souverains - Pontifes, le venoient chercher dans sa retraite, pour s'instruire par ses conseils. Ennemi de tout éclat,

u

q tc te

> ar m h

de  $\mathbf{F}_{\mathbf{i}}$ 

bi

munauté à onstruire un né vers un ut auprès: Teau devenir édifice trop meure à de s. A peine orien, que ula une si qu'ils ruiperflus. Le vénement, Monastère: ipêcha, en rtiroit plus ne il l'avoit

que Jean des foins ent de sa r le mainque, & le lui avoit tation dans Princes & venoient s'instruire tout éclat,

il ne se prêtoit à ces démarches des Grands de la terre, qui en auroient flatté tant d'autres, que quand il en pouvoit Siècis. réfulter quelque bien. Après avoir fondé un grand nombre de Maisons religieuses, ex mis la réforme dans plusieurs autres, il tomba malade au Monastère de Passiguano près de Florence. Lorsqu'il sentit sa fin approcher, il assembla tous les Abbés & les Supérieurs de fa Congrégation pour les exhorter à maintenir la ferveur & la régularité dans les Maisons qui leur étoient confiées. Ensuite ayant reçu les Sacremens de l'Eglise, il mourut âgé de soixante treize ans, l'an 1073. Le Pape Célestin III le mit au nombre des Saints que l'Eglise honore, en 1173. L'Ordre du Val-ombreuse est le premier où l'on ait admis deux classes de Religieux, distingués en Freres de Chœur, & Freres convers ou laïcs. Ceux-ci étant chargés des ouvrages les plus pénibles, n'étoient pas aftreints à un silence si rigoureux que les autres; du reste ils pratiquoient les mêmes observances.

L'Ordre des Chartreux aussi célèbre & plus étendu que celui de Val-ombreuse, prit encore naissance dans ce

= siècle, & la France a la gloire d'avoir été son berceau. S. Bruno qui donna Sitcle. cette nouvelle famille à l'Eglise, naquir à Cologne vers l'an 1040. Ses parens tenoient un rang distingué dans la Ville, & leur piété les rendoit encore plus recommandables que leur Noblesse & leur opulence. Bruno avoit recu du Ciel les plus heureuses dispositions pour les Sciences & la vertu; elles furent cultivées par la meilleure éducation qu'on pût donner alors, tant dans la Collégiale de S. Gunibert de Cologne où il commença ses études, que dans l'Ecole de Reims où il vint les perfectionner. Sans négliger les Arts agréables, il s'attacha sur-tout aux Sciences profondes & solides. Il y fit de rapides progrès, & les Ecrivains de son siècle nous le représentent comme un habile Philosophe & un favant Théologien. La réputation qu'il s'étoit acquise, le fit choisir pour occuper la place de Scholastique ou Modérateur de l'Ecole établie dans la Cathédrale de Reims dont il étoit déjà Chanoine, & dont il devint ensuite Chancelier. Il soutint la célébrité de cette Ecole, & les disciples qu'il forma remplirent avec distinction les plus hautes dignités de fur for côt qu

> un élo

L'aces qua fui de cei

for qu for fca

Ce

tou ou qu me

de

l'Eglise. Il vit même un de ses Eléves sur la Chaire de S. Pierre dans la personne d'Urbain II. Mais ce n'est pas du Stècle.
côté des talens & du mérite littéraire,
que nous nous sommes proposé de le
considérer ici. Ses vertus lui ont acquis
un droit plus sûr & plus précieux aux

éloges de la postérité.

ire d'avoir

qui donna

glife, na-

o. Ses pa-

gué dans la

loit encore

ir Noblesse

sir reçu du

itions pour

furent cul-

ation qu'on

s la Collé-

ogne où il

ans l'Ecole

fectionner.

les, il s'at-

cofondes &

grès, & les

e représen-

ophe & un

ation qu'il

pour occu-

ou Modéra-

Cathédrale

Chanoine,

ncelier. Il

cole, & les

lirent avec

dignités de

Dès sa première jeunesse, Bruno avoit fait paroître un grand fonds de piété. L'âge & l'expérience, loin d'affoiblir ces heureuses inclinations, ne servirent qu'à les fortifier. Il réfléchissoit souvent sur les dangers du siècle, sur le repos de la solitude, & sur le bonheur de ceux qui se donnent entièrement à Dieu. Ces réflexions acquirent une nouvelle force, & agirent puissamment sur son cœur, lorsqu'il fut témoin des troubles qui s'élevèrent dans l'Eglise de Reims sous l'épiscopat de Manassés, Prélat scandaleux, violent, & tyran cruel de tous ceux qui blâmoient ses désordres, ou qui ne les approuvoient pas. Quelques amis qui partageoient ses sentimens, formèrent avec lui la réfolution de quitter les choses périssables, pour parvenir à mériter les biens éternels. C'est ainsi qu'il s'en expliquoit lui-même

dans une Lettre écrite à un de ses anciens amis, long-tems après sa retraite. SIÈCLE. Tels furent les motifs qui le déterminèrent à quitter le monde, & non la prétendue résurrection d'un Docteur de Paris, réputé homme de bien, qui levant sa tête hors de la bière, pendant qu'on le portoit en terre, s'écria qu'il étoit accusé, jugé, condamné; événement dont Bruno ni aucun de ses con-

temporains n'a fait mention.

Quoique les scandales de l'Eglise de Reims eussent cessé par l'expulsion de Manassés, & l'élection de Rainald qui lui succéda, Bruno ne perdoit pas de vue le pieux dessein qu'il avoit conçu. Pour l'exécuter il s'associa six compagnons d'une grande ferveur. Ils délibéroient encore sur le genre de vie qu'ils embrasseroient, & sur le lieu qu'ils choisiroient pour retraite, lorsqu'on les adressa au faint Evêque Hugues de Grenoble, comme le plus capable de les diriger dans leur entreprise. Ils partirent donc pour se rendre auprès de lui. Le faint Prélat avoit vu la nuit précédente sept étoiles brillantes qui répandoient la luraière au loin. Lorsque Bruno & ses six compagnons arrivèrent, il ne

gné: avoi neb con prei moi pell jetta con un auto fép:

> VOI trav des éto la t ple OIL cor

> > bar por ni me de off

piè

féc

de ses ansa retraite.
e détermi& non la
Docteur de
en, qui te, pendanécria qu'il
né; événele ses conl'Eglise de
pulsion de

l'Eglise de pulsion de ainald qui oit pas de oit conçu. ix compa-Ils délibévie qu'ils lieu qu'ils rsqu'on les es de Greible de les Ils partiorès de lui. mit précéqui répanque Bruno rent, il ne douta pas que le Ciel ne les eût désignés par les sept Astres dont l'éclat XI. avoit frappé ses yeux au milieu des té-SIÈCLE nebres. Il les reçut avec joie, & les conduisit dans une solitude affreuse & presque inaccessible, au milieu des montagnes & des rochers. Ce lieu s'appelloit la Chartreufe; c'est-là que Bruno jetta les fondemens de son Ordre. Ses compagnons & lui y bâtirent d'abord un oratoire dédié à la sainte Vierge, autour duquel ils élevèrent des cellules, féparées les unes des autres. Ils y vivoient dans le silence, la prière & le travail des mains. Ils paroissoient plutôt des Anges que des hommes, tant ils étoient unis à Dieu, & détachés de la terre. Lorsque le nombre des disciples de Bruno se fut accru jusqu'à douze, on bâtit une Eglise plus grande & plus commode. Mais le saint Fondateur en bannit tout ce qui n'eût été fait que pour le plaisir des yeux. On n'y voyoit ni or, ni argent, ni riches ornemens, ni peintures curieuses, ni rien de précieux. Le Calice qui servoit à offrir le saint Sacrifice, étoit la seule pièce d'argenterie que le Monastère possédât. Les cellules ément de la même

simplicité. Elles étoient distribuées autour d'un Cloître. Chaque Solitaire SIÈCLE. avoit la sienne, & y demeuroit tout le jour, même pour manger, & ils ne se réunissoient qu'à l'Eglise pour y chanter l'Office. Tous les Dimanches l'économe leur distribuoit du pain & des légumes pour toute la semaine. Ils n'avoient point d'autre nourriture, & ne faisoient jamais usage de viande, pas même dans les maladies les plus graves. Ils jeûnoient toute l'année, ne faisant qu'un repas, excepté les Dimanches, les Fêtes solemnelles, & les Octaves de Pâques, de la Pentecôte & de Noël. Ils ne parloient presque point, & portoient le cilice en tout tems, même la nuit, On voit par ce détail, que malgré le cours des siècles, & les progrès du relâchement qui a pénétré par tout, l'Ordre édifiant des Chartreux est celui qui s'est le moins éloigné de sa première institution.

Le saint Evêque de Grenoble n'avoit pas de plus grande consolation, que d'aller souvent à la Chartreuse, partager les exercices de ces pieux Solitaires. Il vivoit comme eux, s'assujettissoit à toutes leurs observances, & s'excitoit

par l vertus Il fal son tr de fo venoi Dieu. noien objet lerina bénéd préfer vers y sité, mira & une vu po religie envoy Brunc voulu cela n & po que j des cu Brune ligiou

tems.

la Bib

cette .

uées au-Solitaire t tout le ils ne se chanter économe légumes ent point oient jame dans Ils jeûnt qu'un les Fêres de Pâ-Noël. Ils portoient e la nuit. nalgré le ogrès du r tout, est celui première

le n'avoit on , que , partager itaires. Il ttissoit à s'excitoit par leurs exemples à la pratique des = vertus qui coûtent le plus à la nature. Il falloit que Bruno le renvoyât vers Sièce. son troupeau; mais si-tôt que les affaires de son Diocèse le lui permettoient, il venoit se rejoindre aux serviteurs de Dieu. La vie toute céleste qu'ils menoient, avoit fait de leur solitude un objet de vénération; on y venoit en pélerinage, comme dans une terre de bénédiction, & un lieu consacré par la présence des Saints. Le Comte de Nevers y fut conduit par une pieuse curio. sité, comme beaucoup d'autres. Il admira un recueillement, une pénitence & une pauvreté qu'on n'avoit pas encore vu portée à ce degré dans aucun Ordre religieux. De retour chez lui, il leur envoya beaucoup de vaisselle d'argent. Bruno à qui ce présent fur porté, ne voulut pas le recevoir, disant que tout cela ne seroit d'aucune utilité pour lui & pour les siens. Le Comte plus édifié que jamais, leur envoya des peaux & des cuirs pour transcrire des Livres. S. Bruno les accepta, parce que ses Religieux employoient une partie de leur tems à copier des manuscrits, & que la Bibliothèque étoit la seule richesse de cette solitude.

Bruno gouvernoit depuis environ fix ans la Chartreuse, en qualité de Prieur Stècle ou de Maître, (c'est le titre que lui donnent les Auteurs contemporains, ainsi qu'à ses premiers successeurs,) lorsqu'Urbain II, qui avoit été son disciple, le fit venir à Rome, pour l'aider de ses conseils dans le gouvernement de l'Eglise. Il fit ce voyage vers l'an 1089. Ses Religieux furent si touchés de son départ, qu'ils abandonnèrent une solitude qui n'avoit plus de charmes pour eux. Cependant ils y revinrent au bout de quelque tems, & reprirent leur premier genre de vie fous la conduite de Landuin que le saint Fondateur leur avoit laissé pour les gouverner. Bruno fut reçu du Pape avec la distinction due à son mérite. Le Pontife qui connoissoit sa prudence, le consultoit sur les affaires les plus importantes. Mais la Cour de Rome où toutes les causes du monde chrétien étoient portées, n'étoit pas un féjour convenable pour un Saint qui avoit goûté les douceurs de la solitude, & qui soupiroit après elle. Il follicitoit vivement la permifsion de retourner à la Chartreuse; Urbain ne voulant pas y conseniir, le prefla

h ci ta q f

uife

de

pl

to

m

qu de

011

ap de:

us environ fix alité de Prieur titre que lui næmporains, fuccesseurs,) oit été son dise, pour l'aider gouvernement yage vers l'an ent si touchés abandonnèrent lus de charmes y revinrent au reprirent leur us la conduite Fondateur leur verner. Bruno la distinction ontife qui conconsultoit sur ortantes. Mais utes les causes ient portées, nvenable pour é les douceurs soupiroit après ent la permishartreuse; Urconseniir, le pressa

pressa d'accepter l'Archevêché de Reggio, pour le fixer en Italie. Bruno XI. refusa constamment un honneur dont il STECLE. se croyoit indigne. Enfin vaincu par ses instances, le Pape trouva bon qu'il se retirât dans une solitude de la Calabre, avec quelques compagnons qu'il avoit gagnés à Dieu pendant son séjour à Rome. Ils y menerent la même vie qui se pratiquoit à la Chaftreuse de Grenoble. Cette nouvelle demeure de Bruno éroit bien différente de la première, hérissée de rochers, entourée de précipices, & resserrée par de hautes montagnes. C'étoit, d'après la description qu'il en a faite lui-même, une Vallée spatiense & agréable, où l'on respiroit un air pur. Des fontaines & des ruifseaux l'arrosoient, & l'on y admiroit des arbres de toute espèce, chargés des plus beaux fruits, avec des prairies toujours couvertes de verdure & de sleurs. Ce fut-là que Bruno fonda la seconde maison de son Ordre, dans une terre qui lui fut donnée par Roger, Comte de Calabre. Ce nouveau Monastère dont on place la fondation à l'an 1094, fut appellé la Torré. Bruno y passa les sept dernières années de sa vie. Il y mourut Tome IV.

Siècle, fession de soi, après avoir fait XI. en présence de ses Religieux, une consiècle Le fession générale de toute sa vie, & une profession de soi, où il insiste sur le dogme de la présence réelle de J. C. dans l'Eucharistie, à cause des erreurs de Bérenger dont il avoir été disciple & ami.

S. Bruno n'avoit point laissé de Règle particulière à ses disciples. Leurs statuts ont été dressés par le vénérable Guignes, cinquième Général de l'Ordre. Il les forma d'après ce qu'il avoit vu pratiquer aux premiers compagnons du faint Fondateur. C'est par cette raison qu'il les intitula: Coutumes de la Grande Chartreuse. Il les rendit communes aux autres Maisons de l'Ordre, qui n'en comptoit encore que trois. Tels furent les commencemens de cet institut respectable, qui s'est répandu avec le tems dans toutes les parties du Monde Chrétien. On donne à tous les Monastères de cet Ordre le nom de Chartreuse, & aux pieux Solitaires qui les habitent, celui de Chartreux, l'un & l'autre empruntés de celui que portoit le premier défert où S. Bruno se retira. Ca toujours été depuis le Chef-lieu de cet Ordre, &

I ch qui pa

110

qu

dit fav Leifan par mé dér la été

rap

dar

bou

la résidence du Supérieur Général qui = le gouverne.

SIÈCLE.

## ARTICLE

## Ecrivains Ecrléfiastiques.

Nous ferons à notre ordinaire un choix des Auteurs les plus célèbres, & qui méritent le plus d'être connus, tant parmi les Grecs, que parmi 's Latins. Tel est la nature de cet Ouvrage, qu'il ne doit présenter au Lecteur, que ce qu'il y a de plus utile à savoir, & de plus intéressant sur chaque objet.

Michel Psellus, dont nous avons déjà dit un mot, sut sans contredit le plus savant des Grecs qui cultivèrent les Lettres dans ce siècle. Il étoit issu d'une famille illustre de Constantinople. Il parvint an rang de Sénateur, & son mérite le fit jouir d'une grande considération auprès des Empereurs, jusqu'à la chûte de Michel - Ducas qui avoit été son Elève. Après cet événement rapporté à l'an 1078, Psellus se retira dans un Monastère où il mourut au bout de quelque tems. Les Auteurs

avoir fait une cone, & une ifte sur le de J. C. es erreurs é disciple

de Règle eurs statuts able Guil'Ordre. avoit vu agnons du tte raison la Grande nunes aux qui n'en furentles respectatems dans Chrétien. res de cet e, & aux nt, celui

mpruntés

ier défert

ijours été

rdre, &







IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 SIM STATE OF THE S

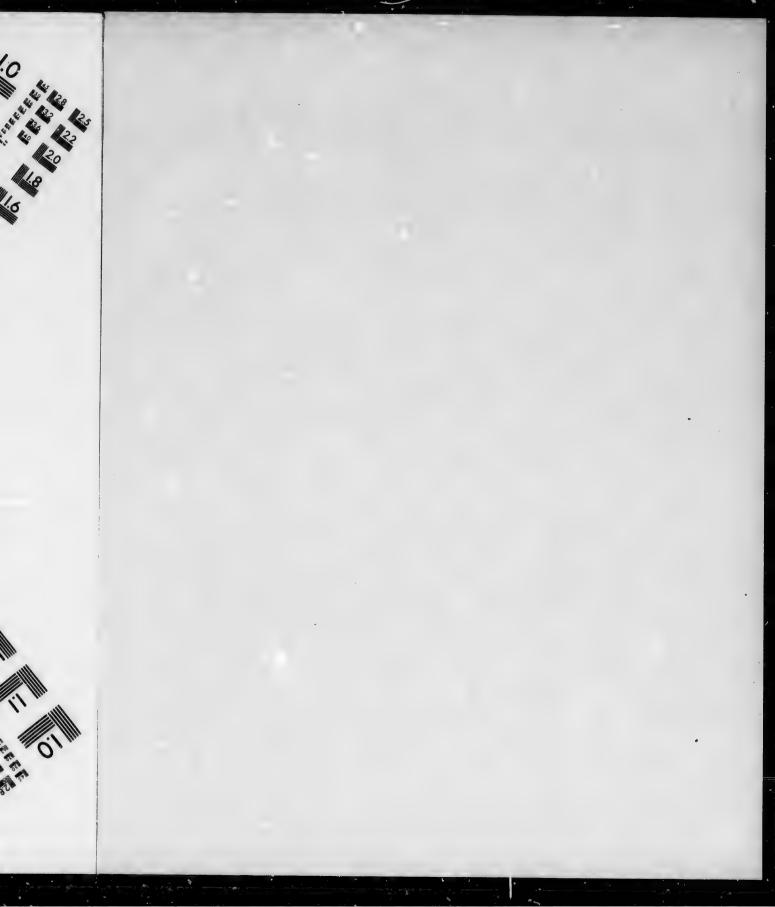

Grecs qui ont para depuis lui, ont donné de grands éloges à son érudi-Siècle tion. Il s'étoit exercé avec succès dans presque tous les genres de Littérature sacrée & profane. Cependant les divers Ecrits qui sont sortis de sa plume, n'ont point été réunis en corps d'Ouvrages. Ils se trouvent ou imprimés séparément, ou répandus dans disférens recueils. Léon Allatius, l'un des plus favans & des plus judicieux Critiques du dix-septième siècle, qui avoit fait une étude particulière de la Littérature Grecque du moyen âge, met les Ouvrages de Psellus au-dessus de tout ce qui a été écrit dans sa Langue, de son tems & après lui. Il loue sur - tout le bel ordre qui règne dans ses productions de tout genre; il en admire le style noble, pur, éloquent, & il assure que personne n'a traité plus à fond les matières auxquelles il s'est attaché. D'autres Critiques n'en ont pas porté un jugement aussi favorable. M. Dupin entr'autres, dans le dixième siècle de sa Bibliothèque ecclésiastique, dir que malgré la haute estime d'Allatius pour cet Ecrivain, il ne trouve ses Ouvrages ni fort utiles par leur objet, ni fort

éc

80

qu

po

tio

po

lui , ont fon érudisuccès dans Littérature t les divers sa plume, orps d'Oui imprimés ns différens in des plus x Critiques avoit fait Littérature et les Oude tout ce que, de son ur - tout le es producadmire le & il affure us à fond est attaché. t pas porté M. Dupin

e siècle de

e, dit que

llatius pour

s Ouvrages

et, ni fort

favans dans les matières ecclésiastiques, ni fort éloquens & fort agréables quant au style. Pour concilier deux opinions si SIÈELE. opposées sur le mérite du même Auteur, il faudroit fe livrer à des discussions & à des analyses qui n'entrent point dans

notre plan.

Nous placerons fous ce siècle Théophane le Céraméen, Archevêque de Tauromine en Sicile, quoiqu'il y ait eu des Critiques qui l'aient rapporté au neuvième. Deux raisons nous décident à cela; 1°. c'est qu'il cite Siméon Métaphraste, Auteur du dixième siècle; 20. c'est qu'il parle du Roi Roger, qui ne peut être autre que le Comte de Sicile de ce nom, qualifié du titre de Roi, suivant la coutume des Grecs. Cet Auteur a laissé soixante douze Homélies écrites d'un style simple, sans ornement & sans élévation, mais très-instructives, & à la portée des fidèles pour qui ces discours ont été faits. Il y explique d'abord le sens littéral des Eyangiles & s'étend ensuite sur le sens allégorique & moral. Il en tire des inductions pour la pratique des devoirs & la direction des mœurs. Tout y est bien exposé, clair, intelligible, & les vérités

de pratique sur lesquelles le peuple de tous les tems a besoin qu'on insiste plus Siècle que sur tout le reste, y sont mises dans le jour qui leur convient. Les contemporains de cet Evêque estimoient beaucoup ses Homélies, sur-tout à cause de la folidité de sa morale, & de la méthode simple qu'il a suivie dans l'explication des préceptes évangéliques. Il est certain que ces sortes d'instructions populaires font ordinairement plus utiles, que des discours d'un style plus châtie & plus éloquent.

Théophylacte, Archevêque d'Acride, Métropole de toute la Bulgarie, est compté avec raison parmi les hommes illustres & les bons Auteurs que l'Eglise Grecque a produit dans ce siècle. Il étoit de Constantinople & florissoit sous les Empereurs Romain-Diogène, Michel-Ducas & Nicéphore-Botoniate. Il fut instruit de bonne - heure dans les Sciences eccléfiastiques. Par ses talens naturels & son application, il fit de si grands progrès, & parvint à une réputation de savoir si bien établie, qu'il pouvoir aspirer aux premières dignités de l'Eglise. Lorsqu'il sut élevé à l'Episcopat, il travailla fans relâche à

peuple de insiste plus mises dans les contemoient beauà cause de de la mélans l'expliésliques. Il instructions at plus uti-

e plunchâué

e d'Acride. lgarie, est es hommes que l'Eglise e fiècle. Il orissoit sous gène, Miotoniate. Il re dans les r ses talens il fit de fi à une répuablie, qu'il res dignités levé à l'Erelâche à

étendre le Christianisme dans les dissérentes parties de sa Métropole où il XI. y avoit encore un grand nombre de Siècle.

Payens, & à fortifier les nouveaux Chrétiens dans les principes de la foi. Malgré ces travaux qui l'occupoient sans cesse au - dehors, & qui absorboient une grande partie de son tems, il sut le ménager si bien qu'il en trouva encore assez pour composer plusieurs Ouvrages. Parmi ceux qui nous restent de lui, les plus importans sont des Commentaires sur les quatre Evangiles, les Actes des Apôtres, les Epîtres de S. Paul, & les Prophêtes Habacuc, Jonas, Nahum & Ofée; un Recueil de soixante - quinze Lettres sur divers points de Morale & de Discipline, & quelques pièces moins considérables, répandues dans différentes compilations. Il s'est attaché dans ses Commentaires à développer le fens littéral. Ceux de S. Jean Chrysostôme lui en ont fourni presque tout le fonds. Il a très-bien faisi la pensée du faint Docteur, & c'est le principal mérite de ses interprétations, qui d'ailleurs sont claires, naturelles & très - propres à faciliter l'in-

V iv

telligence du texte. On place la mort de cet Ecrivain vers l'an 1071.

SIÈCLE.

Siméon, surnommé le Jeune ou Xylocerce, Abbé du Monastère de S. Mamas à Constantinople, étoit aussi un des ornemens de l'Eglise Grecque, vers le milieu de ce siècle. Nous avons de lui trente-trois discours sur la foi. la Morale chrétienne & les devoirs monastiques; un Traité ascérique en prose mesurée, intitulé: Hymnes de l'amour divin, & quelques autres compositions à peu près du même genre. Tous ces Ouvrages sont écrits d'une manière touchante, affectueuse, propre à nourrir la piété, & à échausser les cœurs des sentimens les plus tendres de l'amour divin. Ils font remplis d'excellentes maximes sur les pratiques de la vie contemplative, & sur les moyens de s'élever à l'oraison la plus sublime. Cependant ils ne sont pas sans danger, à cause de plusieurs principes sur l'union de l'ame avec Dieu, & sur l'oraison passive, dont l'abus sut porté si loin par de faux spirituels, qu'il enfanta la secte des Hésicastes ou anciens Quiétistes. Siméon le Jeune a été regardé comme

e la mort 71. Jeune ou tère de S. oit aussi un Grecque, Vous avons ur la foi, evoirs moe en prose de l'amour mpolitions Tous ces anière touà nourrir cœurs des de l'amour excellentes la vie conde s'élever Cependant , à cause l'union de raison pasi loin par ta la secte Quiétistes.

dé comme

un des Chefs de cette secte de prétendus Mystiques, dont nous parlerons plus au long dans l'histoire du quator-Sièce. zième siècle, tems où elle a fait le plus de bruit chez les Grecs. Ce qui a donné lieu de le mettre au rang des Ecrivains favorables au Quiétisme, ce sont les termes d'union essentielle, de lumière incréée, de transformation de l'homme en J. C. d'état impassible où toutes les facultés de l'ame sont immobiles & sans action; & quantité d'autres dont il s'est servi, & dont les anciens Quiétistes aussi bien que les nouveaux ont tant abusé. Mais s'il y a dans ses Ecrits des choses qui peuvent le rendre suspect à cet égard, il y en a un plus grand nombre qui peuvent le justifier. Proposer à ceux qui veulent avancer dans la vie spirituelle, l'exemple des plus saints Solitaires, des Arsènes, des Euthymius, des Sabas; poser l'humilité pour fondement de toutes les vertus, insister en toute occasion sur la nécessité de combattre les passions, de prendre J. C. pour modèle, de joindre les œuvres à la foi; rappeller souvent l'obligation de faire pénitence, de pleurer ses péchés, de s'exciter à la

XI.

douleur & au repentir, recommander aux Religieux le chant des Pseaumes, Sitci . la lecture & le travail des mains, &c.; c'est assurément enseigner une doctrine bien opposée aux erreurs des Quiétistes. anciens & modernes. Or cette doctrine, on la trouve établie, répétée dans tous les Ouvrages de Siméon, qui sont parvenus jusqu'à nous. D'où il semble qu'on peut conclure que, si dans la suite les Hésicastes se sont appuyés sur l'autorité de ce pieux Auteur, ils n'ont fait en cela qu'imiter les autres fectaires, dont l'usage a toujours été de se couvrir fous les noms les plus respectables, afin de se dérober par-là aux justes censures. de l'Eglise.

S. Fulbert, Evêque de Chartres, qui fut en son tems la plus grande lumière. de l'Eglise Gallicane, est encore inconnu par rapport au lieu de sa naissance, & à l'état de fa famille. Il nous apprend lui-même, qu'il n'étoit considérable dans le monde ni par son extraction, ni par sa fortune. Quelques-uns ont pensé: qu'il étoit Romain, d'autres le croyent né dans le Poitou, ou en général dans le Duché d'Aquitaine, à cause de ses liaisons avec le Duc Guillaume V, qu'il

mmander Yeaumes, ins , &co.; e doctrine Quiétistes: ette docrépétée. néon, qui où il semsi dans la puyés sur ils n'ont fectaires, se couvrir bles, afin s censures.

rtres, qui e lumière. re inconnaissance, s apprend nsidérable ction, ni ont penfé: e croyent réral dans se de ses V, qu'il

467 appelle son Maître. Quoi qu'il en soit, = Fulbert, malgré la pauvreté de sa famille, trouva moyen d'étudier sous les SIÈCLE. meilleurs Maîtres de son tems, entre autres sous le célèbre Gerbert qui gouvernoit alors l'Ecole de Reims. Il étoit jeune encore lorsqu'il alla à Chartres, & qu'il y ouvrit une Ecole dont la réputation devint en peu de tems si brillante & si généralement répandue, qu'on y venoit en foule de tous les côtés. Aux fonctions d'Ecolâtre, Fulbert joignit encore celles de Chancelier de l'Eglise de Chartres; & l'équivoque de ce titre a fait dire à quelques-uns qu'il avoit été Chancelier du Roi Robert, qui marqua toujours une grande estime pour lui. Il enseigna long-rems; & comme il ne se bornoit pas à dissiper les ténèbres de l'ignorance par l'étude des Sciences divines & humaines, maisqu'il s'appliquoit encore plus à former les cœurs, en y jettant la semence de toutes les vertus, il contribua tout à la fois au rétablissement des bonnes mœurs & aux progrès des Lettres en Occident. Tout ce qu'il y eut d'hommes recommandables par leurs lumières & leur zèle dans les Eglises de France &

d'Allemagne, se faisoient gloire d'avoir été ses disciples. La plupart furent éle-Sièces vés aux dignités ecclésiastiques, & tous se rappelloient avec attendrissement les leçons de piété qu'ils avoient reçues de lui.

'L'Evêché de Chartres étant venu à vaquer en 1007, Fulbert qui réunissoit l'estime des Princes, des Evêques & du peuple, fut élu pour remplir ce Siège. Il porta dans ce haut rang toutes les qualités qui sont nécessaires pour en bien remplir les obligations. Nous avons peu de détails sur les actions de sa vie épiscopale. Mais on sait par tous les monumens de ce siècle, qu'il eut part aux affaires les plus importantes de l'Eglise, & qu'il sut en particulier l'oracle des Evêques de France, qui ne faisoient rien sans le consulter. Son Eglise Cathédrale ayant été réduite en cendres par un incendie qui avoit consumé presque toute la Ville de Chartres en 1020, il entreprit de la rebâtir avec une magnificence digne de sa piété & de son zèle pour la gloire de Dieu. Elle étoit dédiée à la sainte Vierge, & la singulière dévotion qu'il avoit pour elle le porta à y établir la fête de la

réc le Pr En da ave vit

Na

ch pa cu de tet me

he

eft a é fes no pa

pli aff ttn €0 l'i

or

ire d'avoir urent éle-, & tous ement les nt reçues

t venu à réunissoit rêques & mplir ce ng toutes res pour is. Nous ctions de fait par le, qu'il s imporen par-France, onfulter. é réduite ui avoit de Chara rebâtir la piété de Dieu. Vierge, oit pour

te de la

Nativité dont l'institution étoit encore récente dans l'Eglise. Il sit aussi, par XI. le même motif, des Hymnes & des Siècle. Proses en l'honneur de la Mère de Dieu. Ensin ce pieux & savant Prélat mourut dans un âge avancé en 1029, après avoir gouverné l'Eglise de Chartres vingt-un ans & quelques mois. Une chose digne de remarque & qui doit paroître assez singulière, c'est que son culte ne soit point établi dans l'Eglise de Chartres, quoique tous les Auteurs qui ont parlé de lui depuis sa mort, le qualisient de Saint ou de Bienheureux.

Parmi les Ouvrages qui nous restent de Fulbert, les plus connus & les plus estimés, sont ses Lettres dont le Recueil a été imprimé plusieurs sois avec diverses augmentations; & ses Sermons au nombre de dix. Ses Lettres sont la plupart très - courtes, quoiqu'elles roulent ordinairement sur des points de discipline, des objets de morale, ou des affaires ecclésiastiques. Dans quelquesuns de ses Sermons il s'attache à faire connoître l'esprit de la Religion dans l'institution des solemnités pour lesquelles ils ont été faits; & dans les autres

il combat les erreurs de son tems, & se propose d'établir les vérités qu'elles Siècle, attaquoient, moins par des preuves savantes, que par des explications à la portée du peuple. « Quant à sa manière d'écrire, disent les savans Auteurs de l'Histoire Littéraire de France, (T. VII, pag. 278.) » les Critiques con-» viennent qu'elle est au-dessus de celle " des autres Ecrivains de son tems. Le » style de ses Lettres en particulier est » plus châtié; il s'y trouve de l'es-» prit, un tour & une délicatesse di-» gnes des bons siècles. ». M. Dupin juge « qu'il n'a pas si bien réussi dans " ses autres Ouvrages; cependant il » ajoute que cet Auteur parle fort per-» tinemment & fur le dogme & fur " la discipline de l'Eglise; qu'il donne » des décisions très - justes sur les cas " qu'on lui propose, & qu'il fait pa-» roître de la fermeté dans les occa-» sions, sans manquer néanmoins de " respect aux Puissances ". (Biblioth. ecclésias. onzième siècle, p. 18.)

S. Pierre Damien naquit à Ravenne fur la fin du dixième siècle. Ses parens étoient d'une condition honnête, mais peu riches & chargés d'enfans. Peu après fes d'er qui le p mil heu qui fa r Il s

fa 1

Aprifes s'ap deu qu' feig

ce

Il e qui con fori mê le f

l'ar qu' cho

n tems, & se rités qu'elles des preuves plications à la ant à sa maavans Auteurs France, (T. Critiques conlessus de celle fon tems. Le particulier est ouve de l'efélicatesse di-. M. Dupin en réussi dans cependant il arle fort perogme & fur qu'il donne fur les cas qu'il fait pans les occaeanmoins de . (Biblioth. 18.) t à Ravenne

. Ses parens

nnête , mais

is. Peu après

sa naissance, il sut sur le point d'être abandonné par sa mère, à qui l'aîné de XI. ses frères reprochoit le grand nombre Siècis. d'enfans qu'elle mettoit au monde, ce qui réduiroit à rien pour chacun d'eux, le peu de bien qu'il y avoit dans la famille. Il perdit ses parens de bonneheure, & fut retiré par un de ses frères, qui le traita fort durement. Un autre plus doux & plus humain le prit dans sa maison, & fournit à tous ses besoins. Il s'appelloit Damien, & l'on croit que ce fut par reconnoissance de ses bons procédés, que Pierre prit ce surnom. Après sa première enfance, il alla faire ses études à Fayance & à Parme. Il s'appliqua aux Sciences avec tant d'ardeur, & y fit des progrès si rapides, qu'en peu de tems il fut en état d'enseigner aux autres ce qu'il avoit appris. Il eut un grand nombre de disciples, ce qui rendoit le produit de ses leçons assez. considérable. Mais comme sa vie étoit fort pénitente, il dépensoit peu pour luimême, & répandoit tout le reste dans le sein des pauvres pour lesquels il avoit l'amour le plus tendre. Les réflexions. qu'il faisoit souvent sur la vanité des choses humaines, & sur la folie de ceux

qui pour acquérir une science trompeuse, négligent la vraie fagesse, lui inspirè-SIÈCLE rent le desir de renoncer au monde, Il ne tarda pas à le suivre, & quoique ses talens pussent lui faire espérer de grands avantages dans le siècle, il se retira dans une solitude de l'Ombrie, appellée Font-Avelle, où plusieurs saints Hermites menoient une vie très-parfaite, sous la conduite d'un Abbé, homme d'un grand mérite & d'une éminente vertu. Pierre Damien trouva dans ce saint lieu ce qu'il souhaitoit depuis longtems, le repos de l'esprit & du cœur, le loisir de prier & de méditer les saintes Ecritures, avec de grands exemples de ferveur & de mortification à imiter. Tout le tems qui n'étoit pas rempli par les exercices de la Règle, il l'employoit à l'étude des Livres divins & des Pères, de sorte qu'il devint bientôt aussi habile dans les Sciences eccléfiaftiques, qu'il l'avoit été jusques-là dans les Lettres profanes.

Dieu ne l'avoit pas destiné seulement à édifier l'Eglise par la pénitence & les autres vertus qui se perfectionnent dans la retraite; mais il vouloit qu'il travaillât pour elle d'une manière encore plus

utile com en de ce c avec dep IX ·la d les con tant ame Ton puis eure zèle au t prits patie les en : arde retor

n'ave

Pape

vive

feco: Il al

ce trompeuse, lui inspireu monde. Il & quoique e espérer de siècle, il se e l'Ombrie, usieurs saints très-parfaite, bé, homme ne éminente uva dans ce depuis long-& du cœur, iter les fainds exemples on à imiter. s rempli par l'employoit des Pères, aussi habile ques, qu'il

é seulement itence & les prinent dans qu'il travailencore plus

les Lettres

utile, en instruisant les peuples, en = combattant les vices & les abus, & en ranimant le zèle des Pasteurs par Siècle. de vives exhortations. Ce fut en effet ce que Pierre Damien ne cessa de faire avec autant d'ardeur que de prudence, depuis qu'il eut été placé par Etienne IX sur le Siège d'Ostie, & revêtu de la dignité de Cardinal. Presque toutes les grandes affaires de l'Eglise lui furent confiées; il favoit les conduire avec tant de sagesse & d'habileté, qu'il les aménoit toujours à une heureuse fin. Tous les Papes qui l'employèrent depuis Etienne IX jusqu'à Alexandre II, eurent toujours lieu d'applaudir à son zèle pour l'honneur du Saint-Siège, & au talent qu'il avoit de manier les esprits. Cependant au milieu de ces occupations multipliées, il ne négligeoit pas les fonctions de l'Episcopat. Mais il en sentoit tout le poids, & desiroit ardemment d'en être déchargé, pour retourner dans sa chère solitude, qu'il n'avoit jamais cessé de regretter. Pape Alexandre II ne put résister à ses vives instances. Pierre quitta donc une seconde fois le monde & ses grandeurs. Il alla rejoindre ses frères dans le déXI.

cule

8c Sair

de

de (

date

Rod

Rela

fain

des

autr

de

pin .

fiècl

>> C

n A

D 8

n à

» li

n 8

» . l'

10 f

» g

20 0

» 8

». e

sert de Font-Avelle, & comme il en étoit Abbé, il donna tous ses soins à SIECLE, maintenir l'esprit de pénitence & de régularité dans ce Monastère & dans ceux qui en dépendoient. Cependant il ne laissa pas d'être encore employé par le Souverain-Pontife en diverses Légations, tantôt en France, tantôt en Allemagne & en Italie. Il suffisoit qu'une affaire fût délicate, épineuse, qu'elle exigeât d'être conduite avec modération & dextérité, pour qu'on en chargeat le pieux & savant Cardinal. Sa patience venoit à bout de lever tous les obstacles, & sa douceur réussissoit toujours à écarter les difficultés que la contrariété des esprits faisoit naître. Il parvint à l'âge de quatre-vingts ans passés, sans rien diminuer de ses austérités & de ses travaux. On place sa mort au 22 Février de l'an 1072.

Ses Ouvrages ont été recueillis dans un Volume divisé en quatre Tomes ou Parties, qui renferment; 10. cent cinquante-huit Lettres distribuées en huit Livres, selon la qualité des personnes à qui elles sont adressées; 2°. soixantequinze Sermons, rangés suivant l'ordre des Fêtes de l'année; 3º. soixante Opus

comme il en s ses soins à itence & de tère & dans Cependant il employé par verses Légantôt en Allefisoit qu'une use, qu'elle modération n chargeât le Sa patience es obstacles, jours à écarntrariété des rvint à l'âge , sans rien de ses tra-2 Février de

Tomes ou cent cinées en huit s personnes of soixantevant l'ordre kante Opus

cules sur diverses questions de morale = & de discipline; 5°. cinq Vies de Saints, savoir celle de S. Odilon, Abbé SIÈCLE. de Cluny, celle de S. Maur, Evêque de Césène, celle de S. Romuald, Fondateur des Camaldules, celle de St. Rodulphe, Evêque d'Engubio, & une Relation du martyre de S. Flore & de sainte Lucille; 6°. enfin des Prières, des Hymnes & des Profes, & quelques. autres pièces dont plusieurs ne sont pas de lui. " Pierre Damien, dit M. Dupini, Bibliotheque ecclésiast. onzième siècle, p. 335, » écrivoit avec beau-» coup de facilité & de netteté; son u style est poli, élégant, plein de figures » & de variétés agréables; il pense » bien, & donne un tour fin & délicat » à ce qu'il écrit. Il y a des Lettres de » lui qui sont composées avec tout l'art » & toute l'adresse possibles. Il avoit » l'esprit propre aux négociations, & » savoit si bien ménager les choses, » que ceux mêmes qu'il condamnoit " ou qu'il reprenoit, reconnoissoient » que c'étoit avec raison qu'il le fai-» soit. Il parloit avec liberté aux Papes » & aux autres personnes constituées » en dignité, sans manquer néanmoins

» au respect qu'il leur devoit. Il a fait » son possible, pour faire revivre au XI. » moins une ombre de la discipline » ancienne dans ce siècle corrompu, » pour mettre des barrières aux désor-. » dres du Clergé & des Moines de son » tems. Il étoit fort savant dans les » matières eccléfiastiques. Il étoit aussi » très-plein de l'Ecriture sainte; mais » il s'arrêtoit plutôt aux allégories qu'au » sens spirituel. Il avoit lu les Pères » Latins, particuliérement S. Augustin » & S. Grégoire, dont il avoit bien » pris la doctrine & les maximes. Il » raisonnoit avec subtilité sur les ques-» tions de théologie & de controverse. » Il étoit fort dévot envers la sainte » Vierge, & exact observateur des rits » de l'Eglise & des pratiques monasti-» ques ». On pourroit ajouter à ce jugement, que la critique marqua souvent à cet Ecrivain, d'ailleurs si estimable, qu'il n'étoit pas assez en garde contre le merveilleux, qu'il admettoit avec une extrême crédulité toutes les Histoires de miracles & d'apparitions, & que la plupart du tems ses preuves,

même en traitant des matières de la plus grande importance, se réduisent à des explination of the control of the co

ceme
tre. des A
geoit
Lanfi
qu'il
pas e
vacan
pour
Il do
plicat

geant

voit. Il a fait e revivre au la discipline corrompu, es aux désorloines de son ant dans les Il étoit aussi fainte; mais égories qu'au lû les Pères S. Augustin avoit bien naximes. Il sur les quescontroverse. rs la sainte teur des rits ies monastiuter à ce juqua fouvent estimable, arde contre ettoit avec es les Hifritions, & es preuves.

es de la plus

isent à des

explications arbitraires de l'écriture Mais à l'égard de ces foibles taches XI. qu'on remarque dans ses Ecrits, les Siecle. idées de son siècle, & son grand zèle pour l'honneur de l'Eglise, doivent luiservir d'excuse. Les désordres contre lesquels il s'éleva tant qu'il vécut, avec un courage admirable, étoient la simonie & l'impudicité des Clercs; la vie profane & l'irrégularité des Moines, & les abus qui règnoient à la Cour de Rome; abus que les Papes eux-mêmes. ne pouvoient réprimer, parce qu'ils étoient une suite nécessaire du nouveau système de gouvernement ecclésiastique, introduit par les fausses Décrétales.

Lanfranc naquit à Pavie au commencement de ce siècle, d'une famille illustre. Son père étoit Sénateur & Gardien des Archives, place honorable qui exigeoit autant de talens que de probité. Lanfranc étoit encore fort jeune, lorsqu'il le perdit. Mais comme il n'étoit pas encore en âge d'exercer les charges vacantes par sa mort, il quitta sa patrie pour aller faire ses études à Boulogne. Il donna tout son tems & toute son application aux Sciences humaines, songeant peu à celle du salut. Au bout

de quelque tems il passa en France: dans le desir de perfectionner ses con-Sitche noissances & de se faire un nom. En traversant une forêt il fur arrêté par des voleurs qui le dépouillèrent & l'attachèrent à un arbre. Dans cette trifte situation, d'où ses talens & son savoir ne pouvoient le tirer, expose à mourir de faim ou à devenir la proie des bêtes féroces, il voulut se recommander à Dieu, & réciter quelques prières vocales; mais il n'en savoit aucune. Confus d'une ignorance si propre à humilier un Savant, il s'écria dans un vif fentiment de componction : Hélas, Seigneur! j'ai employé tant d'années à étudier les Sciences humaines, & je n'ai pas encore appris à vous prier. Délivrez-moi du danger où je suis, & je vous promets de me confacrer à votre service. A peine avoit-il prononcé ces paroles, qu'il entendit quelque bruit dans l'éloignement. C'étoient des voyageurs qui Jorsque venoient de son côté. Il implora leur die, l fecours, & après qu'ils l'eurent délié, faire l il leur demanda s'il n'y avoir pas quel der à que Monastère dans les environs. Les grande voyageurs lui ayant dit que l'Abbaye du quête Bec, nouvellement établie, n'étoit pas Phoisit

loin chem arriva On r du no à se ferve L'Ab qu'il feign cole e mée. Maîtr lèbre défert rendre bientô feurs ( autres l'avone dans 1

Lan

en France mer ses conin nom. En rrêté par des nt: 8c l'attacette trifte oie des bêtes ommander à prières vocaune. Confus

loin de-là, & lui en ayant montré le chemin, il s'y rendit aussi-tôt, & en arrivant il pria l'Abbé de l'y recevoir. Siècie. On ne tarda pas à conneître le mérite du nouveau Religieux, qui ne cherchoit à se distinguer des autres, que par sa & son savoir serveur, son obéissance & son humilité. ofe à mourir L'Abbé ne voulant pas enfouir le trésor qu'il possédoit, chargea Lanstranc d'enseigner dans son Monastère, dont l'Ecole étoit encore foible & peu renommée. Sous la direction de cet excellent à humilier Maître, elle devint bientôt la plus céun vif fen- lèbre qu'il y eut dans ces contrées. On Hélas, Sei- désertoit les autres Académies pour s'y d'années d rendre; & la foule des Elèves y fut bientôt si grande, que les autres Profes-prier. Déli-seurs en conçurent de la jalousse, entre r, & je vous autres le fameux Bérenger, comme nous ces paroles, dans l'Article IX.

dans l'éloi- Lanfranc étoit devenu Prieur du Bec, oyageurs qui Jorsque Guillaume I, Duc de Normanimplora leur die, le tira de ce Monastère, pour le urent délié, faire Abbé de celui qu'il venoit de fon-oit pas quel der à Caën. Ce Prince avoit une si virons. Les grande estime pour lui, qu'après la conl'Abbaye du quête du Royanme d'Angleterre, il le n'étoit pas hoisit pour aller à Rome conferer en

fon nom avec le Pape Alexandre II, sur les moyens de réformer les Eglises de SIÈCLE. cette Isle, où la simonie & la corruption des mœuts avoient introduit toutes sortes de vices. Le succès de Lanfranc dans cette commission ayant fait éclater de plus en plus son génie & son habileté, Guillaume résolut de l'élever à l'Episcopat, afin de rendre ses talens plus utiles à l'Eglise. Mais le pieux Abbé content dans sa retraite, & plein de répugnance pour les dignités dont il connoissoit les devoirs & les dangers, refusa constamment l'Archevêché de Rouen qu'on le pressoit d'accepter. Quelque tems après, Guillaume qui avoit besoin d'un homme éclairé, ferme & vertueux pour remplir le Siège de Cantorbéri, jetta les yeux sur Lanfranc, & le força de prendre le gouvernement de cette Eglise en 1070. Le choix du Prince fut applaudi de tout le monde, & confirmé par un Concile. Le Pape Alexandre II, qui avoir été disciple de Lanfranc, lui envoya par distinction deux Pallium, marquant par-là combien il étoir éloigné de con-

fentir aux vives instances qu'il lui faison

pour, être déchargé du pesant fardeau

de gli an tor au nai

for mé for ce

l'ar blie pau du en

Epî les tres fort con dan

n'est natu qu'i mat

véri

ndre II, fur s Eglises de k la corruproduit toutes de Lanfranc t fait éclater. & fon habile l'élever à e ses talens ais le pieux ite, & plein lignités dont & les danl'Archevêché it d'accepter. illaume qui clairé, ferme le Siège de ux fur Lanre le gouvern 1070, Le udi de tout un Concile. qui avoit été i envoya par , marquant igné de conu'il lui faisoi

esant fardeau

de l'épiscopat. Lanfranc gouverna l'Eglise de Cantorbéri l'espace de dix-neus
ans, avec beaucoup de prudence & d'autorité. Il conserva toujours son crédit
auprès du Roi Guillaume, & ce Monarque, obligé de passer dans le Continent pour mettre ordre aux affaires de
son Duché de Normandie, l'avoit nommé Régent du Royaume d'Angleterre en
son absence. Il mourut peu de tems après
ce grand Prince au commencement de
l'an 1089.

Ses Ecrits ont été rassemblés & publiés par D. Luc d'Achéry. Les principaux sont : 1°. un Traité du Corps & du Sang de J. C. contre Bérenger; nous en avons parlé dans l'Article de ce novateur; 20. des Commentaires sur les Epîtres de S. Paul; 3°. des Notes sur les Ouvrages de Cassien; 4°. des Lettres courtes & en petit nombre, mais fort remarquables & très-propres à faire connoître l'état de l'Eglise d'Angleterre dans ce siècle. Le style de Lanfranc n'est ni sleuri, ni élevé, mais simple, naturel, clair & facile, tel en un mot qu'il doit être dans les Ouvrages dogmatiques, dont le but est de prouver les vérités & de réfuter les erreurs. Ses rai-Tome IV.

482

XI.

fonnemens sont justes & pleins de force; ses preuves dégagées de tout objet étranger, sont pressantes & disposées dans le plus bel ordre. Il avoit bien étudié les anciens Pères Latins & les Canons de l'Eglise, sur lesquels il appuie sa doctrine & ses argumens. Il y a peu d'Autèurs eccléssastiques de ce tems-là, qui aient écrit sur la Théologie avec autant de méthode & de précision, & dont les dé-

cisions soient aussi judicieuses.

S. Anselme, successeur du B. Lanfranc au Siège de Cantorbéri, naquit dans la Ville d'Aouste au pied des Alpes en 1033. Son père, nommé Gondulphe, étoit un des gentilshommes les plus considérables de cette contrée de la Lombardie. Sa mère, appellée Hermenberge, qui étoit d'une grande piété, lui inspira de bonne-heure le goût de la vertu. Il étoit encore jeune lorsqu'il la perdit. Privé de ses leçons, il se démentit bientôt de la ferveur & des pieux sentimens qu'il avoit puisés dans le sein de sa famille. Il se livra aux vanités du monde, & aux idées de forrune que sa naissance jointe à ses belles qualités, n'auroit pas manqué de réaliser, s'il fût resté dans le siècle. Dieu

proprie un fit Bo feé

du hab dev le de

piér felr exe mer tien

de Bexe mer tres

duit la vi étan aprè

ce q

485

qui vouloit en faire une des plus fermes colonnes de l'Eglise, le rappella promptement à lui. Il avoit fait ses Stecte. premières études dans sa patrie; mais un démêlé qu'il eut avec son père, lui fit prendre la résolution de passer en Bourgogne & en France pour se perfectionner dans les Sciences. La réputation de Lanfranc l'attira au Monastère du Bec pour y prendre les leçons de cet habile Professeur. De son disciple, il devint bientôt son ami, lui découvrant le fond de son ame, & n'ayant rien de caché pour lui. Les semences de piété jettées autrefois dans le cœur d'Anselme, s'étant ranimées par les saints exemples qui frappoient continuellement ses yeux, & par les pieux entretiens qu'il avoit souvent avec son maître, il sentit naître en lui un grand desir de se donner à Dieu. Mais avant de l'exécuter, il soumit sa vocation à l'examen de son maître & de quelques autres gens de bien qu'il consulta. Conduit par leurs sages avis, il embrassa la vie religieuse au Monastère du Bec, étant âgé de vingt-fept ans; & trois ans après sa profession, il en sut fait Prieur; ce qui montre les grands & rapides pro-

étudié les Canons de nie sa docpeu d'Aums-là, qui ec autant de dont les dé-

s de force;

bjet étran-

lées dans le

u B. Lanri, naquit des Alpes é Gondulommes les ontrée de la ée Hermennde piété, le goût de ne lorfqu'il ons, il le eur & des puisés dans e liyra aux dées de for-

à ses belles

ué de réa-

iècle. Dieu

pour lui succéder.

Cette Abbaye possédoit de grands biens en Angleterre. L'Abbé étoit souvent obligé de passer dans cette Isle pour en prendre connoissance, & régler les affaires qui survenoient à cette occasion. Anselme distéra tant qu'il put de faire ce voyage, dans la crainte qu'on ne jettât les yeux sur lui pour le placer sur le Siège de Cantorbéri, ou qu'on ne le soupçonnât d'y aspirer. Cependant il ne put se refuser aux instances de Hugues, Comte de Chester, son ami, qui étant prêt de mourir, vouloit le consulter sur les affaires de sa conscience. Anselme passa la mer pour répondre aux desirs du Comte, & ce qu'il avoit tant appréhendé arriva. Guillaume II, surnommé le Roux, Prince avide & jaloux de son autorité, qui laissoit les Eglises sans Pasteurs pour jouir de leurs revenus, différoit depuis quatre ans de remplir le Siège de Cantorbéri, auquel la Primatie d'Angleterre étoit attachée. Mais étant tombé malade, & craignant les jugemens de Dieu, il se détermina,

vertu. Her-Monastère , elme fut élu

de grands é étoit soucette Isle ce, & réient à cette nt qu'il put ainte qu'on ir le placer ou qu'on Cependant ustances de , fon ami, vouloit le conscience. r répondre qu'il avoit Illaume II, avide & laissoit les ir de leurs atre ans de éri, auquel it attachée. craignant.

détermina,

par les follicitations de tous ceux qui l'entouroient, à donner des Evêques aux Eglises vacantes, & sur-tout à celle de S DE CLE. Cantorbéri. S. Anselme fut choisi pour la gouverner, & malgré sa longue résistance, il se vit forcé d'accepter cette dignité. Guillaume releva de sa maladie, & oubliant tout ce qu'il avoit promis, il recommença ses vexations & ses violences. Anselme, sans manquer à ce qu'il lui devoit comme Souverain, se crut obligé de résister à ses entreprises, & de s'opposer avec toute la vigueur épiscopale à la tyrannie que ce Prince continuoit d'exercer contre les Monastères & les Eglises. Sa fermeté lui attira la haine du Prince. Pour s'y dérober, il fut contraint de quitter furtivement l'Angleterre, & de se réfugier tantôt à Rome, & tantôt à Lyon. Cette persécution ne cessa qu'à la mort de

Guillaume; mais elle recommença bien-

tôt sous le règne de Henri I, son fils,

qui nourri dans ses principes, adopta

sa politique, & marcha sur ses traces.

Anselme, le seul des Evêques qui osât

lui résister, tandis que la crainte faisoit

plier tous les autres sous ses volontés, encourut sa disgrace, & fut encore obligé X iij de quitter son Eglise. Il n'y revint que XI. trois ans avant sa mort. Henri lui avoit Siècie, rendu son estime & sa consiance. Le saint Evêque employa ce tems de calme à réparer les brêches que les troubles précédens avoient saites à la discipline. Il mourut plein de jours & de mérites l'an 1109, qui étoit le seizième de son épiscopat, & le soixante - seizième de sa vie.

S. Anselme n'est pas moins recommandable par son savoir & ses Ecrits, que par sa conduite courageuse, & son zèle pour les intérêts de l'Eglise; ses Ouvrages réunis dans un même corps se rapportent à trois classes; la première renferme ses Traités dogmatiques; la seconde, ses Homélies & ses Opuscules sur divers sujets de piété; la troissème, ses Lettres au nombre de plus de quatre cents, distribuées en quatre Livres, suivant les divers tems de sa vie où elles ont été écrites. La première de ces trois classes est la plus importante, & les Traités qu'on y a rassemblés, embrassent à peu de choses près, toute la Théologie dogmatique. Avant cet illustre Docteur, on ne trouve point d'Auteur ecclésiastique qui ait écrit sur le dogme

y revint que nri lui avoit nfiance. Le ns de calme les troubles a discipline. de mérites eizième de e - seizième

ins recoinfes Ecrits, ise, & son Eglise; ses ême corps a première tiques; la Opuscules troisième; us de quare Livres, ie où elles le ces trois e, & les , embrafte la Théoet illustre d'Auteur le dogme

avec autant d'ordre, de précision & de = clarté. Il est le premier qui ait uni la méthode dialectique & l'art du raison-Sizers. nement, aux discussions de la Théologie. C'est de cette union qu'on a vu naître la Théologie scholastique, dont S. Anselme est regardé comme le père; Science utile quand elle sait se renfermer dans de justes bornes; qui donne de la force aux preuves de la vérité, & qui désarme l'erreur en démêlant ses sophismes. Il paroît que S. Anselme n'étoit pas fort versé dans la Théologie positive, dont il fait peu d'usage dans ses écrits. Cependant il s'étoit attaché par une étude particulière aux Ouvrages de S. Augustin, & l'on remarque dans les siens plusieurs principes empruntés de ce Père. C'étoit le Métaphysicien le plus profond qui eût paru depuis lui.

## ARTICLE XII.

Mœurs générales. Usages. Discipline.

S 1 le onzième siècle fut plus éclairé que le précédent; si l'étude des Sciences ecclésiastiques s'y ranima; si les esprits X iv

q

n

ir

je

P V

n

remués par les événemens politiques; prirent un nouvel essor, on peut assu-Siècle, rer que la corruption n'y fut pas moins grande. Les mœurs publiques se dépravèrent de plus en plus, & des vices inconnus aux âges qui s'étoient écoulés, prirent naissance au milieu des troubles qui agitoient l'Europe entière. Les haines héréditaires qui s'allumoient entre ces petits tyrans qu'on appelloit Princes, Seigneurs, Châtelains, avoient mis la France & les autres Royaumes dans un état de guerre habituel. Le pillage, les meurtres, les enlévemens, les vengeances atroces, étoient une suite inévitable de cette indépendance audacieuse, effrénée, qu'on regardoit comme l'appanage & le caractère de la fouveraineté, dans ceux qui s'étoient fait le droit de ne connoître ni Supérieur, ni Loix. Cependant la Chevalerie qui étoit un mêlange bisarre d'honneur, de franchise, d'héroisme, d'humanité, de galanterie & de dévotion, auroit dû adoucir les mœurs, donner l'idée des vertus sociales, & rendre les injustices moins communes. Mais cette institution ne faisoit que de naître; elle n'avoit pas encore son code, ses maximes; & ce ne sut

politiques ; peut assut pas moins es se déprales vices init écoulés, es troubles e. Les haioient entre it Princes, ent mis la es dans un oillage, les es vengeaninévitable ieuse, efme l'appaveraineté, e droit de Loix. Ceit un mêfranchise, galanterie doucir les tus sociaoins comne faisoit as encore

e ne fut

qu'après s'être perfectionnée, qu'elle produisit les heureux effets qu'on en vit XI. résulter dans la suite. La société étoit Siècle. malheureuse, parce que les passions n'avoient point de frein, que la force osoit tout, & que le crime commis, ordonné, ou protégé par les Grands, demeuroit impuni. La vengeance, étant au pouvoir des particuliers, & n'ayant d'autre objet que de repousser l'injure, ou de réprimer l'outrage & la violence, par une violence plus nuisible & des outrages plus sanglans, elle ne pouvoit servir qu'à multiplier les désordres.

La Religion, dernier appui de la vertu, & dernière ressource de l'humanité, venoit au secours des malheureux opprimés; mais sa voix étoit souvent étoussée, & son autorité impuissante. Ses Ministres ne rendoient pas ses Loix respectables, en osant les enfreindre, ni ses menaces esticaces, en donnant aux autres l'exemple de les braver. La corruption s'étoit glissée par-tout; & les Ecclésiastiques, outre les vices des autres conditions, en avoient encore qui leur étoient propres. Aux mœurs guerrières & profanes, au luxe & à la dissipation, se joignoient la simonie, le concubinage,

l'impudicité, l'amour & l'abus des richesses, qui entraînoient l'oubli, la vio-SIÈCLE lation & même le mépris des devoirs les plus facrés. Les bons Evêques en gémissoient, les Princes, les Seigneurs éclairés & vertueux, quoique le nombre en fut petit, excitoient, protégeoient l'activité de leur zèle. Ils s'assembloient en Conciles, ils faisbient des réglemens fages, ils les renouvelloient souvent pour en augmenter l'autorité; ils les modificient suivant la nature & l'étendue des maux auxquels ils vouloient remédier ; ils joignoient les anathêmes aux exhortations, & cherchoient dans l'usage du pouvoir sacré dont ils étoient armés, des moyens applicables aux tems, aux lieux, à la contagion des vices & des abus, à la qualité même & au nombre des coupables. S'ils ne détruisirent pas tous les scandales, ils en arrêtèrent au moins les progrès; & s'ils ne ramenèrent pas tout le monde à la règle, au bon ordre, ils épargnèrent à quelquesuns des écarts plus funestes, & ouvrirent à plusieurs le chemin du repentir & de la vertu. Ainsi la Religion eut dans ce siècle, comme dans tous les autres, la gloire de combattre feule contre les pafis des ri-

li, la vio-

es devoirs

ues en gé-

Seigneurs'

le nom-

otégeoient

embloient

réglemens

t fouvent

é; ils les

& l'éten-

vouloient

nathêmes

ient dans

ils étoient

aux tems.

vices &

.au nom-

etruisirent

arrêtèrent

ne rame-

règle, au

quelques-

ouvrirent

ntir & de

t dans ce

ntres, la

re les paf-

fions, d'opposer une digue au débordement du vice, d'enfanter & d'encourager tout le bien qui se faisoit encore SIÈCLE, dans le monde.

Malgré ce zèle généreux des Pasteurs, & cette foule de réglemens utiles à la société, par lesquels il se signala, l'oppression & l'abus du pouvoir usurpé, faisoient presque en tous lieux gémir les foibles. La licence armée & couverte de fer, parcouroit les Campagnes, ravageant les moissons, enlevant ou égorgeant les troupeaux, & mettant le feu aux cabanes des Colons, quand elle ne pouvoit atteindre son ennemi qui la bravoit dans les tours de son château. C'eût été attenter aux privilèges les plus chers & les plus précieux des Seigneurs qui s'étoient affermis dans l'indépendance, que de leur ôter le droit d'attaquer, de détruire, de repousser la force par la force. D'ailleurs quelle Puissance auroit entrepris de les désarmer, tandis qu'il n'en existoit pas d'autre que la leur, & tandis que le Souversin luimême étoit obligé de prendre part à leurs querelles? Ce fut encore la Religion qui vint s'opposer à ces ravages par l'établissement de ce qu'on appella

= la tréve de Dieu. On avoit précédemment ordonné que tout le monde sans SIECLE distinction, Seigneurs, hommes libres, serfs & colons, observeroient la paix jurée sur les Reliques des Saints, & que les Grands sur-tout & les Nobles, renonceroient au droit de se faire justice eux-mêmes. Mais ces ordonnances n'avoient servi qu'à faire des parjures, & à augmenter le mépris des censures prononcées contre ceux qui les violoient. Les Evêques ne tardérent pas à reconnoître que dans la confusion générale, l'observation de cette paix étoit imposfible, quoiqu'on l'eût nommée la paix de Dieu, pour la rendre plus respectable. Ainsi l'on convint de changer en une tréve ou suspension d'armes, cette paix si mal observée. On ordonna donc que depuis le Mercredi au soir de chaque semaine, jusqu'au Lundi matin, personne n'attaqueroit son ennemi, n'éxerceroit aucune violence, & ne feroit aucun acte d'hostilité. On statua de plus

que les violateurs de ce réglement étant

censés avoir encouru la peine de mort,

payeroient une amende pour se rache-

ter, ou qu'ils seroient excommuniés & bannis. Un pareil réglement qui lais-

foit vexa mie tout fair mor

gag cou I Sai aux tro eſp plu gra foi avo par liq à ore po H co s'o

vo

pc

foit un libre cours aux violences & aux vexations trois jours de la semaine, fait XI. mieux sentir la grandeur du mal, que Siècle, toutes les peintures qu'on en poursoit saire. Encore fallut-il une famine, une mortalité & d'autres sléaux, pour engager les Seigneurs particuliers à y concourir, & à jurer de s'y soumettre.

récédem-

nde fans

s libres,

la paix

ints, &

Nobles.

re justice

ices n'a-

ures, &

ires pro-

ioloient.

recon-

énérale.

impof-

la paix

especta-

iger en

s, cetre

a donc

oir de

matin,

ni, n'é-

e feroit

de plus

t étant

mort.,

rache-

niés &

ii laif-

L'ufage de porter les Reliques des Saints les plus célèbres d'une Province, aux Conciles qui s'y assembloient, s'introduisit vers le milieu de ce siècle. On espéroit par-là rendre ces Assemblées plus augustes, & concilier un plus grand respect aux Canons qu'on y dreffoit, comme si les Saints eux-mêmes y avoient eu part, & les avoient autorisés par leur présence. Ce transport des Reliques du lieu où elles étoient gardées, à celui où le Concile se tenoit, étoit ordinairement accompagné d'une grande pompe. On chantoit des Pseaumes, des Hymnes & des Litanies; le peuple accouroit en foule, & les miracles qui s'opéroient souvent, ranimoient la dévotion au moins pour un tems, & difposoient les fidéles à observer ce que les Evêques jugeoient à propos d'ordonner, pour la réforme des mœurs & le

XI.

rétablissement de la discipline. Quelquefois aussi la même coutume occasion-SPECEE, noit des querelles très-vives qui alloient jusqu'à faire répandre du sang. Tantôt le Clergé des Églises où ces Reliques étoient portées ne vouloit plus les rendre ; tantôt on les attendoit sur les grands chemins à leur retour, pour les ravir à ceux qui les conduisoient; on tomboit sur les Clercs & les Moines qui les accompagnoient; & si l'on ne pouvoit les enlever de force, on s'accordoit en les partageant. C'est de-là qu'il est arrivé que plusieurs Eglises, souvent très-éloignées les unes des autres, ont prétendu, & prétendent encore posséder les mêmes Reliques.

La dévotion des pélerinages déjà si commune dans les siècles précédens, le devint encore plus dans celui-ci. Il y avoit des hommes de tout état qui pasfoient leur vie à errer du tombeau d'un Saint révéré à un autre. Les Croisades présentèrent un nouvel objet à cette piété curieuse & inquiéte. Le desir d'obtenir la rémission de ses péchés, ou la guérison des infirmités corporelles, avoit été le premier motif de ces voyages. La curiosité, le désœuvrement &

l'av tes L'e tol

eu pr Ti vi

CO m ét

> r T( (

line. Quelne occasionqui alloient
ang. Tantôt
es Reliques
clus les rencit sur les
is pour les
is soines
is l'on ne
on s'accorde-là qu'il
es, souvent
autres, ont

ges déjà si cédens, le i-ci. Il y t qui pasbeau d'un Croisades t à cette Le desir péchés, ou rporelles, ces voya-ement &

ore possé-

l'avantage de se soustraire aux poursuites de ses créanciers, furent les seconds. XI.

L'enthousiasme vint s'y joindre, sur-Siècle, tout lorsque la route de la Terre-Sainte eut été ouverte par les expéditions des premiers Croisés. Ensin la licence & l'impunité changèrent en une source de vices & de corruption, ce qui avoit commencé par un sentiment louable, au moins dans son principe, s'il n'avoit pas

été bien réglé dans ses effets.

Le concubinage des Clercs étoit devenu si général, qu'ils s'étonnoient des réglemens faits dans les Conciles, pour remédier à ce désordre, & qu'ils s'indignoient des peines prononcées par les Canons contre ceux qui refusoient d'y renoncer. Ils regardoient ces réglemens & ces peines comme une vexation énorme, & la Loi de la continence comme un joug insupportable. Ils s'en plaignoient hautement. Souvent même ils en venoient jusqu'au soulévement & à la rébellion ouverte contre les Evêques; ils prenoient les armes, ils faisoient une espèce de ligue entr'eux, déclarant qu'ils n'abandonneroient point les femmes avec lesquelles ils vivoient, & les enfans qu'ils en avoient eu, & qu'ils XI. ou de souffrir qu'on les leur enlevât.

SIÈCLE. La nature & l'humanité servoient de prétextes aux coupables pour se maintenir dans un déréglement que l'exemple & la coutume sembloient autoriser.

Les Evêques, dans certains Dioèses où le mal étoir plus grand, croyoient devoir s'en tenir à des exhortations, en attendant des tems plus heureux, plutôt que d'employer la rigueur au risque de ren-

dre la plaie encore plus profonde & plus difficile à guérir.

Quoique le relâchement se fût glissé dans un grand nombre de Maisons religieuses, l'ordre monastique étoit néanmoins la partie la plus faine & la plus florissante de l'Eglise. On réforma plusieurs Monastères, & l'on en fonda de nouveaux dans lesquels on établit une exacte discipline. S. Romuald, S. Jean Gualbert, S. Bruno furent pères de trois familles nombreuses qui se multiplièrent & s'étendirent en peu de tems, & qui renouvellèrent les prodiges qu'on avoit admirés autrefois dans les solitudes d'Egypte, de Syrie & de Palestine. Les disciples de ces illustres pénitens, & surtout ceux de S. Bruno, étoient plutôt

des que dans & les pour mil Anchab adri de

pe au de lu da af

M ta

renvoyer, ar enlevât. rvoient de fé mainue l'exemautorifer. Dioèfes où ent devoir en attenplutôt que de rende & plus

fût glisse isons recoit néancoit neancoit néancoit neancoit neanc

plutôr

des Anges que des hommes. Il sembloit = que la vraie piété combattue, affoiblie dans le sanctuaire même, par les vices Siècle. & les abus qui s'y étoient introduits, & qui faisoient les plus grands efforts pour s'y maintenir, se fûr réfugiée au milieu des déserts que ces nouveaux Antoines, & ces nouveaux Pacômes habitoient. On voyoit dans ces hommes admirables tout ce que la grace a d'empire sur les passions, & le haut dégré de perfection où elle peut élever la nature. La Congrégation de Cluni loin de perdre sa ferveur & sa célébrité, les augmentoient tous les jours. Il en sortoit de grands hommes en tout genre. Les lumières & les vertus y brilloient comme dans leur centre, & du fond de cet asyle aussi cher aux Sciences qu'à la piété, elles se répandoient sur toute l'Eglise.

Du côté même du temporel, les Moines furent utiles à la France, à l'I-talie, à l'Allemagne & à toute l'Europe, par le travail des mains. Ils abattirent de vastes forêts qui couvroient ces pays, ils défrichèrent des terres incultes, & les rendirent fécondes. Ils encouragerent la culture par eux-mêmes & par

= leurs colons. Les denrées nécessaires à la vie, le bled sur-tout la plus pré-Siècle cieuse de toutes, furent moins rares, & il ne dépendit pas d'eux que les famines dont on éprouvoit si fréquemment les horreurs, cessassent d'affliger les Provinces où ils s'étoient établis. Combien de Villes se sont formées autour de ces Abbayes célèbres, qui ne furent dans l'origine, que des retraites habitées par de pauvres Cœnobites qui fuyoient le commerce du monde & la contagion de ses mœurs dépravées! Ils choisissoient des lieux inconnus, abandonnés, pour y vivre en paix & fous les yeux de Dieu seul, dans les exercices de la pénitence. Combien de riches contrées, où règnent aujourd'hui l'abondance & le commerce, n'ont été fertilisées que par les sueurs des pieux Solitaires, qui les ont enlevées aux bêtes féroces & aux reptiles! Peut-être ces maisons longtems confacrées à la pénitence, à la prière & à la pauvreté, sont-elles à présent trop loin de ce qu'elles furent au tems dont nous parlons; mais c'est que tout dégénére avec les années, & que les siècles apportent avec eux des idées, des mœurs & des coutumes nou-

vell tif pec par tro d'y

> alle tin ziè

lés Es fo G er lo

> ti q le

St

1

nécessaires à la plus prénoins rares, que les faréquemment liger les Pros. Combien itour de ces furent dans nabitées par fuyoient le contagion Ils choisisbandonnés, es yeux de de la péniontrées, où ance & le es que par s, qui les es & aux ons longnce, à la t-elles à es furent nais c'est

mées, &

eux des

nes nou-

velles. Mais la Religion qui fut le motif & la base de ces établissemens respectables, ne changeant point, c'est siècle, par elle qu'il faut juger du bien qui s'y trouve encore, & de celui qu'il convient d'y faire revivre.

Après ces réflexions générales, nous allons exposer d'une manière plus distincte, les usages & la discipline du on-

zième siécle.

lés qui s'étoient élevés entr'eux & les Empereurs d'Occident, pour établir leur fouveraineté temporelle dans Rome. Grégoire VII le plus habile & le plus entreprenant de ces Pontifes, étendit si loin l'autorité spirituelle du Saint-Siège, à la faveur de ces troubles, qu'il anéantit presque entièrement celle des Evêques, & qu'il dépouilla les Eglises de leurs anciennes libertés.

Saint-Siège, envoyés dans toutes les parties de l'Europe chrétienne, & le pouvoir qu'ils s'attribuoient, ne contribuèrent pas peu à ruiner l'autorité des Ordinaires. Ces Ministres des Pontises Romains surent extrêmement à charge aux Eglises, par les dépenses que leurs voyaXI. ges & leur féjour occasionnoient, & par la suite nombreuse qu'ils menoient Siècle, avec eux.

3°. La dignité des Cardinaux s'accrut aussi aux dépens de celle des Evêques. Ils commencerent à s'attribuer des droits & des prérogatives inconnues jusques-là. Ils avoient la plus grande part à l'élection des Souverains-Pontifes, & toutes les affaires de l'Eglise se traitoient par eux. Ils travailloient par leurs talens, par leur adresse à étendre la puissance pontificale, qu'ils regardoient comme la leur. Ils alloient dans tous les Etats Catholiques, avec la qualité de Légats. Souvent plus occupés des intérêts du Saint-Siège, que du bien réel de la Société chrétienne, ils mettoient à exécution les décrets des Papes, par des voies qui, dans la suite, servirent de titres aux prétentions ultramontaines.

de décrets, & ceux qui s'en étoient rendus coupables, furent punis par des peines si févéres & si souvent prononcées contr'eux dans les Conciles, qu'ensince mal diminua peu à peu. La cupidité avoit imaginé un moyen de pallier la simonie, c'étoit de distinguer le revenu

des rel, qui qu'e con déféres des l'Eş nov dev

tée
teu
laïe
fe
ils
rep
Le
tio
de
&

po

les

me

noient, &

linaux s'acle des Evêttribuer des onnues jusgrande part ontifes, & e traitoient eurs talens, puissance comme la les Etats e Légats. ntérêts du de la Sot à exécudes voies de titres

par tant ient renpar des ononcées qu'enfin cupidité allier la revenu des bénéfices, objet purement temporel, de leurs fonctions & obligations qui étoient le spirituel, & de prétendre SIÈCLE. qu'on pouvoit acheter le revenu, puifque c'étoit une chose temporelle, sans contrevenir aux Loix canoniques qui défendoient la simonie. On enleva cette ressource à la cupidité, en décidant que les revenus annexés aux bénéfices étant destinés à l'entretien des Ministres de l'Eglise, aux frais du culte divin, à la nourriture des pauvres, ils ne pouvoient devenir la matière d'un pacte comme les autres biens qui sont dans le commerce, & que toute convention relative à cet objet, étoit une simonie.

ces dans les Conciles, contre les usurpateurs du temporel des Eglises, plusieurs laïcs qui avoient usurpé des dixmes, se firent un devoir de les restituer. Mais ils crurent mettre leur conscience en repos, en les donnant aux Monastères. Les Evêques s'opposèrent à ces donations; mais les Moines ne laissèrent pas de garder celles qu'on leur avoit saites, & d'en recevoir de nouvelles, quand ils pouvoient s'en procurer. Ce fut une occasion fréquente de répétitions & de

disputes entre les Evêques & les Abbés.

Ces démêlés étoient portés à Rome,

Siècle comme toutes les autres causes eccléfiastiques, & Rome décidoir ordinairement en faveur des Monastères. Les
dixmes excitèrent encore de plus grands
troubles en divers endroits, & sur-tout
en Thuringe, en Pologne & en Dannemarck, où elles occasionnèrent des
révoltes, qui mirent le Christianisme
en danger.

6°. Les Monastères s'étoient multipliés au point, que sous le pontificat de Jean XVIII, au commencement de ce siècle, on en comptoit dans l'enceinte de Rome, soixante de Chanoines, quarante de Moines, & vingt de Religieuses, non compris ceux qui étoient hors de la Ville. Malgré cela on en sondoit tous les jours de nouveaux, qui devenoient riches & puissans par le travail assidu des Moines, & par les donations des Seigneurs.

7°. La vie commune & régulière des Chanoines, établie dans le neuvième siècle, s'étoit affoiblie peu à peu, enforte qu'on n'en voyoit plus que des restes languissans, vers le milieu de celuicie. Quelques Evêques la renouvellèrent

Cha du mer péri voca ces ting les plo

dan

ner nou con de pou le

mê

des Qu 107 blif alo

enc car bud foi ble

VO

& les Abbés.
s à Rome,
causes ecclénit ordinairenastères. Les
e plus grands
& sur-tour
& en Dannnèrent des
hristianisme

ient multie pontificat ncement de dans l'enle Chanoi-& vingt de ceux qui s'algré cela s de nous & puif-Moines,

eurs.
gulière des
néuvième
peu, enne des refn de celuiuvellèrent

dans leurs Eglises. Mais ces nouveaux = Chanoines étoient fort différens de ceux XI. du neuvième siècle. C'étoient propre-Siècle. ment des Religieux vivans sous un Supérieur, liés par des engagemens irrévocables, astreints à toutes les observances claustrales. Une seule chose les diftinguoit des Moines, c'est qu'on pouvoit les tirer de leurs maisons pour les employer aux fonctions ecclésiast ques, & même leur donner des Cures à gouverner. On regarde Ives de Chartres dont nous parlerons dans le siècle suivant, comme l'Instituteur de ce nouvel Ordre de Chanoines qu'on appella Réguliers, pour les distinguer de ceux qui formoient le Clergé titulaire des Cathédrales & des Collégiales. Le Monastère de Saint-Quentin, où il établit cette réforme en 1078, devint la source de tous les établissemens du même genre qui se firent alors & peu de tems après.

8°. Les élections des Evêques étoient encore en usage; mais souvent à la vacance des Sièges, les Princes s'attribuoient le droit de les remplir, ou fai-foient élire ceux qui leur étoient agréables. Quelquesois les Papes y pourvoyoient d'autorité, & donnoient l'Or-

à

ľť

cla

in

M

ép

da

ne

re

da

de

me

pé

8

en

tuc

nic

rin

tio

inc

flag

8

nit

do

de

éta

par

dination à ceux qu'ils avoient nommés, lorsque les Métropolitans à qui ce droit Siècle. appartenoit, resusoient de le faire. On trouve dans ce siècle quantité de Moines élevés à l'Episcopat. On y trouve aussi plusieurs Evêques qui renoncent à leurs Sièges, pour se retirer dans des Monastères; dévotion dont les deux siècles précédens nous ont déjà fourni quel-

ques exemples.

9°. On érigea plusieurs nouveaux Evêchés, non-seulement dans les pays où la Religion chrétienne avoit pénétré, & où il s'étoit formé des Eglises naissantes, mais encore ailleurs; parce que les anciens Diocèses étoient devenus trop vastes, & qu'un seul Pasteur ne pouvoit les gouverner. Il y eut aussi des Sièges épiscopaux érigés en Métropoles avec attribution d'un certain nombre de suffragans tirés d'une ou de plusieurs autres Provinces ecclésiastiques. Le Pape Grégoire VII accorda les droits de Primatie à l'Eglise de Lyon, avec Jurisdiction immédiate sur les quatre grandes Provinces ecclésiastiques de France, qui étoient celles de Lyon, de Rouen, de Tours & de Sens,

100. On travailla dans toute l'Eglise

ent nommés, à qui ce droit e le faire. On ntité de Moi-On y trouve ii renoncent à irer dans des nt les deux sièà fourni quel-

nouveaux Evê-

roit pénétré,
Eglises naifrs; parce que
ient devenus
il Pasteur ne
eut aussi des
in Métropoles
in nombre de
plusieurs auies. Le Pape
pits de Primac Jurisdiction
grandes ProFrance, qui

toute l'Eglise

Rouen, de

à détruire le concubinage des Clercs; & l'un des moyens qu'on employa pour déraciner un si grand scandale, sut de désclarer les enfans nés des ecclésiastiques, incapables d'être élevés aux ordres sacrés. Mais cette Loi, toute sage qu'elle étoit, éprouva des oppositions considérables dans plusieurs Diocèses, quoique l'honneur de l'Eglise y sût doublement intéressé. En quelques endroits, l'entrée dans l'Etat monastique ou dans l'Ordre des Chanoines Réguliers purgeoit, ou du moins couvroit ce vice de la naissance.

11°. La discipline de l'Eglise sur la pénitence, que nous avons vu dégénérer & s'affoiblir de siècle en siècle, perdit encore de sa rigueur & de son exactitude, tant pour la nature des peines canoniques, que pour leur durée. Les pélerinages, les rédemptions, les absolutions qu'on alloit chercher à Rome, les indulgences attachées à la Croifade, les flagellations qui devinrent communes, & l'usage qui s'introduisit de faire pénitence pour un autre; autant de causes dont la réunion concourut à faire perdre de vue les peines canoniques & les Loix établies dans les tems éclairés, sur cette partie importante de la discipline.

Tome IV.

Y

12°. Par une suite de l'ignorance qui avoit fait tant de progrès dans les siècles SIECLE passés, & qu'on avoit tant de peine à détruire, il se trouvoit grand nombre de Pasteurs du second ordre, qui ne connoissoient pas les premières règles du Ministère qui leur étoit corfié. Les Conciles s'occupèrent du de les rappeller, & ce fut un des principaux objets de leur sollicitude. On y décida plusieurs questions sur l'administration des Sacremens, la récitation de l'Office divin, la célébration de la Messe, &c. On recommanda plus fortement que jamais le secret de la Confession; on défendit aux Prêtres de célébrer plus d'une Messe par jour; à moins qu'il n'en fallût dire pour quelque défunt, car en ce cas on permit d'en dire une des morts, outre celle du jour; on imposa des pénitences aux Prêtres qui, par négligence laissoient tomber une Hostie consacrée; & l'on prescrivit aux ecclésiastiques chargés du soin des ames, d'étudier les Canons, pour s'y conformer, tant dans leur conduite particulière, que dans l'éxercice de leurs fonctions.

13°. On rapporte à ce siècle l'institution de quelques Fêtes, & l'origine de fon Co mo le l en l cide **S.** ( bor Co ge Co auti jou mo

> Qu gra bea **f**uje avo & : prei Frai rent jeûr

San

San

iorance qui s les siècles de peine à id nombre e, qui ne ères règles terfié. Los de les principaux n y décida ninistration de l'Office Aesse, &c. ement que fession; on lébrer plus s qu'il n'en int, car en des morts, osa des pénégligence confacrée; tiques charétudier les , tant dans

ècle l'insti-& l'origine

ue dans l'é-

de quelques pratiques de piété qui se = sont perpétuées jusqu'à nos jours. La Commémoraison de tous les Fidèles SIÈCLE, morts dans la communion de l'Eglise, le lendemain de la Toussaint, s'établit en France, & fut adoptée dans tout l'Occident. C'étoit une extension de ce que S. Odilon, Abbé de Cluni, n'avoit d'abord institué que pour les défunts de sa Congrégation. Le petit Office de la Vierge étoit déjà en usage dans quelques Communautés; on le récitoit avec les autres parties du grand Office de chaque jour. Il fut réglé dans le Concile de Clermont qu'on feroit cet Office tous les Samedis.

Quatre - Tems s'observoit avec une grande exactitude; mais il y avoit eu beaucoup de variations dans l'Eglise, au sujet du jeûne & de l'abstinence qu'on avoit attaché aux Mercredis, Vendredis & Samedis de chaque semaine, dès les premiers tems. Les calamités que la France éprouva dans ce siècle, portèrent les Evêques à faire une loi pour le jeûne du Vendredi & l'abstinence du Samedi.

15°. On envoyoit à Rome ceux qui Y ij

XI. afin qu'ils reçussent la pénitence du Pape.

\$1 \( \text{L} \) E. Mais auparavant ils étoient obligés de se présenter à leurs Evêques qui leur donnoient des Lettres pour le Souverain-Pontife. Dans les cas embarrassans, les Evêques incertains de ce qu'il convenoit de faire, & ne sachant quelle pénitence ils devoient imposer, adressoient les pénitens au Pape, qui modéroit ou augmentoit la peine. On croit voir dans cette pratique l'origine des cas réservés au Souverain-Pontife.

. 16°. Le chant de l'Eglise se perfectionna par l'invention de Gui, Moine d'Arezzo en Toscane, qui trouva vers l'an 1026, la méthode des lignes ou échelles musicales, les clefs ou positions, & les six notes, Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, qu'on appelle la gamme. Il prit ces syllabes des premiers vers de l'Hymne de S. Jean, Ut queant laxis, &c., & il s'en servit pour exprimer la gradation des sons, leur mêlange & leurs différens rapports. On admira cette invention comme un prodige, & on ne pouvoit se lasser de donner des éloges à celui qui l'avoit imaginée. Il est certain qu'elle facilitoit infiniment l'éfoit p metho tentifs en dis pour ceux Clerce quanti à la gl Saints fois au de ces

> déjà p caufes gnora dans d moral de S. fainte reur H ne de le plu circon

pales:

détail. Pie

rite o

lu Pape. ligés de qui leur iverain-lans, les envenoit énitence : les pé-bu augbir dans

réservés

perfec-Moine iva vers nes ou u posi-, Mi, gamme. vers de t laxis, imer la inge & ra cette & on les élo-. Il est ent l'éfoit plus de progrès en un an par cette méthode, que les hommes les plus at-Siècre. tentifs n'en pouvoient faire auparavant en dix années. Ce fut un nouvel attrait pour cultiver le chant eccléfiastique, & ceux qui s'y adonnèrent, tant parmi les Clercs que parmi les Moines, nottèrent quantité d'Offices, ou parties d'Offices, à la gloire de Dieu, & à l'honneur des Saints. La musique s'unissoit quelque-fois au plein-chant dans la composition de ces Ouvrages, & c'étoit une des prin-pales richesses de la Liturgie.

17°. Les épreuves dont nous avons déjà parlé, se soutenient par les mêmes causes qui les avoient accréditées, l'ignorance & la superstition. On en voit dans ce siècle, plusieurs exemples mémorables, tels que ceux d'Emma, mère de S. Edouard, Roi d'Angleterre, de sainte Cunégonde, semme de l'Empereur Henri II, & de Pierre Ignée, Moine de Florence. Ce dernier sait étant le plus extraordinaire dans toutes les circonstances qui l'accompagnent, mérite d'être rapporté ici avec quelque détail.

Pierre qui occupoit le Siège de Flo-Y iij

rence, avoit obtenu l'Episcopat, moyennant une somme d'argent considérable. Siècis. Les Moines de la Ville épiscopale & des environs, ayant à leur, tête S. Jean Gualbert, soutenoient qu'étant notoirement simoniaque, on ne pouvoit ni le reconnoître, ni communiquer avec lui. Pierre voulut soumettre les Moines par la force, & ses violences ne servirent qu'à rendre le schisme plus général & plus opiniâtre. Les Moines proposèrent l'épreuve du feu pour montrer la justice de leur cause & cette offre fut acceptée. Au jour marqué, il se trouva un peuple immense à la porte du Monastère. On y avoit dressé deux bûchers long de dix pieds, large & haut de cinq, & féparés par un sentier fort étroit, rempli de bois sec. Le Moine Pierre, choisi par l'Abbé du Monastère de Septime pour subir l'épreuve, célébra la Messe qui fut chantée par tous les Religieux unis dans la même cause. A l'Agnus Dei, quatre Moines dont l'un portoit le Crucifix, le second l'eau bénite, le troisième douze cierges allumés, le quatrième l'encens, mirent le feu aux deux bûchers. Après la Messe, le Moine Pierre, ayant ôté sa chasuble & gardé les autres ornemen.,

s'a trè Se de res

> ble co te ré fe

La vê le bo in

m ét da éc

pa fa té

ai d' ti

le

opat, moyenconsidérable. épiscopale & tête S. Jean étant notoirepouvoit ni le quer avec lui. es Moines par ne fervirent us général & s proposèrent itrer la justice fut acceptée. iva un peuple nastère. On y long de dix 19, & féparés empli de bois isi par l'Abbé e pour subir qui fut chanunis dans la Dei, quatre le Crucifix, oisième douze me l'encens, chers. Après e, ayant ôté es ornemen.,

s'avanca vers les bûchers dont le feu étoit = très-vif, & fit tout haut cette prière: Seigneur Jesus , s'il est vrai que Pierre SIECLE de Pavie a usurpé le Siège de Florence, par simonie, je vous prie de me secourir & de me conserver dans ce terrible jugement du feu, comme vous avez conservé autrefois les trois jeunes Israëlites dans la fournaise. Le peuple ayant répondu, Amen, Pierre entra dans le feu d'un pas grave & d'un visage serein. La flamme soulevoit ses cheveux & ses vêtemens; & quand il eut parcouru tout le sentier, on le vit paroître à l'autre bout, sans que le feu eut fait la moindre impression sur lui. Il vouloit y rentrer, mais on l'en empêcha. Les assistans qui étoient resté dans un grand silence, pendant qu'il traversoit le bûcher, firent éclater leur joie par des acclamations & par des larmes, lorsqu'on l'en vit sortir fain & fauf. Le Clergé de Florence, témoin de cet événement, en fit part au Pape Alexandre II, par une Lettre d'où nous avons extrait ce récit. Ce Pontife déposa Pierre de Pavie, qui s'étant condamné lui-même & réconcilié avec les Moines, se retira au Monastère de Septime pour y faire pénitence. Le

Y iv

Moine Pierre qui, d'après cet événexi. ment, fut surnommé Pierre Ignée, debiècle, vint Cardinal & Evêque d'Albano. Ainsi le Ciel, malgré l'irrégularité du moyen, opéroit quelquesois des miracles pour justifier l'innocence, & faire triompher le bon droit; & la crédulité s'autorisoit de ses prodiges, pour conserver une pratique qu'on regardoit comme la voie par laquelle Dieu se plaisoit à manifester sa volonté.



D

Ger Evé

Evé dar der dif

del l'A Be po de

l'A Vi d'il fu l'C gnée, degnée, deano. Ainsi u moyen, cles pour triompher autorisoit erver une me la voie manifes-

## CHRONOLOGIE DES CONCILES.

## ONZIEME SIÈCLE.

ROMANUM, le 6 Janvier, sous Siècle.
Gerbert ou Silvestre II, de dix-sept An de J. C.
Evêques d'Italie & de trois d'Allemagne,
en présence de l'Empereur. S. Bernouard,
Evêque d'Hildesheim, y sut consismé
dans la possession du Monastère de Gandersheim, que Villigise de Mayence lui
disputoit.

Poldense, de Polden, près de Brandebourg, le 22 Juillet. On y exhorta l'Archevêque de Mayence à satisfaire Bernouard d'Hildesheim; ce que n'ayant point sait, il sut suspendu par le Légat de toute sonction épiscopale.

Francosurtense, de Francsort, après l'Assomption. On y convient que, ni Villigise de Mayence, ni Bernouard d'Hildesheim n'exerceroient aucun droit sur l'Abbaye de Gandersheim jusqu'à l'Octave de la Pentecôte de l'année sui-

1001.

ICOF.

1003.

1005.

XI. à Frissar.

Siècle. Romanum, le 3 Décembre, au sujet An de J. c. de l'Abbaye de Pérouse, que l'Evêque 1002. Conon sur obligé de céder au Pape pour

avoir la paix avec l'Abbé.

Theodonis Villa, de Thinoville, en présence du Roi de Germanie Henri II, où l'on condamne le mariage de Conrad, Duc de Carinthie, & de Mathilde, fille de Conrad, Roi de Bourgogne, à raison de parenté.

Constantiense, de Constance, où l'on condamne des Lettres qui se débitoient comme venues du Ciel à l'occasion d'une famine qui désoloit l'Allemagne.

Brandebourg, en présence du Roi Henri II, où l'on désend de contracter des noces contraires à la bienséance, de vendre les Chrétiens aux Gentils, & de violer les loix de la Justice.

phalie le 7 Juillet, en présence du Roi Henri II, & de la Reine Cunégonde, par quatorze Evêques. Le Roi y sit des reproches sanglans aux Présats sur les mariages illicites & d'autres abus qu'ils toléroient. Les Canons de ce Concile

font lequ tain les

don

Sep de l'on l'ér

> fit tio

> > Ro qu &

le fe do &

fa

au sujet l'Evêque ape pour

ville, en Henri II, de Con-Iathilde, ogne, à

cù l'on ébitoient on d'une ie.

du Roi gonde, fit des fur les s qu'ils Concile font perdus. Il n'en reste qu'un acte par lequel ces Evêques conviennent de cer- XI, tains jeunes & autres secours spirituels Stècle. les uns pour les autres après leur mort. An de J. C.

Romanum, où le Pape Jean XVIII 1007. donne une Bulle pour confirmer l'élec-

tion de l'Evêché de Bamberg.

Francosurtense, de Francsort, le 1
Septembre, par Villigise, Archevêque
de Mayence & trente-six Evêques, où
l'on reçoit & l'on consirme la Bulle de
l'érection de l'Evêché de Bamberg.

Ænhamense, d'Enham en Angleterre, le jour de la Penterôte, où l'on fit trente-deux Canons pour la réformation des mœurs & de la discipline.

Confluentium, de Coblentz, où le Roi Henri II fait interdire tous les Evêques qui s'étoient révoltés contre lui, & particulièrement Thierri de Metz.

Legionense, de Léon en Espagne, 1012. le 25 Juillet, par ordre du Roi Alphonse V. On y sit quarante - huit Canons, dont sept sur la discipline ecclésiastique, & les autres sur le gouvernement civil.

1014;

Ravennense, le 30 Avril & les deux jours suivans, où l'Empereur Henri II fait placer Arnoul, son parent, sur le Siège de Ravenne, & chasser Adalbert qui s'en étoit emparé. Y vi

Mediolanense, par Arnoul, Archeveque de Milan contre Alric, oncle SIECLE d'Ardouin, Roi d'Italie, que ce Prince An de J. c. avoit nommé Evêque d'Asti, & que le Pape Benoît VIII avoit ensuite sacré. Arnoul, zèlé partisan de l'Empereur Henri II, & par conséquent ennemi d'Ardouin, son compétiteur, fait anathématiser Alric comme un intrus, malgré l'approbation du Pape, pour être monté sur le Siège d'Asti sans le consentement de son Métropolitain.

Ravennense, par Arnoul, Archevêque de Ravenne, où l'on suspend les Clercs ordonnés par l'usurpateur Adalbert, jusqu'à un plus mûr examen.

Noviomagense, de Nimégue, le 16 1018. Mars, où l'on ordonne que le Corps de J. C. fera placé à la gauche du Prêtre, & le Calice à sa droite sur l'Autel; pendant la Messe.

1018. Goslariense, de Goslar, pendant le Carême, où l'on décide, après avoir séparé deux époux pour cause de parenté, que les enfans d'un serf qui a épousé une femme libre, sont sujets à la servitude avec leur mère. 7020.

Bambergense, par le Pape Benoît VIII aux Fêtes de Pâques. Ce Pontife; en p ques glife

1 Ac cette licend en se pereu temp veroie

Sa Abba Maye cinq ' On y quièm

de tro Ger reur F fait ni d'un g le tém nogra

Aur Léothe Suffrag & de damna

CHRETIENS: 517

en présence de soixante & douze Evêques, y confirma les privilèges de l'E-XI. glise de Bamberg.

Ticinense ou Papiense, de Pavie, le An de J. c. 1 Août. Benoît VIII qui présidoit à 1020. cette Assemblée, s'y plaignit de la vie licencieuse du Clergé, & sit un décret en sept articles pour le résormer. L'Empereur le consistma, & ajouta des peines temporelles contre ceux qui ne l'observeroient pas.

Salegunstadiense, de Sélingostad, Abbaye sur le Mein, au Diocèse de Mayence, par l'Archevêque Aribon & cinq de ses Suffragans, le 11 Août. On y sit vingt Canons, dont le cinquième désend aux Prêtres de dire plus de trois Messes par jour.

Germanicum, auquel assista l'Empereur Henri II. Ce Concile, dont on ne sait ni le lieu, ni l'objet, étoit composé d'un grand nombre d'Evêques, suivant le témoignage de l'Annaliste & du Chro-

nographe Saxons.

Aurelianense VII, d'Orléans, par Léotherie, Archevêque de Sens & ses Suffragans, en présence du Roi Robert & de la Reine Constance. On y condamna au seu treize Manichéens nou1022.

1022.

1022.

avoir e paqui a ets à

Arche-

, oncle

e Prince

& que le

te sacré.

mpereur

ennemi

ait ana-

as, mal-

our être

confen-

rchevê-

end les

Adal-

le 16

Corps

u Prê-

lurel;

int le

enoît tife , xI. étoient Étienne ou Héribert, & Lisoye,

Siècie Ecclésiastique d'Orléans.

1023.

An de J. C. Airiacense, d'Airy, au Diocèse d'Auxerre, par Léotherie, Archevêque de ou 1023. Sens, en présence du Roi Robert, touchant la paix de ce Monarque avec le Duc de Bourgogne. Ce su à cette Assemblée que commença, selon M. le Bœuf, la coutume qui s'établit dans le onzième siècle d'apporter aux Conciles les châsses des Saints.

> Moguntinum, aux Fêtes de la Pentecôte, Aribon de Mayence y tint ce Concile national d'Allemagne, où il corrigea plusieurs désordres; mais il ne put séparer Othon, Comte de Hamerstin, d'avec Irmengarde, quoique ce Prince

eût promis de la quitter.

Pictavense, de Poitiers, au sujet de l'Apostolat de S. Martial de Limoges, sur lequel il ne sut rien décidé.

Pampelonense, de Pampelune, en préfence du Roi Sanche, où l'on rétablit dans cette Ville le siège épiscopal, qui avoit été transféré au Monastère de Leire, depuis l'invasion des Sarrasins. Il y est ordonné que l'Evêque de Pampelune sera pris

d'entre les Moines de Leire, & choiss par les Evêques de la Province. d'Ap

hérét On y la fo

> dessu fit sa pour cont lège

che fit pl

dère

en p à la le 6 depi d'A

min Nov fur Mo

con

nt les Chefs, & Lisoye,

chevêque de lobert, touque avec le la cette Afelon M. le établit dans aux Conci-

e la Pentetint ce Conoù il corris il ne put Hamerstin, ce Prince

au fujet de Limoges, é.

me, en préétablit dans ui avoit été ire, depuis st ordonné e fera pris , & choisi e. Paristense XII, où l'on donna le titre XI.
d'Apôtre à S. Martial de Limoges. XI.

Atrebatense, d'Arras, contre certains Siècle. hérétiques qui rejettoient les Sacremens. An de J. C. On y établit, d'une manière très-claire, 1024. la foi de l'Eglise touchant l'Eucharistie.

1025-

1027.

1027.

F027.

Ansense, d'Anse, à quatre lieues audessus de Lyon. Bouchard de Vienne y sit satisfaction à Gauslin de Mâcon, pour avoir ordonné à Cluni des Moines contre les Canons, mais suivant le privilège du Pape, que les Evêques ne regardèrent point comme au-dessus des Canons. S. Odilon y étoit présent.

Constantinopolitanum, par le Patriarche Alexis, au mois de Janvier. On y fit plusieurs réglemens sur la discipline.

Romanum, par le Pape Jean XIX, en présence de l'Empereur Conrad, & à la tête d'un grand nombre de Présats, le 6 Avril. La contestation qui régnoit depuis long-tems entre le Patriarche d'Aquilée & celui de Grado, y fut terminée à l'avantage du premier.

Constantinopolitanum, au mois de Novembre, par le Patriarche Alexis, sur les Charisticaires, ou donataires des Monastères.

Carrofense, de Charroux en Poitou, 1027 ou 1028. contre les nouveaux Manichéens.

XI. un homme, accusé de l'assassinat du Siècle. Comte Sigefroi, se purgea par l'épreuve An de J. c. du fer chaud.

1028.
1029. Constantinopolitanum, de Constanti

ques & trois Moines.

Palithense, de Palith près de Mayence, où l'Archevêque de cette Eglise renonce enfin à ses prétentions sur le Monastère de Gandersheim, & en abandonne la Jurisdiction à l'Evêque d'Hildesheim.

1029, Lemovicense, où il sut décidé que S. Martial de Limoges étoit Apôtre.

bre. Nous en avons vingt-cinq Canons, dont le premier ordonne de mettre le nom de S. Martial parmi les Apôtres.

Demovicense, le 18 Septembre. L'Apostolat de S. Martial y sut consirmé,
& on y prononça une excommunication
terrible contre ceux qui ne gardezoient
point la paix de la Justice, comme le
Concile le prescrivoit.

1034. Il s'est tenu cette année différens Con-

ciles d'Arle rétabl pour bonté crime passés

près On y quels

> bre, S. M.

Pape Mila l'Em dans cette

Patr

cone à co pou pilla S. A

Pra

vence, soit lassinat du r l'épreuve

Constantin Abdon, he, que avoit fait natre Evê-

Mayence, fe renonce Monafen abanue d'Hil

dé que S. tre.

Septem-Canons, mettre le pôtres. ore. L'Aonfirmé, unication

ens Con-

rdezoient

omme le

ciles en Aquitaine, dans la Province d'Arles, & dans celle de Lyon, pour le XI. rétablissement de la paix, pour la foi, Siècle. pour porter les peuples à reconnoître la An de J. C. bonté de Dieu, & les détourner des crimes, par le souvenir des maux passés

Triburiense, de Tribur ou Truver, près de Mayence, peu après Pâques. On y renouvella d'anciens Canons, auxquels on en ajouta de nouveaux.

1037.

1038.

Trevirense, de Tréves, le 20 Octobre, pour la translation des Reliques de S. Materne.

Italicum, peut-être de Rome, ou le Pape dépose Aribon, Archevèque de Milan, pour avoir resusé de satisfaire l'Empereur Conrad, qu'il avoir outragé dans l'Assemblée de Salone, & qui, pour cette raison, l'avoit mis à la garde du Patriarche d'Aquilée.

Romanum, où le Pape Benoît IX 1039 condamne Brétislas, Duc de Bohême, ou 1040. à construire un Monastère à ses dépens, pour avoir enlevé de Gnesne, dans le pillage de cette Ville, les Reliques de S. Adalbert, & les avoir transportés à Prague.

Venetum, de Venise, en présence 1040.

du Duc Flabanico, où l'on établit la Tréve de Dieu, & l'on fit plusieurs Siecle. Canons, dont nous n'avons que les som-An de J. C. maires. L'un de ces Canons fixoit l'âge du Diaconat à vingt-six ans, & celui de la Prêtrise à trente. 1041.

Il se tint en France plusieurs Conciles cette année, où l'on établit la Tréve de Dieu, qui ordonnoit que, depuis le Mercredi au soir jusqu'au Lundi matin, personne ne prendroit rien par force, ne tireroit vengeance d'aucune injure, & n'exigeroit point de gage d'aucune caution. On avoit arrêté, que quiconque y contreviendroit, payeroit la composition ordonnée par les Loix, comme ayant mérité la mort, ou seroit excommunié & banni du pays.

Casenense, de Césène, dans la Ro-1042. magne, le 2 de Juin. Jean, Evêque de cette Ville, y fait approuver le dessein qu'il avoit d'établir la vie commune dans sa Cathédrale.

S. Ægidii, de S. Gilles en Langue-1042. doc, le 4 Septembre. Vingt-deux Evêques y firent trois Canons, & y confirmèrent la Tréve de Dieu.

Narbonensia duo, l'un le 17 Mars, 1043. & l'autre le 8 Août. Tous les deux par Guifr qui d taire jamai excon eccléf

Co III, tous ! magn

Ro

le Pa que l peu Grad qu'el au C Popp obte il av mée

> peu Ger s'y t Pap

> réno

Patr

la re

établit la plusieurs les somkoit l'âge & celui

Concia Tréve
depuis
Lundi
rien par
aucune
le gage
té, que
payeroit
s Loix

la Roque d**e** dessein ne dans

1 seroit

ngue-Evêconfir-

Mars, x par Guifred, Archevêque de Narbonne, qui dans le fecond déposa l'habit militaire qu'il portoit, avec serment de ne Siècle. jamais le reprendre. Dans l'autre, on An de J. C. excommunia les usurpateurs des biens ecclésiastiques.

Constantiense, de Constance, Henri III, Roi de Germanie, y pardonne à tous ses ennemis & établit dans l'Alle-

magne une paix folide.

Romanum, sur la sin de l'année, par le Pape Benoît IX, où ce Pontise révoque le décret par lequel il avoit déclaré peu de mois auparavant, l'Eglise de Grado suffragante d'Aquilée, quoiqu'elle en eût été déclarée indépendante au Concile de Rome en 1027. C'étoit Poppon Patriarche d'Aquilée, qui avoit obtenu, à force d'argent, ce décret dont il avoit poursuivi l'exécution à main armée; & ce furent les plaintes de Contaréno, Doge de Venise, & d'Orso, Patriarche de Grado, qui en obtinrent la révocation.

Sutrinum, de Sutri près de Rome, peu avant Noël, par Henri III, Roi de Germanie. Il y invita Grégoire VI, qui s'y trouva, espérant d'être reconnu seul Pape légitime; mais y trouvant de la

1046.

An de J. C. environ vingt mois. Le Roi Henri vint

à Rome avec les Evêques du Concile de Sutri, & d'un commun consentement, tant des Romains que des Allemands, il sit élire Pape Suidger, Saxon de naisfance & Evêque de Bamberg. Le nouveau Pape prit le nom de Clément II, & sut sacré le jour de Noël. Le Roi Henri sut couronné Empereur le même jour, & la Reine Agnès, Impératrice.

rei

de

no

Ce

IX

On

tion

n il

» (

22 pc

39 q1

» fi

- 7

Pap

Ce

R

de l

par.

Romanum, au mois de Janvier, par le Pape Clément II, en présence de l'Empereur Henri III. L'extirpation de la simonie, qui régnoit impunément alors dans tout l'Occident, sur probablement le premier objet de ce Concile. On y ordonna, de plus, suivant Pierre Damien qui nous a conservé la mémoire de ce Concile, qu'à l'avenir ce ne seroit qu'avec la permission de l'Empereur que l'Eglise de Rome seroit pourvue

d'un Evêque.

1047. Tulujense, de Tuluje au Diocèse
d'Elene, le 1 Juin. Ce n'étoit qu'un
Synode Diocésain. On y consirma la
Tréve de Dieu.

nificat, se nitle hâton int-Siège Henri vint u Concile entement, lemands, de naif-Le noument II, Le Roi le même ratrice. vier, par sence de ation de unément proba-Concile. t Pierre la méir ce ne npereur

Diocèfe qu'un rma la

ourvue

Germanicum, convoqué par l'Empereur Henri III, contre les simoniaques.

Senonense, de Sens, où l'on confirme SIECLE. la fondation du Prieuré de S. Ayoul de Provins, faite par le Comte Thibault.

Wormatiense, de Worms, au mois de Décembre, où l'on élit Pape, Brunon Evêque de Toul, en présence & par les soins de l'Empereur Henri III.

Ce .Pape prit le nom de Léon IX. Romanum, le 11 Avril, sous Léon IX, des Evêques d'Italie & des Gaules. On y déclare nulles toutes les Ordinations des simoniaques; » ce qui causa, dit M. Fleury, " un grand tumulte. » Après de longues disputes, ajoute-t-" il, on représenta au Pape le décret de

» Clément II; favoir que ceux qui » étoient ordonnés par les simoniaques, » pouvoient exercer leurs fonctions après

» quarante jours de pénitence; ce qui » fut suivi par Léon IX.

Ticinense, de Pavie, par le même Pape, dans la semaine de la Pentecôte. Ce n'est qu'une répétition de celui de Rome.

Remense, le 3 Octobre, lendemain de la dédicace de l'Eglise de S. Remi, par le Pape Léon IX. Il y avoit vingt XI.

An de J. Ce 1047.

> 1048. 1048.

1049

Evêques, près de cinquante Abbés & plusieurs autres Ecclésiastiques. On y sit Siècle. le procès à quelques Evêques simonia
An de J. c. ques & à quelques Abbés; & on excommunia les Evêques qui, ayant été invités au Concile, n'y étoient point venus, & n'avoient point envoyé d'excuse par écrit. Ensuite on y sit douze Canons pour renouveller les décrets des Pères, méprisés depuis long-tems; & on condamna, sous peine d'anathême, plusieurs abus qui avoient cours dans l'Eglise Gallicane, comme la simonnie, &c.

Moguntinum, au mois de Novembre.

Moguntinum, au mois de Novembre, par Léon IX. Il y avoit environ quarante Evêques. On y condamna la simonie &

les mariages des Prêtres.

Rotomagense, de Rouen, par l'Archeeu environ. vêque de Mauger. On y fit dix-neus Canons, dont la plupart sont contre la simonie.

Pouille, au Carême. Le Pape Léon IX y déposa deux Archevêques pour crime de simonie.

8 cinquante-cinq Evêques. Bérenger y fut privé de la Communion de l'E- die

ge la Ca

qu po y Sca

rei

d'u fer tre Le Le

tou

Li

de de Sar par

Re

e Abbés & es. On y fit es fimonia- & on exayant été oient point avoyé d'exy fit douze décrets des g-tems; & anathême,

Novembre, n quarante simonie &

cours dans

la simo-

dix-neuf t contre la

dans la Léon IX our crime

Léon IX Bérenger n de l'E- glise à cause de ses sentimens hérétiques = sur l'Eucharistie.

Briotnense, de Brionne en Norman-Stècre, die, au mois d'Août. C'étoit une confé-An de J. c. rence plutôt qu'un Concile, où Béren- 1050. ger fut réduit au silence, & ensuite à la confession, quoique forcée, de la foi Catholique.

Vercellense, de Verceil, le 1 Septembre, par Léon IX. Il y avoit des Evéques de divers pays. Bérenger n'y vint point, quoiqu'il y eût été appellé. On y condamna & brûla le Livre de Jean Scot sur l'Eucharistie. L'erreur de Bérenger y sut encore condamnée.

Paristense XIII, le 17 Octobre, d'un grand nombre d'Evêques, en présence du Roi Henri. On y lut une Lettre de Bérenger, qui ne comparut point. Le Concile sut très-scandalisé de cette Lettre. Bérenger sut condamné avec tous ses complices, de même que le Livre de Jean Scot sur l'Eucharistie.

Coyacense, de Coyança en Espagne, de neuf Evêques, en présence du Roi de Leon, Ferdinand I, & de la Reine Sancha, qui est nommée la première; parce que c'étoit elle qui étoit proprement Reine de Léon. On y sit treize Canons, 1050.

1050

1050.

dont le cinquième défend de baptiser XI. hors les veilles de Pâques & de la Pen-Siècle. tecôte, sans nécessité. Le douzième or-An de J. c. donne de jeûner tous les Vendredis comme en Carême.

Languedoc, pour établir la Tréve de Dieu.

Augustanum, d'Augsbourg, au mois de Février, par le Pape Léon IX, où ce Pontifeabsout Humfroi, Archevêque de Ravenne, qu'il avoit interdit au Concile de Verceil, tenu l'année précédente.

Romanum, après Pâques, par Léon IX. Il y excommunia, pour adultère, l'Evêque de Verceil, qui étoit absent. Ce Prélat ayant ensuite promis satisfaction, sur rétabli dans ses sonctions.

1051.

Sublacence, de Sublac. Concile supposé, où l'on prétend que le Pape Léon IX s'étant sait représenter les titres du Monastère de Sublac, reconnut la fausseré de la plupart, & les condamna au seu. Le sait est que ce Pape étant dans ce Monastère, y convoqua les habitans du lieu, les obligea de représenter leurs titres, en nota plusieurs de saux, & en sit brûler la plus grande partie; puis consirma

fur

eir où l'Eg

Pap Les de d blée cite

IX. ques de I port Mét

Juin

vant

l'Ecr de la avant

N. Août & o

T

de baptiser de la Penlouzième ors Vendredis

S. Gille en a Tréve de

rg, au mois éon IX, où Archevêque interdit au unnée précé-

, par Léon r adultère, toit absent. nis satisfaconctions. oncile sup-

Pape Léon es titres du nut la faufindamna au étant dans es habitans enter leurs

faux, & partie; puis confirma

CHRETIENS. 529

confirma la Jurisdiction du Monastère \_\_\_\_\_ sur la Ville de Sublac. X

Embergense, par le Pape Léon IX, Siècle. en présence de l'Empereur Henri III, An de J. C. où ce Prince confirma les Priviléges de 1052. l'Eglise de Bamberg.

XI.

10535

1054

1054:

Mantuanum, de Mantoue, par le Pape Léon IX, dans la Quinquagésime. Les Evêques qui redoutoient la sévérité de ce Pontise, rendirent cette assemblée inutile par le trouble qu'ils y exciterent.

Romanum, après Pâques, par Léon IX. Il n'en reste que la Lettre aux Evêques de Vénirie & d'Istrie, en faveur de Dominique, Patriarche de Grado, portant que cette Eglise sera reconnue Métropole de ces deux Provinces, suivant les privileges qui lui avoient été accordés par les Papes.

\* Constantinopolitanum, au mois de Juin, par Michel Cérulaire, où l'on anathématisa les Légats du Pape, avec l'Ecrit qu'ils avoient déposé sur l'Autel de la grande Eglise de Constantinople, avant leur déparr.

Narbonense, de dix Evêques, le 25 Août. On y confirma la Trève de Dieu, & on y fit vingt-neuf Canons. Tome IV. XI. Novembre, contre les usurpateurs des Siècle biens de l'Eglise.

An de J. C. Moguntinum, au mois de Mars, où 1054. Gebbehard, Evêque d'Eischat, est élu Pape, sous le nom de Victor II.

Pentecôte, par le Pape Victor II.

Pentecôte, par le Pape Victor II, en présence de l'Empereur Henri. On y corrigea plusieurs abus, & on y renouvella les désenses d'aliéner les biens des Eglises.

brand, Légat, touchant la simonie.
On prétend que ce Légat y sit un miracle pour convaincre un Evêque de ce crime.

Gérard, Cardinal. On y donna à Bérenger la liberté de défendre son opinion; mais n'ofant le faire, il confessa publiquement la soi commune de l'Eglise, & jura que dès-lors il n'auroit plus d'autre doctrine. Il souscrivit de sa main cette abjuration, & les Légats le croyant converti le reçurent à la Communion.

Lexoviense, de Lisieux en Normandie, où Mauger de Rouen sut déposé, & Maurille mis à sa place. dan prole v San

che

con

ana

Evê les d'A

née l'on

Gall com l'Ev

7

cipl

elone, le 20 Surpateurs des

de Mars, où schat, est élu Victor II. nce, vers la

Victor II, en Henri. On y c on y renoules biens des

par Hildela simonie. y sit un mi-Evêque de ce

donna à Bédre son opie, il confessa nune de l'Es il n'auroit ouscrivit de & les Légats nt à la Com-

en Normanfut déposé, Rotomagense, de Rouen, sous l'Archevêque Maurille. On y traita de la XI. continence des Clercs & de l'observa-Stècles tion des Canons. On croit que c'est An de J C. dans ce Concile que l'on dressa une 1055. profession de soi portant que le pain & le vin étoient changés au Corps & au Sang de J. C. par la consécration, avec anathême contre quiconque attaqueroit cette croyance.

Narbonense, le 1 Octobre, de six Evêques, qui déclarerent excommuniés les usurpateurs des biens de l'Eglise d'Ausonne.

d Automie.

Andegavense, contre Bérenger, l'année & le mois en sont incertains.

Compostellanum, le 15 Janvier, où l'on fit d'excellens réglemens sur la discipline.

Landavense, de Landass, au pays de Galles, où la Famille Royale est excommuniée pour une insulte faite à

l'Evêque de Landaff.

Tolozanum III; le 13 Septembre, de dix-huit Evêques. On y fit treize Canons pour abolir la simonie & ordonner le célibat aux Ecclésiastiques, pour empêcher l'usurpation des biens des Eglises, & remédier à divers abus. 1055

1055 ou environ.

1056.

1056.

A . . . .

1056.

1057.

1058.

1059.

Coloniense, où Baudouin, Cornte XI. de Flandre, se réconcilie, par l'entre-Siècle. mise du Pape, avec le jeune Roi Henri. An de J. C. Romanum, le 18 Avril, appellé 1056. Général, par Etienne IX, où, entre autres choses, Victor II excommunia Guiserd de Narbonne, pour crime de simonie.

\* Apud Fontanetum, de Fontaneto au Diocèse de Noverre, par Gui de Vélate, Archevêque de Milan, à la tête d'un grand nombre de Prélats & de Clercs, où l'on excommunia le Diacre Arialde & Landolfe, son compagnon, ces deux grands adversaires de l'incontinence des Clercs & de la simomie. Le Pape Etienne IX déclara cette excommunication nulle.

Senense, de Sienne, le 28 Décembre, où Gérard, Evêque de Florence, est élu Pape par les Seigneurs Allemands & Romains. C'est le Pape Nicolas II.

Romanum, le 18 Janvier, à l'occasion du couronnement du Pape Nicolas II. Ce sut l'Archidiacre Hildebrand qui sit la cérémonie. Il mit sur la tête du Pape, dit un Auteur du tems, une Couronne royale sur le cercle inférieur de laquelle on lisoit: Corona Regni de jufe cola l'or

ma

D

fai

VOI

and

II, Pontant dina Cler ront Pape l'hor Fils fera

quate Clere non On y chari

l'efp

quoi

mais geant qui ouin, Comte e, par l'entreine Roi Henri. vril, appellé K, où, entre excommunia our crime de

de Fontaneto
par Gui de
Milan, à la
le Prélats &
nunia le Diafon compadversaires de
& de la simodéclara cette

28 Décemle Florence, es Allemands Nicolas II. er, à l'occa-Pape Nicolas debrand qui la tête du tems, une cle inférieur la Regni de manu Dei; & sur le second cercle:

Diadema Imperii de manu Petri. Ceci XI.
fait voir que la double Couronne qu'on Siècle.
voit sur la Tiare pontificale est plus An de J. C.
ancienne que les Savans ne l'ont cru
jusqu'à présent.

Sutrinum, de Sutri, par le Pape Nicolas II, vers la fin de Janvier, où

1059.

l'on déposa l'Antipape Benoît X.

Romanum, le 13 Avril, par Nicolas II, à la tête de cent treize Evêques. Ce Pontife y publia d'abord un décret, portant que le Saint-Siège vacant, les Cardinaux-Evêques, avec les Cardinaux-Clercs & le reste du Clergé, s'assembleront pour faire l'élection d'un nouveau Pape, sauf toutefois, ajoute-t-il, l'honneur & le respect dû à notre cher Fils Henri, présentement Roi, & qui fera un jour Empereur, comme nous l'espérons de la grace de Dieu. Après quoi l'on fit treize Canons, dont le quatrième ordonne la vie commune aux Clercs, & l'on croit voir dans ce Canon l'origine des Chanoines Réguliers. On y fit une profession de foi sur l'Eucharistie. Bérenger la signa avec ferment; mais ensuite, il écrivit contre, chargeant d'injures le Cardinal Humbert, qui en étoit l'auteur.

 $\mathbf{d}$ 

n

fi

8

CC

th

de

fa

d

n

P

y

ay

pa

tc

V

te

534

Pape Nicolas, à qui les Normands rendirent de grands services, en commençant par délivrer Rome des petits Seigneurs qui la tyrannisoient depuis longtems.

du Pape. Bérenger, Vicomte de Narbonne, y présente une Requête contre Guifred, Archevêque de Narbonne, qui l'avoit injustement excommunié.

1059 Spalatense, de Spalatro en Dalmaou 1060 tie, par un Légat du Saint-Siège, où l'on publia les décrets du dernier Concile Romain, & l'on élut Laurent pour Archevêque.

par Etienne, Légat. On y sit dix Canons qui regardent principalement la simonie & l'incontinence des Clercs.

1060, Turonense, par Etienne, Légat, &

e, vers le mois , avec qui les ent, en remettoutes les Terétoient empance leur donna

Août, par le Vormands ren-, en commendes petits Seit depuis long-

ans les bonnes

par les Légats omte de Narequête contre Narbonne, communié. o en Dalmaint-Siège, où dernier Con-Laurent pour

3 I Janvier, it dix Canons nt la simonie rcs.

, Légat, &

dix Evêques. On y répéta les dix Ca-= nons du Concile de Vienne.

Jacetanum, de Jacca en Arragon, en présence du Roi Ramire. On y sit plusieurs réglemens pour rétablir les mœurs An de J. G. 106e. & la discipline altérées par les guerres continuelles, & on y abolit le rit gothique pour suivre le Romain. Cet article demeura sans exécution.

Tolofanum IV, par S. Hugues, Abbé de Cluni, en qualité de Légat. On n'en ou environ. sait pas l'objet; mais ce Concile est différent de celui qui se tint dans la même Ville en 1056.

Romanum, contre les simoniaques, par Nicolas II, Aldréde de Cantorberi y fut d'abord déposé pour simonie; mais ayant été volé sur la route avec ses compagnons, on en eût pitié à Rome, en le voyant dans l'état où les voleurs l'avoient mis. Le Pape lui rendit son Archevêché, & mi accorda le Pallium.

\* Basileense, de Basile, au mois d'Octobre, après la mort du Pape Nicolas II. Ce fut une Diète qui se convertit en Concile. L'Impératrice & fon Confeil ayant appris qu'Anselme de Lucques venoit d'être élu Pape fans leur consentement, engagerent les Evêques de Lom-

XI.

ľé

m

av

co

1'E

11

où

fa:

do

L

&

Va

co

un

au

Ba

m

 $\mathbf{E}\epsilon$ 

ni

de

le

Ev

XI. lui opposer Cadalous Evêque de Parme.

Siècle. Selsvicense, de Sleswic, par AdalAn de J. C. bert, Archevêque de Hambourg, où
1061. l'on traite des qualités que doivent
avoir les Evêques qui seront ordonnés
pour les nouveaux Sièges établis en
Dannemarck.

le 25 Juin, où l'on décida que les Evêques d'Aragon devoient être choisis parmi les Moines de ce Monastère.

le 27 Octobre, par Annon, Archevêque de Cologne, en faveur d'Alexandre II, & contre l'Antipape Cadalous.

Lucense, de Lucques, par le Pape Alexandre II, le 12 Décembre. On y anathématise l'Antipape Cadaloiis; puis on y absout Eritte, Abbesse de sainte Justine de Lucques, faussement accusée de crime par trois de ses Religieuses.

Romanum I, de plus de cent Evêques, sous Alexandre II, le 9 Mai. Les Moines de Val-ombreuse y accuserent de simonie, Pierre Evêque de Florence, & offrirent de le prouver par le seu; mais le Pape ne voulut ni déposer l'Evêque, ni accorder aux Moines

la Diète, a ne de Parme. par Adalmbourg, où que doivent nt ordonnés établis en

e la Pegna, que les Evêtre choisis pnastère.

d'Osbor,
Archevêd'AlexanCadaloüs.
r le Pape
bre. On y
loüs; puis
de fainte
nt accufée
eligieufes.
cent Evê9 Mai.

y accuse-

rêque de

ouver par

ni dépo-

Moines

l'épreuve du feu. On y sit ensuite douze Canons, qui sont tirés presque mot pour XI. mot du Concile de Rome, de l'an 1059. Siècle.

Cabitonense, de Châlons-sur-Saône. An de J. C. Le Légat Pierre Damien y corrigea 1063. avec les Evêques plusieurs abus, & y consirma la Jurisdiction de Cluni, que l'Evêque de Mâcon attaquoit.

Romanum II, par le Pape Alexandre II, dans les premiers mois de l'année, où l'on décide que les dégrés de confanguinité, par rapport au mariage, doivent se compter, non suivant les Loix Romaines, qui mettent les frères & sœurs an premier dégré, mais suivant les Canons, qui les placent au second. Ce Concile n'est connu que par un fragment de Lettre d'Alexandre II aux Evêques d'Arezzo, de Venise, de Basse & aux Napolitains, lequel fragment se trouve dans le décret d'Ives de Chartres.

Londinense, en présence du Roi S. Edouard, qui accorde une pleine immunité au Monastère de Ouestminster près de Londres: cette Charte est souscrite par le Roi, la Reine, deux Archevêques, dix Evêques, cinq Abbés, le 28 Décembre 1066, en commençant l'année à Noël.

Zv

1065.

1065:

XI. che Jean Xiphilin contre les mariages Siècle, incestueux.

An de J. c
1066.

1067.

Constantino politanum, par le même,
contre ceux qui, après s'être fiancés à
une personne, se marioient à une autre.

Mantuanum de M.

Mantuanum, de Mantoue, très-nombreux. Le Pape Alexandre s'y purgea par ferment de la imonie dont il étoit accusé, & prouva, par de si bonnes raisons, la validité de son élection, qu'il se réconcilia les Evêques de Lombardie, qui lui avoient été opposés: au contraire, l'Antipape Cadalous sut condanné, tout d'une voix, comme simoniaque.

Leirense, du Monastère de Leire, où le Roi Sanche Ramire sit tenir un Concile par le Cardinal Hugues le Blanc, Légat. On y confirma les Priviléges du Monastère, & on y traita peut-être de l'introduction du rit Romain, au lieu du Gothique, ou Mosarabique: ce qui ne put encore être exécuté.

même Légat. Il y confirma, par l'autorité du Pape, la Tréve de Dieu, sous peine d'excommunication contre les infracteurs. On y sit aussi quatorze Canons contre les abus.

par le Patriarles mariages

par le même, sêtre fiancés à me autre, ue, très-nom-re s'y purgea e dont il étoit fi bonnes rai-lection, qu'il Lombardie, és: au con-iis fut con-romme simo-

le Leire, où enir un Cones le Blanc, Priviléges du peut-être de in, au lieu que : ce qui

par le par l'au-Dieu, fous atre les intorze CaBarcinonense, par le même Légat, felon Pagi, qui prouve à l'an 1064, XI. que ce Concile de Barcelone s'est tenu Siècle, en 1068, que la continence y fut or-An de I. C. donnée aux Clercs, & qu'on y parla de 1068. quitter le rit Gothique pour le Romain.

Auscense, d'Auch, de toute la Province, par le même Légat. On ordonna que toutes les Eglises payeroient à la Cathédrale le quart de leurs dimes. Celle de S. Orens en sut exempte & quelques autres.

Totosanum V, de Toulouse, par le même Légat. On y extirpa la simonie, & on y retablit l'Evêché de Lectoure qui avoit été changé en Monastère.

Spalatense, de Spalatro en Dalmatie, par Mainard, Légat du Saint-Siège, où l'on interdit aux Dalmates l'usage de la Langue Sclavone dans la célébration de l'Ossice divin. Le Clergé de Dalmatie appella de cette désense au Pape qui la confirma, loin de la révoquer. La Dalmatie, malgré cela, continue encore de nos jours à suivre l'ancien usage. Mais il est bon d'observer que le Sclavon de la Liturgie Dalmatique est très-distèrent du Sclavon vul-

1068.

1069 ou environ. Moguntinum, de Mayence, au mois XI, d'Octobre, où Pierre Damien, Légat, Siècle défendit au Roi Henri, de la part du An de J. c. Pape, de répudier Berthe, sa femme, comme il le vouloit.

Ansanum, d'Anse, Diocèse de Lyon. Dans ce Concile, dont on ignore l'objet, où immédiatement après, Achard, Evêque de Châlons-sur-Saône, donna une Charte datée du 27 Janvier, le 10 de la Lune, Indiction VIII. Ces caractères prouvent que dans ces contrées on commençoit alors l'année à Noël, ou au 1 Janvier.

Vintoniense, de Winchestre, dans l'Octave de Pâques, où le Roi Guillaume le Conquérant fait déposer Stigand, Archevêque de Cantorbéri, avec plusieurs Evêques & Abbés qui lui étoient suspects.

Il y eut la même année deux autres Conciles, tenus par ordre du Roi Guillaume, l'un en Angleterre, l'autre en Normandie. Le Légat Ermenfroi préfida à tous les deux. Dans le premier Agéleric de Sussex & plusieurs Abbés furent déposés. Dans le second, Lanfranc sur contraint de passer en Angleterre pour y remplir le Siège de Cantor-

de ap de

le

bé

no

Ac Cle ave des

bâi dif Cé de

fur ave Co la 1 vell alor

& La de

qui

pay

nce, au mois nien, Légat, le la part du

, sa femme,

èse de Lyon. ignore l'obès, Achard, ne, donna Janvier, le VIII. Ces is ces conl'année à

stre, dans Roi Guiléposer Stibéri, avec qui lui

eux autres Roi Guilautre en froi prépremier s Abbés d, Lan-Angle-Cantorbéri, auquel le Roi Guillaume l'avoit = nommé.

Romanum III, sous Alexandre II, Siècle. de soixante-&-douze Evêques, où l'on An de J. C. approuve la fondation du Monastère de Vissegrad près de Prague, faite par le Duc Wratislas.

Moguntinum, de Mayence, le 15 Août, au sujet de Charles, que le Clergé de Constance ne vouloit point avoir pour Evêque, Charles après bien des contestations, remit l'anneau & le bâton pastoral entre les mains du Roi, disant que selon les décrets du Pape Célestin, il ne vouloit point être Evêque de ceux qui ne vouloient point de lui.

Cabilonense, de Châlons-sur-Saône, sur un différend de l'Evêque de Valence avec les Chanoines de Romans. Ce Concile est daté du 10 Mars, le 18 de la Lune, l'an 1072, Indiction X; nouvelle preuve que l'année commençoit alors à Noël ou au 1 Janvier dans ce pays.

Anglicanum, commencé à Pâques, & fini à la Pentecôte, le Roi présent. La Primatie y fut confirmée à Lanfranc de Cantorbéri, contre Thomas d'Yorck qui la lui disputoit.

1071.

1072.

Rotomagense, de Rouen, par l'Archevêque Jean de Bayeux, avec ses Siècle. Suffragans. On y sit vingt-quatre Ca-An de J. C. nons, dont le cinquième défend aux Prêtres de baptiser sans être à jeun, hors le cas de nécessité; le sixième défend de réserver l'Eucharistie & l'eau bénite au-delà de huit jours; le quinzième est contre les Clercs mariés.

dre II, où Godefroi de Castillon, qui avoit acheté l'Archevêché de Milan, fut excommunié.

\* Erpfordiense, d'Erford, le 10 Mars & les jours suivans, pour y partager entre le Roi Henri & Sigestroi, Archevêque de Mayence, les dîmes de Thuringe, dont les principales étoient dues aux Abbayes de Fulde & d'Herfeld.

Guillaume, au sujet d'un tumulte arrivé dans l'Eglise de S. Oüen, le 24 Août de la même année.

le 19 Octobre, de Châlons-sur-Saône, le 19 Octobre, par Girard, Evêque d'Ostie & Légar, en présence duquel on substitue à Lancelin, Evêque de Die, déposé pour simonie, Hugues, Chambrier de l'Eglise de Lyon.

rat l'E Bé pe

VIC

factoria de

que por à H D que

ga

or ve

n, par l'Arix, avec ses
t-quatre Cadéfend aux
être à jeun,
e sixième désistie & l'eau
; le quinzièmariés.

Pape Alexan-Castillon , qui de Milan ,

, le 10 Mars r y partager efroi, Archemes de Thus étoient dues d'Herfeld.

nce du Roi amulte arrivé le 24 Août

s-fur-Saône, rd, Evêque ence duquel Evêque de e, Hugues, Lyon. Pictavense, de Poitiers, le 13 Janvier, où en présence du Cardinal Girard, Légat, on agita la matière de Siècle. l'Eucharistie avec tant de chaleur, que An de J. C. Bérenges, qui nioit la présence réelle, 1074, pensa y être tué.

Romanum, la première semaine de Carême. Grégoire VII y ordonna que ceux qui étoient entré dans les Ordres sacrés par simonie, seroient à l'avenir privés de toutes sonctions; que ceux qui avoient donné de l'argent pour obtenir des Eglises, les perderoient; que ceux qui vivoient dans le concubinage, ne pourroient célèbrer la Messe, ni servir à l'Autel pour les sonctions inférieures. Il excommunia aussi Robert Guiscard, Duc de la Pouille, pour avoir pris quelques terres de l'Eglise, &c.

Rotomagense, de Rouen, par le Légat Grégoire. On y sit quatorze Canons sur la discipline.

Erpfordiense, au mois d'Octobre, où l'Archeveque de Mayence Sigefroi, voulut soumettre les Ecclénastiques aux décrets de Rome sur la continence; mais ce Concile sur troublé particulièrement au sujet des dîmes de Turinge.

\* Parisienje, où S. Gauthier, Abbé

.

1074

1074.

1074

de Pontoise, est couvert d'opprobres, XI. chargé de coups & chassé honteusement Siècle pour avoir pris la désense du décret de An de J. C. Grégoire VII, qui ne permettoit pas d'entendre la Messe des Prêtres concubinaires.

Romanum II, depuis le 24 Février jusqu'au dernier du même mois. Il étoit nombreux. Les menaces, & même les décrets d'excommunication & de suspense n'y surent point épargnés. On y sit un décret contre les investitures & l'incontinence des Clercs. Grégoire tint à Rome, vers la fin de la même année, un second Concile dont nous ignorons le détail.

Anglicanum generale, sous la présidence de Lanfranc, Archevêque de
Cantorberi, touchant les femmes & les
Vierges qui s'étoient résugiées dans des
Monastères & y avoient pris le voile,
pour se mettre à couvert des insultes des
Normands. On y décide qu'elles pouvoient retourner au siècle.

par Lanfanc. On y renouvella les anciens Canons, touchant le rang des Evêques, & on y défendit les superstitions, les divinations, les sortiléges, &c.

où l VII S

Evêc Sièg la d qu'à

> le l gue mœ des criv

lan

Roi bard Pap H

Roy mer qu'u con

Oth très d'opprobres, onteufement du décret de rmettoit pas êtres concu-

24 Février nois. Il étoit même les & de sufgnés. On y estitures & régoire tint me année, s ignorons

s la présivêque de mes & les dans des le voile, sultes des elles pou-

gleterre, les anrang des luperstiges, &cc.

Moguntinum, au mois d'Octobre, où l'on publia le décret de Grégoire VII, contre les Clercs concubinaires. SIÈCLE.

Spalatense, de Spalatro en Dalma- An de J. C. tie, au mois de Novembre, par Girard. Evêque de Lépante & Légat du Saint-Siège. On y sit plusieurs réglemens sur la discipline qui ne sont pas venus jus-

qu'à nous.

Wormatiense, de Worms, le 23 Janvier. Grégoire VII y fut déposé par le Roi Henri, assisté du Cardinal Hugues, condamné par Grégoire pour ses mœurs déréglées, & comme fauteur des simoniaques. Tous les Evêques souscrivirent à la déposition du Pape, & le Roi en écrivit aux Evêques de Lombardie, de la marche d'Ancône & au Pape même.

Romanum III, la première semaine de Carême. Le Roi Henri y fut excommunié & anathématisé, privé de son Royaume, & ses sujets absous du serment de fidélité. C'est la première fois qu'une telle Sentence a été prononcée contre un Souverain. L'Empire fut d'autant plus indigné de cette nouveauté, dit Othon, Evêque, de Frisingue, Historien très-catholique & très-attaché aux Pa1076.

1075.

1075.

1076.

rier

de l

les

pro

avo

Pap

prè

tre

ave

-Ev

dé

en

Pa

CO

Ja

di

ré

lu

jo

ti

n

n

V

XI. que jamais auparavant il n'y avoit eu Siècle de pareille Sentence prononcée contre An de J. c. aucun Empereur Romain. Il ditailleurs: "

"Je ne trouve nulle part qu'aucun d'eux " ait été excommunié par un Pape, ou " privé du Royaume. " Plusieurs Evêque furent aussi, ou suspendus de leurs fonctions, ou excommuniés par Grégoire VII de la communié par un Pape.

goire VII dans ce Concile.

Vintoniense I, de Winchestre, assemblé par Lanfranc, le 1 Avril, sur le concubinage des Prêtres & autres points de discipline. On y décida que les Prêtres de la Campagne qui avoient des femmes ne seroient pas obligés à les renvoyer. Mais on défendit à ceux qui

n'en avoient point, d'en prendre.

Vintoniense II, assemblé par le même Lanfranc à la Pentecôte, sur le même sujet.

Worms, tenu à la mi-Septembre. Affemblée mixte, où les Légats avec plufieurs Seigneurs Saxons & Suabes déliberent d'élire un nouveau Roi d'Allemagne à la place de Henri. Mais les Suabes & les Saxons voulant respectivement un Roi de leur Nation, on ne put estre, assemvril, sur le autres points que les Prêavoient des bligés à les à ceux qui endre. olé par le

Mayence & embre. Afts avec plu-Suabes dé-Roi d'Ali. Mais les respectiveon ne put

ôte, sur le

rien conclure: Henri cependant, campé = de l'autre côté du Rhin, vint à bout de les appaiser par ses Ambassadeurs, en Sièces. promettant de réparer les torts qu'il leur An de J. C. avoit faits & de se faire absoudre par le

Pape dans le mois de Février prochain. Triburiense, de Tribur ou Teuver

près de Mayence, le 16 Octobre. Autre Assemblée mixte, où les Legats, avec plusieurs Seigneurs & quelques Evêques d'Allemagne, veulent encore déposer le Roi Henri : ce qui le sit aller en Italie, où il reçut l'absolution du Pape, au Château de Canosa, à des conditions très-dures, le 25 ou le 28 Janvier 1077. Les Lombards, ennemis du Pape, se plaignirent si haut de la réconciliation du Roi, qu'il en rompit lui-même le traité, environ quinze jours après qu'il eût été conclu.

Salonitanum, de Salone en Dalmatie, au mois d'Octobre. Les Légats du Saint-Siège y couronnent Roi de Dalmatie, Démétrius, autrement dit Zuonimir. En reconnoissance de cette faveur, Démétrius s'oblige à payer annuellement un tribut de 200 besans au

Saint-Siège.

Foracheimense, Assemblée de For-

1076.

1076.

XI.

= cheim en Franconie, le 13 Mars & les quatre jours suivans, Rodolphe, Duc Siècle de Suabe, y fut élu Roi à la place de An de J. c. Henri, le 15 ou le 17 du même mois; de-là il fut conduit à Mayence, où il fut sacré le 16. Le Pape confirma cette élection, après avoir paru d'abord ne point l'approuver.

Divionense, de Dijon, vers la fin de Juillet. On y déposa les Clercs simoniaques, & on en mit d'autres à leur

place.

Augustodunense, d'Autun, le 10 1077. Août, par le Légat Hugues de Die. Manassés de Reims, accusé de simonie & d'avoir usurpé cet Archevêché, y fut suspendu de ses fonctions. On y jugea encore quelques autres Evêques

1077. Bisuldinense, du Château de Bésalu en Catalogne, le 6 Décembre, par le Légat Amé, Evêque d'Oléron, trois Evêques & plusieurs Abbés. Guiferd, Archevêque de Narbonne, y fut déposé avec six Abbés, pour crime de simonie. On y fit treize Canons sur la discipline. Ce Concile avoit été commencé à Gironne.

1078. Pictaviense, de Poitiers, par le Légat Hugu du tre attrib

Lo Lanfr Siège Bour férés aux V celter gnité ausii parce

> Re la pro viron encor nicat mêm impr l'ufag On 1 voye tenir juger

mœu

Hen de fe R Mars & les lphe, Duc la place de lême mois; ence, où il dirma cette l'abord ne

es la fin de s simoniaes à leur

de Die.
de Die.
e simonie
vêché, y
s. On y
Evêques

e Béfalu par le trois uiferd, dépofé monie. cipline. à Gi-

Légat

Hugues de Die, le 15 Janvier. Il y eut = du trouble dans ce Concile auquel on attribue dix Canons.

XI. Siècle:

Londinense, de Londres, présidé par An de J. C. Lanfranc. On y ordonne que quelques 1078. Sièges épiscopaux qui étoient dans des Bourgs & des Bourgades seroient transférés dans des Villes; ce qui procura aux Villes de Bath, de Lincoln, d'Excester, de Cester, de Cicester, la dignité de Ville épiscopale. On y déposa aussi Vulstan, Evêque de Worchester, parce qu'il étoit ignorant, quoique de mœurs très-édisiantes.

1078.

Romanum IV, sous Grégoire VII, la première semaine de Carême, d'environ cent Evêques. On y prononça encore un grand nombre d'excommunications, & le Pape s'apperçut lui même, que leur multitude les rendoit impraticables: il en restreignit donc l'usage par un décret daté du 3 Mars. On résolut dans le même Concile d'envoyer des Légats en Allemagne pour y tenir une Assemblée générale qui pût juger lequel des deux partis du Roi Henri ou de Rodolphe, avoit la justice de son côté.

Romanum V, fous Grégoire VII, 1078.

au mois de Novembre. Bérenger y sit con c une courte profession de foi, & y obtint pour Stècle un délai jusqu'au Concile prochain. On An de J. C. y excommunia l'Empereur de Constantinople & plusieurs autres. Les Députés de Henri & de Rodolphe jurerent que leurs Maîtres n'useroient d'aucune fraude pour empêcher la conférence que les Légats devoient tenir en Allemagne. Enfin ce Concile fit des réglemens pour l'utilité de l'Eglise. 1079.

Aremoricanum, célébré par le Légat Amé, Evêque d'Oléron, pour détruire l'abus qui règnoit en basse Bretagne, d'absoudre les pécheurs publics qui per-

févéroient dans leurs vices.

Romanum VI, sous Grégoire VII, 1079. au mois de Févier, de cent cinquante Evêques. Bérenger y sit profession de la foi de l'Eglise sur l'Eucharistie, contre laquelle il écrivit encore étant de retour en France. Les Députés du Roi Rodolphe s'y plaignirent des violences qu'exerçoit le Roi Henri dans l'Allemagne; sur quoi le Pape envoya sur les lieux trois Légats, qui revinrent sans avoir rien fait.

Tolosanum VI, de Toulouse, par 1079. Hugues de Die, Légat du Pape, ou

Lu Légai Cette cile f muni

> gabo R le 7 27 Celu com

aupre

aussi des exco Mil

vrai

ques mar de .

part con pere

glif

Bérenger y fit i, & y obtint prochain. On r de Confres. Les Déolphe jurerent ent d'aucune onférence que Allemagne. lemens pour

par le Légat our détruire e Bretagne, olics qui per-

égoire VII, at cinquante fession de la stie, contre nt de retour Roi Rodolences qu'e-Allemagne; as lieux trois avoir rien

louse, par Pape, où

Bérenger y sit con déposa Frotard, Evêque d'Albi, XI.

Légat, qui déposa Manassés de Reims. An de J. C. Cette déposition sut confirmée au Con- 1079 cile suivant; & Manassés ensuite excom- ou au communié & chassé de Reims, se retira de 1080. auprès du Roi Henri, où il mourut va-

gabond & excommunié.

Romanum VII, sous Grégoire VII, le 7 Mars, après la bataille gagnée le 27 Janvier par Rodolphe sur Henri. Celui-ci sut déposé du Royaume & excommunié, & Rodolphe déclaré le vrai Roi dans ce Concile. On y réitéra aussi la désense de recevoir ou donner des investitures, & on y renouvella les excommunications contre Tédald de Milan, Guibert de Ravenne, & quelques autres Evêques; & contre les Normands qui pilloient en Italie les terres de l'Eglise.

\* Ultrajectense, d'Utrecht, où les 1080, partisans de l'Empereur Henri IV excommunient le Pape Grégoire VII.

Wirtzeburgense, de Wirtzbourg. L'Empereur Henri IV y est réconcilié à l'Eglise; mais non pas rétabli sur le Trône.

Burgense, de Burgos dans la vieille 1080.

Castille, par le Cardinal Richard, Abbé de S. Victor de Marseille & Légat XI. Siècle. Le Roi Dom Alphonse VI y fit ordonner que l'Office Romain seroit substitué à l'Office Gothique en Espagne. Ce décret ayant causé beaucoup de troubles dans le pays, on convint de remettre cette affaire à la décision d'un duel entre deux Chevaliers, dont l'un tiendroit pour l'Office Gothique & l'autre pour le Romain. L'avantage du combat fut pour la Champion du Gothique; mais le Roi persista dans sa résolution, & l'Office Romain prévalut. 1080.

Juliobonense, de Lillebonne en Normandie, aux Fêtes de la Pentecôte, en présence de Guillaume le Conquérant. On y sit treize Canons, suivant une leçon, & vingt-six suivant une autre.

Fêtes de la Pentecôte, où les partisans de l'Empereur Henri IV condamnent le Pape Grégoire VII avec tous ses adhérens, & confirment l'élection de l'Antipape Guilbert.

Avenionense, d'Avignon, par le Cardinal Hugues de Die, Légat. Achard, usurpateur du Siège d'Arles, y sut déposé, & Gibelin élu à sa place. Lantelme brun & D Léga facrés

rol,
dinal
gneur
rent
place

Bu Evêqi Siège tourn fa fo

électi

Mars l'on Guib

Ro Grégo veau & co fes

d'Arl Ex To ichard, Abbé
e & Légat
I y fit ordonferoit fubstien Espagne.
coup de trount de remeton d'un duel
nt l'un tienue & l'autre
ge du comu Gothique;
résolution,

conquérant.

Conquérant.

Vant une leune autre.

yence, aux
es partifans
condamnent
tous fes adélection de

par le Car-. Achard , , y fut délace. Lantelme

telme y fut aussi élu Archevêque d'Embrun, Hugues, Evêque de Grenoble, XI.

& Didier, I veque de Cavaillon, le Sièc-le.
Légat les mena à Rome, où ils turent Ande J. C.
facrés par le Pape.

\* Brixinense, de Brixen dans le l'irol, le 23 Juin. Hugues le Blanc, Cardinal, trente Evêques plusieurs Seigneurs d'Italie & d'Allemagne y déposerent Grégoire VII, & choisirent à sa
place Guibert de Ravenne, qui se sit
nommer Clément III. La date de cette
élection est du Jeudi 25 Juin.

Burdigalense, assemblé par Amé, Evêque d'Oléron & Légat du Saint-Siège, le 6 Octobre, où Bérenger retourné à son erreur, rend compte de sa foi.

\* Ticinense, de Pavie, vers la mi-Mars, en présence de l'Empereur, où l'on confirme l'élection de l'Antipape Guibert.

Romanum VIII, le 4 Mai, sous Grégoire VII, où il excommunia de nouveau Henri & tous ceux de son parti, & confirma la déposition prononcée par ses Legats contre les Archevêques d'Arles & de Narbonne.

Exolidunense, d'Issoudun, le 18 1081. Tome IV. A a



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATES OF THE STATES OF TH



Mai, sous la présidence des Légats XI. Hugues de Die & Amé d'Oléron. On Siècit, y excommunia les Clercs d'Issoudun, Andes. c. pour n'avoir pas reçu processionellement le second de ces deux Légats; mais ils surent relevés des censures par Urbain II, sans être obligés à faire aucune satisfaction.

1083. Romanum LV. Sous Color.

Romanum IX, sous Grégoire VII. Il y parla si fortement de la soi, de la morale chrétienne, & de la constance nécessaire dans la persécution présente, qu'il tira des larmes de toute l'Assemblée. Il n'y renouvella point l'excommunication contre Henri; mais il la prononça contre quiconque l'avoit empêché de venir à Rome.

Henris'y rendit le 21 Mars 1084, & il y fit introniser l'Antipape Guibert sous le nom de Clément III, le Dimanche suivant, jour des Rameaux. Il reçut de ses mains la Couronne impériale le jour de Pâques, pendant que Grégoire VII étoit retiré au Château Saint-Ange,

Romanum X, sous Grégoire VII, tiré du Château Sainz-Ange par Robert Guischard. Le Pape y réitéra l'excommunication contre l'Antipape Guibert, l'Empereur Henri & leurs partisans.

1084.

bert, clare i cée pa Le P. tenu l'icile à fence

Quida fendo de Commission Care con Care

\* M Avril , fence d de l'Ar Guiber confirm Il y fut

dans le

Compi Compi neuf A

e reco

des Légats 'Oléron. On d'issoudun, ocessionelleeux Légats; censures par s à faire au-

égoire VII. foi, de la a constance n présente, te l'Affemnt l'excommais il la l'avoit em-

1084, &il uibert fous Dimanche Il recut de iale le jour égoire VII it-Ange. oire VII, par Robert a l'excom-Guibert, artifans.

555 \* Romanum, par l'Antipape Guibert, au mois de Janvier, où l'on dédare nulle l'excommunication pronon-Siècie. cée par Grégoire VII contre l'Empereur. An de J. C. Le P. Mansi prétend que Guibert avoit enu l'année précédente un autre Conule à Rome sur le même sujet en présence de Henri IV.

Quintiliburgense, de Quédelimbourg, la semaine de Pâques, par le Légat Othon. On y déclara nulles toutes les Ordinations faites par des Evêques excommuniés & on y anathématifa l'Anipape Guibert avec onze autres Evêques ou Cardinaux. On y interdit l'usage des œufs & du fromage en Carême. On y ordonna la continence des Clercs constitués dans les Ordres facrés.

\* Moguntinum, de Mayence, le 29 Avril, par les schismatiques, en présence de l'Empereur Henri & des Légats le l'Antipape Guibert. On y reconnut Guibert pour Pape légitime, & on y confirma la déposition de Grégoire VII. y fut excommunié avec tous ceux qui e reconnoissoient pour Pape.

Compendiense, de S. Corneille de Compiegne, par dix Evêques & dixneuf Abbés, Evrard, Abbé de Corbie,

A a ij

1085.

1085.

1085.

y fut déposé & on y confirma les privi-XI. léges de l'Eglise de S. Corneille.

An de J. C. Didier, Abbé du Mont-Cassin, y accepta ta ensin la Papauté. Il sut sacré à Rome le Dimanche après l'Ascension, 19 Mai,

& on l'appella Victor III.

mois d'Août. Ce Pape y déposa Guiben & l'anathématisa. Il excommunia aussi Hugues de Lyon & Richard, Abbé de Marseille, qui faisoient schisme avec lui. Il y défendit ensin les investitures sous peine d'excommunication, avec le consentement de tout le Concile.

lentia en Espagne, par Richard, Abbé de S. Victor de Marseille, Légat d'Urbain II, onze Evêques, plusieurs Abbés, & nombre de Seigneurs laïques. On y marqua les limites des Diocèses de

Burgos & d'Osma.

Romanum, sous Urbain II, de cent quinze Evêques, où ce Pape, dit Berthold, confirme les Statuts de ses prédécesseurs. Guibert chassé de Rome, s'en retourna à Ravenne. Il est remarquable que depuis l'Assemblée de Brixen, où il sut fait Antipape, il conti

que de tes, h de Cle finguli Guibe Cléme homm

nua de

le, pa de fo Abbés lige a Canon l'incon

printe Evêque partic Toléce pagne à la envoy

To

rétabl *Na* de G

Be Mars Guibe quatr Corneille. e, le 21 Mars Cassin, y accepfacré à Rome ision, 19 Mai, ictor III, au éposa Guiber

ommunia au rd, Abbé de schisme avec les investitunication, avec le Concile près de Paichard, Abbe , Légat d'Ur ssieurs Abbés, aiques. On y Diocèses de

n II, de cent pe, dit Berde ses pré-de Rome, Il est remarblée de Bripe, il conte

firma les privi nua de se nommer Guibert, Archevêque de Ravenne, dans toutes ses Charjes, hors une seule où il prend le nom Siècle. de Clément; & ce qu'il y a de plus An de J. C. singulier encore, celles où il se nomme Guibert, sont datées du pontificat de Clément, comme si c'étoient deux hommes différens.

· Melfitanum, de Melfe dans la Pouille, par Urbain II, le 10 Septembre, de soixante-&-dix Evêques & douze Abbés. Le Duc Roger y fit nommagelige au Pape, & l'on y publia seize Canons sur la simonie, sur le luxe & l'incontinence des Clercs.

Tolosanum VII, de Toulouse, au printems, par les Légats affistés des Evêques de diverses Provinces, & en particulier par Bernard Archevêque de Toléde, retournant de Rome en Efpagne. On y corrigea divers abus, & à la prière du Roi de Castille, on envoya une Légation à Toléde pour y rétablir la Religion.

Narbonense, en faveur de l'Abbaye de Grasse & contre la simonie.

Beneventanum, par Urbain II, le 28 Mars. On y réitéra l'anathême contre Guibert & ses partisans, & on y sit quatre Canons. Aa iii

1089.

1090.

1091.

1091,

Legionense, de Léon. On y résolut que les Offices eccléfiastiques seroient STÈCLE. celèbrés en Espagne suivant la Régle de Ap de J. c. S. Isidore, & on y ordonna aussi qu'à l'avenir les Ecrivains se serviroient de l'écriture gauloise dans tous les actes ecclésiastiques, au lieu des caractères gothiques.

Stampense, d'Etampes. Richer, Arou 1092, chevêque de Sens, y voulut déposer Ives de Chartres pour rétablir Géoffroi dans ce Siège; mais Ives appella au Pape, & arrêta ainsi la procédure du Concile.

Suessionense, où Roscelin sut con-1092 ou environ vaincu d'erreur & obligé de l'abjurer, mais uniquement dans la crainte d'être assommé par le peuple comme il le déclara depuis. Il disoit que les trois Personnes divines étoient trois choses séparées, comme trois Anges; enforte, toutefois, qu'elles n'avoient qu'une volonté & une puissance; autrement il auroit fallu dire, selon lui, que le Père & le Saint-Esprit s'étoient incarnés. Il ajoutoit que l'on pourroit dire véritablement, que ce sont trois Dieux, si l'usage le permettoit. IC92.

Remense, par l'Archevêque Rainaud

de N Frizo s'emp après d'Url d'Arı Cette tems préte année élu E

Sz Com phin *fence* cert : corps divise

 $T_{I}$ 11 A foixa On y & or Ca

Déce me, Sur le chevê décro

CHRÉTIENS. 559

On y réfolut ques feroient nt la Régle de nna aussi qu'à erviroient de ous les actes les caractères

Richer , Arulut déposer blir Géoffroi appella au rocédure du

in fut conle l'abjurer, rainte d'être me il le dées trois Pers chofes fés; enforte, qu'une votrement il i, que le at incarnés. it dire vé-

e Rainaud

is Dieux,

de Martigné, où l'on oblige Robert le Frizon, Comte de Flandre, à cesser de XI. s'emparer de la succession des Clercs Siècle. après leur mort. On y reçoit la Bulle An de J. c. d'Urbain II, qui permettoit au Clergé d'Arras de se donner un Evêque propre. Cette Eglise étoit réunie depuis longtems à celle de Cambrai. Le P. Mansi prétend qu'il se tint à Reims la même année un second Concile, où Lambert, élu Evêque d'Arras, sut sacré.

1092.

1093.

1093.

Szabolchense, de Szabolchs dans le Comté de Nyr en Hongrie, par Séraphin, Archevêque de Strigonie, en présence du Roi Ladislas. On y sit, de concert avec ce Prince & la Noblesse, un corps de Loix ecclésiastiques & civiles, divisé en trois Livres.

Trojanum, de Troie en Pouille, le 11 Mars, par Urbain II, d'environ foixante-douze Evêques & douze Abbés. On y parla des mariages entre parens, & or y confirma la Tréve de Dieu.

Cantuariense, de Cantorberi, le 4 Décembre, pour le facre de S. Ansolme, élu Archevêque de cette Eglise. Sur les remontrances de Thomas, Archevêque d'Yorck, on y corrigea le décret d'élection où l'Eglise de Cantor-

A a iv

1094.

1094

mari

fa pr

anné

ques

ne v

pella

été p

impi

ajou

moi

de fa

loigi

avec

pour

tobr

avec

Abb

catio

tipap

pour

pour

de f

bard

7 du

cens

quati

P

XI. l'Angleterre; & au lieu du mot Métro.

Sièce E. pole, on mit celui de Primatiale

\* Rokhingamie, du Château de Rokhingam, en Angleterre, les 11 & 12 Mars, où l'on décide, contre l'avis de S. Anselme, Archevêque de Cantorbéri, que ce Prélat ne peut, sans le consentement du Roi, promettre obeissance, ni demander le Pallium au Pape Urbain II, attendu que ce Prince ne l'avoit pas encore reconnu.

Moguntinum, de tous les Evêques d'Allemagne, avec les Princes de l'Émpire, à la mi-Carême. On n'en fait point l'objet. Nous suivons Côme de Prague pour la date de ce Concile, que le P. Mansi place en 1095.

Constantiense, dans la semaine sainte par Gébehard, Evêque de Constance & Légat du Pape en Allemagne. On y renouvella la désense d'entendre l'Osffice célébré par les Prêtres simoniaques ou incontinens, & on y sixa les Quatre-Tems de Mars à la première semaine de Carême, & ceux de la Pentecôte à la semaine de l'Octave de la même Fête.

Remense, le 17 Septembre 1993.

Remense, le 17 Septembre. Le Roi Philippe espéroit y faire approuver son pole de toute mot Métro. rimatiale âteau de Roles 11 & 12 tre l'avis de de Cantoreur, sans le nettre obeifium au Pape e Prince ne

les Evêques ces de l'Emn n'en fait Côme de oncile, que

aine fainte Constance agne. On endre l'Ofmoniaques es Quatreemaine de tecôte à la ême Fête. . Le Roi couver fon

mariage avec Bertrade, vu que Berthe, sa première femme, étoit morte la même année. Trois Archevêques & huit Evê-Siècie. ques y assisterent; mais Ives de Chartres An de J. c ne voulut point s'y trouver, & en appella au Pape. Il ne lui auroit point été permis, disoit-il, de dire la vérité impunément dans cette Assemblée. Il ajouta après : que le Roi fasse contre, moi tout ce que Dieu lui permettra de faire; qu'il m'enferme; qu'il m'éloigne; qu'il me proscrive; j'ai résolu avec la grace de Dieu de tout souffrir pour sa loi...

Augustodunense, d'Autun, le 16 Octobre, par Hugues de Lyon, Légat, avec trente-deux Evêques & plusieurs Abbés. On y renouvella l'excommunication contre l'Empereur Henri & l'Antipape Guibert, & l'on excommunia pour la première fois, le Roi Philippe, pour avoir épousé. Bertrade du vivant.

de sa femme légitime.

Placentinum, de plaisance en Lombardie, commencé le 1 Mars & fini le 7 du même mois, par Urbain II. Deux cens Evêques s'y trouverent avec près de quatre mille ecclésiastiques & plus de trente mille laïques, L'Assemblée se tint

Aav

en pleine Campagne. L'Impératrice Praxède ou Adèlaide vint s'y plaindre de Siècle, son époux l'Empereur Henri, & l'y ac-An de J. c. cusa publiquement des infamies qu'il lui avoit fait souffrir en sa personne. Philippe, Roi de France, y obtint un délai jusqu'à la Pentecôte. Les Ambassadeurs de l'Empereur de Constantinople y vinrent demander du secours contre les infidéles. On y renouvella la condamnation de l'hérésie de Bérenger, & l'on y établit clairement la foi de la présence réelle de J. C. dans l'Eucharistie. Les Nicolaites, les Prêtres ou Clercs majeurs incontinens, les simoniaques y furent aussi condamnés, de même que les Ordinations faites par Guibert & par les autres Evêques excommuniés; le jeune des Quatre-Tems y fut aussi fixé aux mêmes jours que nous les observons aujourd'hui.

1095.

\* Anglicanum, dans la troisième semaine de Carême. Les Evêques y sont un crime à S. Anselme d'avoir reconnu le Pape Urbain II sans le consentement du Roi. On passe trois jours en contestation. S. Anselme serme dans sa résolution, demande un sauf-conduir pour sortir du Royaume. Les Barons lui obtiens
A
Thu
Hall

de I du je père dam Prêti avoid

& c

Auv par mên rent Préliqu'A com tous Urb à Tr nouv que y co

exco

cauf

Mai le p

1095.

ratrice Praplaindre de , & l'y acamies qu'il personne. obtint un es Ambafnstantinocours conouvella la Bérenger, foi de la Eucharifou Clercs niaques y ême que uibert &

ième fes y font
reconnuntement
contessa résit pour
lui ob-

muniés;

fut aussi

nous les

tiennent un sursis jusqu'à la Pentecôte.

Nortusanum, de Northausen en XI.

Thuringe sur la Zorger, entre Ersort & Siècie Halberstat, par Rothard, Archevêque An de Jode Mayence, le 29 Mai, en présence 1095. du jeune Roi Henri V, révolté contre son père l'Empereur Henri IV. On y condamne la simonie & le mariage des Prêtres. On y suspend les Evêques qui avoient reçu l'investiture de l'Empereur & ceux qu'ils avoient ordonnés.

Claromontanum, de Clermont en Auvergne, commencé le 18 Novembre, par Urbain II, & terminé le 26 du même mois. Treize Archevêques vinrent à ce Concile, & deux cens cinq-Prélats portant crosses, tant Evêques qu'Abbes, selon Berthold: d'autres en comptent quatre cens. On y confirma tous les décrets des Conciles que le Pape Urbain avoit tenus à Melfe, à Bénévent, à Troyes & à Plaisance; on y fit plusieurs nouveaux Canons, dont il ne nous reste que les fommaires pour la plupart; or y confirma la Tréve de Dieu, & on y excommunia encore le Roi Philippe à cause de son mariage avec Bertrade. Mais de tous les Actes de ce Concile, le plus fameux est celui de la publi-

Aavj

XI. vrement de la Terre fainte. Les suites Siècle en ont été importantes pour toute Ande J. C. l'Europe, & pour la France en particulier.

de Février. On y examina les décrets du Concile de Clermont, & après avoir confirmé les Ordonnances du Pape, on fit huir Canons.

présidé par le Pape. Urbain II. On y ordonna qu'on jeûneroit toutes les veilles des Fêtes d'Apôtres.

Turonense, la troisième semaine de Carême, par le Pape Urbain II. On y consirma les décrets du Concile de Clermont, & le Pape resusa d'absoudre le Roi Philippe, comme les Evêques en partie le demandoient.

Nemauserse de Pape resusant les Evêques en Nemauserse de Pape resusant les Evêques en les Evêques en

Nemausense, de Nîmes, au commencement de Juillet, par le Pape Urbain II, quatre Cardinaux & plusieurs Evêques. On y sit seize Canons, qui ne sont la plupart que ceux de Clermont, que le Pape contirma dans tous les Conciles qu'il tint ensuite. Le plus remarquable de ceux de Nîmes est celui qui maintient les Moines dans le droit d'exe Roi muni ter I

reste Murc de ce gagei Evêcl

Re

que Robe nuer Marr Robe Rom Moir à la

lieu o
Ge
cemb
& tro
fures
fiaftic

à la

quatr

r le recou-Les fuites pour toute e en parti-

au mois les décrets après avoir du Pape,

Mars, II. On y

maine de II. On y de Cleroudre le ques en

Urbain Urbain urs Evêqui Clerus tous Le plus

lt celui

e droit

d'exercer les fonctions facerdotales. Le Roi Philippe y fut absous de l'excom- XI. munication, après avoir promis de quit- S I è c L E. ter Bertrade.

Hiberniense, d'Irlande. Il nous en reste une Lettre écrite au nom du Roi Murchertah, du Clergé & du peuple de cette Isle à S. Anselme, pour l'engager à ériger l'Eglise de Watersord en Evêché.

Remense, de Reims, par l'Archevêque Manassés II, où l'on condamne Robert, Abbé de S. Remi, à continuer de rendre obéissance à l'Abbé de Marmoutiers dont il avoit été Moine. Robert ayant appellé de ce jugement à Rome, le Pape Urbain II déclara qu'un Moine tiré d'une Abbaye pour être mis à la tête d'une autre, n'appartenoit plus à la première, & devenoit Moine du lieu dont il étoit Abbé.

Gernudense, de Gironne, le 13 Décembre, par l'Archevêque de Tarragone & trois Evêques. On y prend des mefures pour maintenir les libertés eccléstastiques.

\* Romanum, par huit Cardinaux, quatre Evêques & quatre Prêtres schifmatiques. (Guibert étoir absent.) Ils

1097.

1097.

1097.

1098.

ecrivirent une Lettre da ée du 7 Août, XI. pour s'attirer des partisans: mais cette Siècle. Lettre fut méprisée par tous les Catho-An de J. C. liques. 1098.

Barense, de Bari, le 1 Octobre, par le Pape Urbain, à la tête de cent quatrevingt-trois Evêques. S. Anselme y prouva, en présence des Grecs, avec tant de netteré que le Saint-Esprit procède du Père & du Fils, qu'on y prononça anathême contre tous ceux qui le nieroient. Le même Saint obtint par ses prières qu'on n'y excommuniat point le Roi d'Angleterre qui le persécutoit. Loup Protospata

& le Chronographe de Bari, mettent ce

Concile en 1099, parce qu'ils commençoient l'année, le 1 Septembre comme Romanum, la troissème semaine après Pâques, 25 Avril, par le Pare Urbain, à la tête de cent cinquante Evêques, du nombre desquels étoit encore S.

Anselme. Entre autres choses on y fit 18 Canons, dont les onze premiers sont mot pour mot tirés de ceux de Plaisance; ensuite on y prononça excommunication contre tous les laïques qui donneroient les investitures des Eglises, & contre tous les Ecclésiastiques qui les

1099.

Juille tre d articl avec d'exc

La terre voulo colm tourn dès s avoit par f fait c beth. testa qu'el la vie par l gagn

> né, l d'Au claré pale Flavis renvo

Henr

du 7 Août, : mais cette s les Catho-

ctobre, par cent quatreme y prouvec tant de procède du nça anathêroient. Le ères qu'on d'Angle-Protospata nettent ce commene comme

ine après Urbain, lvêques, acore S. Ly fit 18 ers sont Plaisanommuui donses, & qui les Juillet, par Manassés de Reims & qua- XI, tre de ses Suffragans. On y publia cinq Siècle. articles touchant la Tréve de Dieu, An de J. C. avec ordre de les observer sous peines 1099. d'excommunication.

Lambethense, de Lambeth en Angleterre, par S. Anselme. Le Roi Henri I vouloit épouser Mathilde, fille de Malcolme, Roi d'Ecosse; mais on l'en détournoit sur ce que Mathilde, élevée dès son enfance dans un Monastère, y avoir été offerte, disoit-on, à Dieu par ses parens. Ce fut pour éclaircir ce fait qu'il assembla le Concile de Lambeth. Mathilde y ayant comparu, protesta & s'offrit de prouver par témoins qu'elle n'avoit jamais été engagée dans la vie religieuse, ni par son choix, ni par le vœu de ses parens. La Princesse gagna sa cause & devint femme de Henri.

Vaientinum, de Valence en Dauphiné, le 30 Septembre. Norgaud, Evêque d'Autun, accusé de simonie, y sur déclaré suspens de toute sonction épiscopale & sacerdotale; mais Hugues de Flavigni, accusé du même crime, sur renvoyé absous dans son Abbaye. 1100.

1100.

Melphitanum, de Melphe dans la Pouille, au mois d'Octobre, où le Pape Siècle. Pascal II excommunia la Ville de Béné-An de J. C. vent pour s'être soustraite, (on ne sait pour quel sujet) à l'obéissance du Saint-Siège.

Pictaviense, de Poitiers, le 18 Novembre, par deux Légats assistés d'un grand nombre d'Évêques & d'Abbés. Norgaud d'Autun y sut déposé, & on y sir seize Canons. On y excommunia aussi de nouveau le Roi Philippe & Bertrade.

1100.

Ansaum, d'Anse, sur la fin de l'année, composé de quatre Archevêques, entre lesquels étoit S. Anselme, & de huit Evêques. Hugues, Archevêque de Lyon, y demanda un subside pour les frais du voyage qu'il devoit faire à Jérusalem, avec la permission du Pape.



CH

J<sub>EA</sub>
appe
ordo
Déce

tenu

ving

Je préd Pieri tifica

Paul mon

bre

S

phe dans la où le Pape lle de Béné-(on ne fair ce du Saint-

le 18 Noeffiftés d'un
c d'Abbés.
é, & on y
munia aussi
Bertrade.
in de l'annevêques,
ne, & de
evêque de
pour les
aire à JéPape.

## CHRONOLOGIE DES PAPES.

## ONZIÈME SIÈCLE.

XI. Siècie.

CXL. JEAN XVII.

JEAN XVII, Romain de naissance, appellé Siccon avant son élection, sur ordonné Pape l'an 1003 & mourut le 7 Décembre de la même année, n'ayant tenu le Saint - Siège que cinq mois & vingt-cinq jours.

#### CXLI. JEAN XVIII.

Jean XVIII, Romain comme son prédécesseur, Cardinal du titre de saint Pierre, nommé Phasian avant son pontificat, sut ordonné Pape le 26 Décembre 1003. Il abdiqua la Papauté en 1009 pour se retirer à l'Abbaye de S. Paul de Rome, où il embrassa la vie monastique.

CXLII. SERGIUS IV. Sergius IV, Evêque d'Albane, fut

elu Pape entre le 17 Juin & le 24 Août de l'an 1009. Il tint le Saint-Siège en-SIÈCLE, viron trois ans, étant mort dans le mois de Juillet ou d'Août 1012.

# CXLIII. BENOIT VIII.

Benoît VIII, nommé auparavant Théophilite, fils de Grégoire, Comte de Tusculum, sur transféré du Siège de Porto à celui de Rome l'an 1012. Il mourut vers la fin de Juillet de l'an 1024, après un pontificat de douze ans & quelques jours.

# CXLIV. JEAN XIX.

Jean XIX, appellé Romain avant son exaltation, Consul, Duc & Sénateur de Rome, se fit élire à force d'argent pour succéder à Benoît VIII, son frère. On place son élection au mois d'Août 1024. Quelques-uns la reculent jusqu'en Avril & même en Juin de l'année suivante. Il mourut l'an 1033 vers la fin de Mai. Son pontificat dura environ neuf ans.

# CXLV. BENOIT IX.

Benoît IX, nommé précédemment

The de ] de J 103 de place nom Siège quels de f Cler ford nant Jean fur l fois.

> G Grat en p traité conc cile l'an en A

pénit

#### VIII.

auparavant re, Comte du Siège l'an 1012. let de l'an douze ans

#### IX.

ain avant
& Sénaorce d'arorce d'arorce d'arorce mois
au mois
reculent
de l'anorces la
environ

nment

Théophilacte, fils d'Albéric, Comte de Tusculum, neveu de Benoît VIII & XI. de Jean XIX, parvint à la Papauté l'an Siècle. 1033. Sa vie scandaleuse le fit chasser de Rome l'an 1044. On mit à sa place Jean, Evêque de Sabine, sous le nom de Sylvestre III, qui ne tint le Saint-Siège qu'environ trois mois, après lefquels Benoît y remonta par le secours

Siège qu'environ trois mois, après lefquels Benoît y remonta par le secours de sa famille. Se voyant méprisé du Clergé & du peuple à cause de ses désordres, il céda le pontificat, moyennant une somme d'argent à l'Archiprêtre Jean Gratien. L'an 1047 Benoît remonta sur le Siège de Rome pour la troisième fois. Il y renonça de nouveau pour faire pénitence.

#### CXLVI. GRÉGOIRE VI.

Grégoire VI, qui est ce même Jean Gratien dont on vient de parler, se mit en possession du Saint-Siège après le traité simoniaque que Benoît IX avoit conclu avec lui; il sut déposé au Concile de Sutri, vers les Fêtes de Noël de l'an 1046. Ce Pape sut ensuite conduit en Allemagne où il sinit ses jours.

# XI. CXLVII. CLÉMENT II.

Siècle. Clément II, appellé auparavant Suidger, Saxon de naissance, Evêque de Bamberg, sut élu d'un commun consentement pour remplir le Saint-Siège & intronisé le jour de Noël 1046. Il mourut le 9 Octobre de l'année suivante, n'ayant tenu le Saint-Siège que neuf mois & demi.

## CXLVIII. DAMASE II.

Damase II, appellé auparavant Poppon, Evêque de Brixen, choisi par l'Empereur, pour succéder à Clément II, fut reçu à Rome avec honneur, mais il ne tint le Saint-Siège que vingt-trois jours, & mourut à Palestrine le 8 Août 1048.

# CXLIX. S. LEON IX.

Léon IX, appellé auparavant Brunon, étoit Evêque de Toul depuis vingt-deux ans lorsqu'il sur élu Pape sur la sin de l'an 1048. Ce Pape avoit un grand zèle pour l'honneur de l'Eglise & la résorme des abus. Il tint plusieurs Conciles en Italie, en Allemagne & en France où il sit trois voyages pendant son ponti-

ficat. le 19 fa m cinq

hard cance Con-Mars fuiva Juill Siège

fon de biss. Caffi fente lend 1058 huit

N né d avant Suid-Evêque de mun con-Saint-Siège 1046. Il

Siège que

vant Poppar l'Emnent II, r, mais ngt-trois 8 Août

Brunon, gt-deux fin de nd zèle réforonciles nce où pontificat. Il mourut saintement l'an 1054 le 19 Avril, jour auquel l'Eglise honore XI. sa mémoire. Il avoit tenu le Saint-Siège Siècle, cinq ans deux mois & quelques jours.

#### CL. VICTOR II.

Victor II, appellé auparavant Gébehard, remplaça Léon IX après une vacance d'un an. Son élection se fit au Concile de Mayence tenu au mois de Mars 1055. Il fut intronisé le 13 Avril suivant. Il mourut en Toscane le 18 Juillet 1057, après avoir tenu le Saint-Siège deux ans & trois mois & demi.

#### CLI. ÉTIENNE IX.

Étienne IX, appellé Frédéric avant son exaltation, fils de Gothelon, Duc de basse Lorraine, Cardinal du titre de S. Chrysogone, & Abbé du Mont-Cassin, sut élu Pape d'un commun consentement le 2 Août 1057 & sacré le lendemain. Il mourut à Florence en 1058, n'ayant tenu le Saint-Siège que huit mois.

#### CLII. NICOLAS II.

Nicolas II, dont le nom étoit Gérard, né dans le Royaume de Bourgogne, Evêque de Florence, fut élu à Sienne XI. dans un Concile le 28 Décembre 1058, sitcle. & couronné à Rome le 18 Janvier suivant. C'est le premier Pape dont l'Histoire marque le couronnement. La cérémonie se sit en mettant sur la tête du Pontise une Couronne formée de deux cerèles. Nicolas II mourut à Florence au mois de Juillet de l'an 1061, après avoir tenu le Saint-Siège deux ans & près de sept mois.

## CLIII. ALEXANDRE II.

Alexandre II, appellé Anselme de Badage, Milanois, Evêque de Lucques, sur couronné Pape le 30 Septembre 1061. On lui opposa Cadalous, Evêque de Parme, sous le nom d'Honorius. Cet Antipape sur condamné l'année suivante, au Concile d'Osbor, par tous les Evêques d'Allemagne & d'Italie. Alexandre II mourut au mois d'Avril 1073, après avoir tenu le Saint-Siège onze ans & près de sept mois.

# CLIV. GRÉGOIRE VII.

Grégoire VII, successeur d'Alexandre II, appellé Hildebrand, avant son élection, étoit Archidiacre de l'Eglise Romaine,
pour re
1073.
avant code l'Em
furent le
avec ce
démêlés
troubles
Pape m
tenu le
mois; il
nom de

CI

exclusive

Victor dier, de Prêtre Ca & l'un d' désignés der, fut le 24 Mamois de n'ayant to

mois &:

C L Urbain

575

u à Sienne bre 1058, anvier suiont l'Hifnt. La céla tête du de deux Florence i, après x ans &

II.

elme de ucques, prembre Evêque ius. Cet fuivanous les Ale-1073, ize ans

II. andre élece Ro-

maine, lorsqu'il fur choisi, malgré lui, pour remplir le Saint-Siège le 22 Avril 1073. Il ne voulut pas être ordonné SIÈCLE. avant d'avoir obtenu le consentement de l'Empereur Henri IV. On fait quels furent les vifs & longs démêlés qu'il eut avec ce Prince au sujet des investitures; démêlés qui causèrent les plus grands troubles dans l'Eglise & dans l'Etat. Ce Pape mourut le 25 Mai 1085. Il avoit tenu le Saint - Siège douze ans & un mois; il est le premier qui ait réservé le nom de Pape aux Pontifes de Rome, exclusivement à tous les autres Evêques.

## CLV. VICTOR III.

Victor III, /appellé auparavant Didier, de la maison des Ducs de Capoue, Prêtre Cardinal, Abbé du Mont-Cassin, & l'un des trois que Grégoire VII avoit désignés comme capables de lui succéder, fut élu après une vacance d'un an le 24 Mai de l'an 1086. Il mourut au mois de Septembre de l'année suivante, n'ayant tenu le Saint-Siège que quatre mois & fept jours.

## CLVI. URBAIN II.

Urbain II., appellé Othon ou Oddon

avant d'être élu Pape, étoit Evêque d'Ostie & l'un des trois sujets désignés Siècle par Grégoire VII. Il sut placé sur le Saint-Siège le 12 Mars 1088. On sait que la première Croisade sut publiée par ce Pape dans un Concile qu'il tint à Clermont l'an 1095. Urbain mourut à Rome en 1099, après un pontificat de onze ans quatre mois & quelques jours.

Nota. Le successeur d'Urbain II sut Pascal II, élu Pape en 1099, & mort au mois de Janvier 1118. Nous commencerons la Chronologie des Papes du douzième siècle par l'Article de ce Pontife.



CHRONOLOGIE

C

DES

OA

L

LX

LXX

JEAN II. la Propo seur au l sannée d

Nicola
fut le fuc

Élie II

Théod cesseur d' qu'il mou

Tome.

# CHRONOLOGIE

## DES PATRIAR CHES

D'ANTIOCHE.

ONZIÈME SIÈCLE.

LXXXIV. JEAN III.

LXXXV. NICOLAS II.

LXXXVI. ELIE II.

LXXXVII. THÉODORE III ou GEORGE.

JEAN III, Moine de l'Isle d'Oxia dans la Propontide, fut donné pour successeur au Patriarche Agapius. On ignore l'année de sa mort.

Nicolas II, dont on ne sait que le nom,

fut le fuccesseur de Jean III.

Élie II, aussi peu connu que Nicolas, monta sur le Siège d'Antioche après lui.

Théodore ou George devint le fuccesseur d'Élie. Les Bollandistes croyent qu'il mourut en 1051.

Tome IV.

ВЬ

LOGIE

toit Evêque ets désignés

placé sur le 8. On fait

fut publiée e qu'il tint ain mourut

ontificat de ques jours.

I fut Pascal

an mois de ons la Chro-

fiècle par

XI. LXXXVIII. BASILE II.

Siècis. Bassle II succéda au Patriarche Théo. dore III, il mourut l'an 1052.

#### LXXXIX. PIERRE III.

Pierre III, homme docte & éloquent, fuccesseur de Basile, monta sur le Siège d'Antioche vers l'an 1052. L'an 1054, Michel Cérulaire ayant écrit à Pierre pour l'engager dans son schisme, celui-ci dans sa réponse lui témoigna son amour pour la paix, sans néanmoins approuver tous les usages des Latins. L'année de sa mort est incertaine. (Bolland.)

#### XC. THEODOSE III.

Théodose ou Théodore, sur substitué au Patriarche Pierre. On ignore la durée de son gouvernement.

#### XCI. ÉMILIEN.

Émilien occupoit le Siège d'Antioche sous l'Empire de Michel Parapinace. Les Bollandistes mettent sa mort vers la fin de 1089.

XCH. NICÉPHORE LE MAURE. Nicéphore le Maure fut substitué par l'Em che E de fa

Jea tioche cette Grecs nomm que le donner d'Antio mais no

Patric

Bern

phiné, d 1100, d fur le Si été Char du Pape 1135 c fon Pau

l'Empereur Alexis Comnène, au Patriarche Emilien. On n'est pas assuré du tems XI. de sa mort.

## XCIII. JEAN IV.

Jean IV étoit assis sur le Siège d'Antioche, lorsque les Croisés affiégèrent cette Ville, c'est-à-dire l'an 1098. Les Grecs, après sa mort, continuèrent de nommer des Patriarches qui n'en eurent que le titre. Nous nous dispenserons d'en donner la suite, Les Patriarches Latins d'Antioche sont les seuls qui vont désormais nous occuper.

Patriarches Latins d'Antioche.

## BERNARD,

Premier Patriarche Latin.

Bernard, natif de Valence en Dauphiné, fut transféré vers le mois de Juin 1 100, de l'Evêché d'Arshasium en Syrie, fur le Siège d'Antioche. Il avoit d'abord été Chapelain de l'Evêque du Puy, Légat du Pape à la Croisade. Il mourut l'an 1135 dans la trente-sixième année de fon Patriarchat.

E II. rche Théo-2.

E III.

É éloquent, fur le Siège L'an 1054, Pierre pour elui-ci dans mour pour rouver tous de sa mort

III.

at fubstitue re la durée

N.

l'Antioche oinace.Les vers la fin

MAURE.

ostitué par

XI.

# CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES D'ALEXANDRIE.

ONZIÈME SIÈCLE.

LXVIII. GEORGE ou THÉOPHILE, Melquite.

GEORGE fut le successeur d'Arsène parmi les Melquites, suivant les Catalogues envoyés du Kaire au P. le Quien. Ce Savant croit que George est le même que Théophile, choisi l'an 1019, par l'Empereur Basile, pour arbitre d'un dissérend qui étoit entre lui & Sergius, Patriarche de Constantinople. On ignore le tems de sa mort.

LXIX. LÉONCE. LXX. JEAN, Melquite.

Léonce est marqué à la suite du Patriarche Melquite George, dans les Catalogues dont nous avons parlé; & après lui vint Jean qui n'est pas mieux connu,

Sal Patria tout of

LXX

Th

Catalo qui so nom de sa

LXX

Cyr

après gue. I dans l indice ment, LXXI. SABAS, Melquite.

GIE

IE.

CLE.

GE

lquite.

r d'Arsène

t les Cata-

le Quien.

st le même

019, par

bitre d'un

Sergius,

On ignore

te du Pais les Ca-& après ix connu.

E. quite.

CHES

XI.

Sabas fut donné pour successeur au Siècle. Patriarche Jean, par les Melquires. C'est tout ce qu'on en sait.

LXXII. THÉODOSE, Melquite.

Théodose vient après Sabas dans le Catalogue des Patriarches Melquites, qui sert de guide au P. le Quien. Le nom de ce Prélat est tout ce qui reste de sa mémoire.

LXXIII. CYRILLE II, Melquite.

Cyrille II est placé immédiatement après Théodose dans le même Catalogue. Il étoit savant, & sur-tout versé dans la Médecine. Mais on n'a aucun indice pour marquer ni le commencement, ni la fin de son Patriarchat.



XI.

## SIEGIE CHRONOLOGIE

## DES PATRIARCHES

DE JÉRUSALEM.

## ONZIEME SIÈCLE. LXXXI. THÉOPHILE.

I néophile succéda immédiatement au Patriarche Jérémie. On ne sait pas exactement la durée de son Patriarchat.

### LXXXII. ARSENE.

Arsène monta sur le Siège de Jérnsalem après Théophile, l'an 1010. Il mourut au plutôt l'an 1023.

## LXXXIII. JOURDAIN.

Jourdain, successeur du Patriarche Arsène, n'est connu que par le témoignage de Raoul Glabert, Auteur contemporain. On ne trouve nulle part combien de tems il a siégé.

#### LXXXIV. NICÉPHORE.

Nicéphore, que quelques-uns mettent

imméd parler felon ( réconfi rufaler de fon tard l'

ŁX

L'ar Fontair cesseur poit le sa mor

LXX

Euth vant le de cite

L

Simméd fur le C L'an 10 Croifés Muful Chypre le tem LE.

diatement fait pas triarchat.

E. de Jéru-

IN.

atriarche e témoieur conart com-

RE. mettent immédiatement après Théophile, sans parler d'Arsène ni de Jourdain, acheva, selon Guillaume de Tyr, l'an 1048, la SIÈCLE. réconstruction de la grande Eglise de Jérusalem. C'est la seule époque connue de son Patriarchat. Il mourut au plus sard l'an 1059.

#### LXXXV. SOPHRONE IL

L'an 1059, suivant Albéric de Trois-Fontaines, Sophrône II, qu'il fait successeur immédiat de Nicéphere, occupoit le Siège de Jérusalem. L'année de sa mort est incertaine.

#### LXXXVI. EUTHYMIUS.

Euthymius succéda à Sophrône, suivant le même Historien que nous venons de citer. Il mourut avant l'an 1094.

#### LXXXVII. SIMÉON II.

Siméon II, qu'Albéric fait succéder immédiatement à Euthymius, étoit assis fur le Siège de Jérusalem dès l'an 1094. L'an 1098, à la nouvelle de l'arrivée des Croisés, intimidé par les menaces des Musulmans, il se retira dans l'Isle de Chypre où il mourut l'an 1099, dans le tems de la prise de Jérusalem.

Bbiv

# XI. Patriarches Latins de Jérusalem.

ARNOUL, Premier Patriarche Latin.

L'an 1099, les Croisés, après avoir élu Godefroi de Bouillon, Roi de Jérufalem, pensèrent à faire un Patriarcle
Latin. L'Evêque de Martorane & son
parti firent tomber le choix sur Arnoul
de Rohas, Chapelain du Duc de Normandie, qui sut proclamé le jour de S.
Pierre-aux-Liens, 1 Août. Le défaut de
sa naissance joint à la conduite licencieuse
qu'il avoit tenue pendant le voyage de la
Croisade, aliéna de lui tous les esprits.
On le déposa la même année après la
Fête de Noël.

Eus

Palais

Patria Siège

mouri

1025.

Ale

Mig

Stude

mouru

### II. DAYMBERT.

Daymbert, Evêque de Pise & Légat du Saint-Siège pour la Croisade, sur mis sur le Siège de Jérusalem après la déposition d'Arnoul; par le conseil d'Arnoul même. Son élection est de la sin de l'an 1099. Il se retira l'an 1103 auprès de Boémond, Prince d'Antioche. Il mourut à Messine le 16 Juin de l'an 1107.

érusalem.

XI. Siècle.

### CHRONOLOGIE

DES PATRIARCHES

DE CONSTANTINOPLE.

ONZIÈME SIÉCLE.

LXXV. EUSTATHE II.

Palais, fut donné pour successeur au Patriarche Sergius en 1019. Il tint le Siège environ cinq ans & demi, & mourut au mois de Décembre de l'an 1025.

LXXVI. ALEXIS.

Alexis, Supérieur du Monastère de Stude, succéda à Eustathe l'an 1025. Il mourut l'an 1043.

LXXVII. MICHEL I, dit Cérulaire.

Michel, surnommé Cérulaire, sur

tin.

après avoir oi de JéruPatriarcie
ne & son in Arnoul
c de Norjour de S.
défaut de cencieuse
rage de la es esprits.
après la

& Légat de, fut après la eil d'Ara fin de après de mourut

placé sur le Siège de Constantinople en 1043. L'an 1053, il se déclara contre SIÈCIE, l'Eglise Romaine, par une Lettre écrite en son nom & au nom de Léon, Archevêque d'Acride en Bulgarie. L'an 1054, ayant été excommunié par trois Légats de Léon IX, pour avoir persisté obstinément dans son erreur, il usa de représailles, & entraîna dans son parti le Clergé & le peuple. Telle est l'origine du schisme déplorable qui sépare encore de nos jours l'Eglise Grecque de l'Eglise Latine. L'an 1059, l'Empereur Isaac Comnène le relègue dans l'Isle de Proconèse. On ignore l'année de fa mort.

# LXXVIII. CONSTANTIN III,

Constantin III, surnommé Lichudes, sur élu dans le mois de Juillet 1059, pour succéder au Patriarche Michel. C'étoit un homme sayant & très-versé dans les affaires. Il mourut sur la fin de l'an 1063, après avoir tenu le Siège quatre ans & demi.

Jea homn vie m

vers l le Siè onze Août

Co céda a Il abo fa fol

L

Eus placé l'an 10 Alexis cité,

LX

Nic

#### EXXIX. JEAN VIII. Surnommé XIPHILIN.

XI. SIÈCLE.

Jean VIII, surnommé Xiphilin, homme sage, savant & exercé dans la vie monastique, fut élu, malgré lui, vers le 2 Janvier 1064, pour remplir le Siège de Constantinople. Il l'occupa onze ans & sept mois, & mourut le 2 Août 1075.

#### LXXX. COSME I.

Cosme I, Moine de Jérusalem, succéda au Patriarche Xiphilin l'an 1075. Il abdiqua l'an 1081 & retourna dans fa solitude.

#### LXXXI. EUSTRATE, dit GARIDAS.

Eustrate, surnommé Garidas, sut placé sur le Siège de Constantinople l'an 1081. Il fut chassé par l'Empereur Alexis Comnène, pour raison d'incapacité, vers le milieu de l'an 1084.

#### LXXXII. NICOLAS III, dit LE GRAMMAIRIEN.

Nicolas III, furnommé le Grammai-

III.

inople en

ra contre

tre écrite

éon, Ar-

ie. L'an

par trois

r persisté

il usa de

son parti

est l'ori-

ii sépare Grecque

, l'Em-

ue dans

l'année

hudes, 1059, Michel. s-verfé fin de Siège

## 588 SIÈCLES CHRÉTIENS.

XI. 1084, au Patriarche Eustrate. Il mourur Sitcle. l'an 1111.

Fin du quatrième Volume.

IN S.
is d'Août
il mourur

meurt en GUIL die le Ro de Guille quérant Roid'An judice de aîné, l'a tué à la c 1100, de née de fige. de fige. de fi

II, fils c tiflas II céde à fi cle Con 1093. Il à la cha 1100.

#### EMPEREURS D'ORIENT.

CALIFES de Bagdad.

ROIS de Jérufalem. **EMPEREURS** d'Occident.

ROIS de France.

ROIS d'Angleterre.

ROIS d'Ecoffe.

BASILE & CONSTANTIN étoient encore fur le KAIEMBAMTrône d'Orient au commencement de ce siècle. Le
premier mourat l'an 1013, 19 (écond l'an 1018.

Confiantin. Zoé fon épouse le sit écouffer dans le bain 1011. Ilest de
post & pretion & couronné le 11 Ayril 1034. Il abdiqua en tabli II tertopis & pretion & couronné le 11 Ayril 1034. Il abdiqua en tabli II ter1041, & se retira dans un Monastère, où il mourat minine se jours
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1047.

MICHEL V, dit Paphalagonien, est reconnu Empretion & couronné le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l'état de Moine le 10 Décembre de la même l'an 1075.
dans l

Couronne impériale. Il meure en 1054,

THEODORA est reconnue Impératrice après la mort de Constantin Monomaque. Elle meurt âgée de 76 ans,

en 1016, après dix-nest mois de règne.

MICHEL V, dit Stratiotique, succède à Théodora le
21 Août 1056, par le choix de cette Impératrice. Il est
obligé de céder à ssac Comnène la dignité impériale le

31 Août 1057. ISAAC COMNENE est proclamé Auguste par les troupes qu'il commandoit en Asie, le 8 Juin 1057, reconnu à Constantinople le 31 Août par Michel qui lui cède l'Empire, & couronné le 1 Sept. de la même année. Il abdique l'Empire l'an 1059, en faveur de Constantin Ducas. Il se rend ensuite au Monastère de Stude, où il

meurt au bout de 2 ans dans l'état religieux.

CONSTANTIN X, dit Ducas, est couronné Empereur le 25 Déc. 1059. Il meurt au mois de Mai 1067,

après 7 ans & 5 mois de règne.

EUDOCIE, après la mort de l'Empereur Ducas, son époux, prend en main les rênes de l'Empire avec ses trois fils, Michel, Andronic & Constantin. Mais au boui de sept mois, elle épouse Romain Diogène, qu'elle fait déclater Empereur. Romain meurt en 2071, dans l'îse du Prince, où on l'avoit confiné. MICHEL VII, fils de Constantin Ducas & d'Eudotie,

surnommé Parapinace, succède à Romain en 1071. L'an 1078, le peuple de Constantinople l'oblige de descendre du Trône. Michel se retire au Monastère de Stude. Il avoit

règné six ans & environ six mois. NICEPHORE BOTONIATE & NICEPHORE BRYEN NE sont déclarés tous deux Empereurs l'an 1077. Botoniate, appuyé des Turcs, marche à Constantinople, où il fait son entrée le 25 Mars 1078, Il y est couronné le 3 Avril suivant. Délivré de Bryenne son concurrent, par Alexis Comnène, il est force de céder l'Empire à celui-ci l'an 1081, & de s'enfuir dans un Monastère où il meure peu de tems après.

ALEXIS I, die Comnène, proclamé Empereur au mois de Mars 1081, est couronné le 1 Avril suivant. Il meurt en 1118, après un règne de 37 ans 4 mois & demi.

la dix-huitième femme, par le Pape ans. année de son Jean XIX, le jour règne. de Pâques 1017. L'an 1039, il meurt subitement à Utrecht

le 4 Juin.)
HENRI III, fils de l'Empereur Conrad, élu Roi de Germanie en 1026, & couronné à Aix-la-Chapelle en 1018, fuccède à son père l'an 1039. Il est couronné Empereur en 1046 ; meurt en 1016.

HENRI IV, fils d Henri III, né le 12 Novemb. 1050 élu Roi de Germanie en 1053, succède, en 1056, à son père, sous la tutèle de sa mère. Il reçoit la Couronne impériale de l'Antipape Clément III, l'an 1084. Il est détrôné par Henri fon fils en lios, & meurt à Liége où il s'étoit réfugié en 1106.

meurt l'an 1036 011037. dix-fept ans.

HARALD I succède à MALCOLM I Canut l'an 1036 ou 37. proclamé Roi au Il meurt l'an 1039 ou après la retraite c

CANUT II ou HARDI meurt en 1093. CANUT, succède à Ha-rald, son frère, en 1040, frère de Malc Il meurt subitement en s'empare du Trô

EDOUARD III, dis veux. Il est force le Consesseur, fils d'E-se retriere dans le thelred II, est proclamé Hébrides, aprè mois de règne. Crédit du Comte God.

DUNCAN II m. vin. Edouard meurt le s sur le Trône apr Janvier 1066.

GUILLAUME I, Duc Celui-ci le fait af de Normandie, appellé ner en 1995. au Trône d'Angleterre DONALD rem par le testament d'E. sur luss dérrônéen 1 douard III , en fit la lleft detroneen : conquête l'an 1066. Il & mis en prison meurt en 1087.

GUILLAUME II après.

die le Roux, fils puîné
de Guillaume le Con.

Malcolm III, rec querant , est reconnu vre le Royaume Roid'Angleterre au pré- son père, après a judice de Robert, son sait arrêter Don aîné, l'an 1087. Il est Il meurt en 110 tué à la chasse le 2 Août 1100, dans la 44e. and de règue. née de son âge, & la 13e. de son règne.

préjudice de se

retraite de Doi

il meurt peu de

#### NZIĖME SIÈCLE.

ROIS Angleterre.

DUARD III, dit de fesseux. Il est forcé de fesseur, fils d'E. de retirer dans les isles i II, est proclamé Hébrides, après six mois de règne. du Comte Goddouard meurt le stroise de Donald. LI ALMA I. Due de la ferraite de Donald.

fon âge, & la fon regne.

ROIS d'Ecosse.

MALCOLM II (the cite of produme cide à Grimus, l'an fisi d'Alphonfe V, le Grand, fuccer-là doisis II, Chaffe II (uccède à longres rea Longres real constitute de la centime année de la rentime année de l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn prèce, en Anglement à longres de mort de culp père, l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à longres de le le drois de dépoit en 1033, année de le l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour de l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour Maitre des Estats de forn fuccède à l'allemand, eff clup pour de de la pour des des père, l'allemand, eff clup pour de l'allemand, eff clup pour des l'allemand, eff clup pour de l'allemand, eff clup pour des l'allemand, eff clup pour de l'allemand, eff clup pour des l'allemand, eff clup pour d'allemand, eff clup pour d'allemand, eff clup pour d'allemand, eff clup

rt subitement en s'empare du Trône au préjudice de ses ne-

LLAUME I , Duc Celui-ci le fait affaffi-

carrier in tait affaffimandie, appellé
par d'Angleterre
testament d'EIII, en si la llest détrônéen 1098,
te l'an 1086. Il
m 1087.
ILLAUME II,
ROUX, sils puîné
llaume le Conllaume le ConLa est reconnuive de le Royaume de

r, est reconnu vre le Royaume de ingleterre au pré-son père, après avoir de Robert, fon fait arrêter Donald. l'an 1087. Il est il meurt en 1107, chasse le 2 Août après 9 ans & 3 mois dans la 44e. an- de règne.

ROIS d'Espagne.

HARALD IX rels de Suénon II,

me Martyr.
OLAUS IV, fils naturel du Roi Suépour successeur de Il meurt en 1095,

ERIC III , fils naturel de Suénon I, monte sur le Trone en 1095. Il meurt l'an 1105 après dix ans de

ROIS de Danemarck.

l'aîné des fils natuest élu dans une Diète pour lui succéder. Il meurt l'an 1080, dans la 6e. année de fon règne.

CANUT IV, 2c. fils naturel de Suénon II, est rappellé de Suède pour fuccéder à son frère. Il fut égorgé dans une Eglife , l'an 1086. Il est honoré com-

non II, est reconsti Canut IV, son frère. après 8 ans & neuf mois de règne.

ROIS de Suède.

ROIS

CONRAD I GETCA CONRAD I CONRAD I GEISA devenu Maître est reconnu de la Hongrie par la repour succes-feur d'Uratis-fait couronner l'an 2074. las son frère. Il meurt en 1077. Il meurt en

1100.

ROIS de Pologne. de Bohême.

ROIS

de Hongrie.

ULADISLAS en 1061, a 31
H E R M A N
incade auRoi
URADISLAS
Boleflas fon ou VRADISfrère, en 1081. LAS II, succèIl meurt en de à Spirignée
I 1101, après
1101, après
1101, après
1101, après
1101, après
11061. Il meurt
vingr-un ans, en 2092.
Géifa fon tival. vingt-un ans. en 1092.

> LADISLAS I, fils de Bela I, est est many BRÉTISLAS lui, pour succéder à II, fils d'Ura-Géssa, son frère, en tissas II, suc-tissas II, succéde à fon on- 1095

cle Conrad en COLOMAN, fils aîné 1093. Il est tué de Géisa, succède à Laà la chasse en distas son frère, l'an 1095. Il meurt l'an

PRINCES de Russie.

DE

Conte

MRT. I.

ART. II. Religio

ART. III. ART. IV.

aux Se

ART. V.

ART. VI.

siècle, Art. VII

teté, Art. VII siècle,

ART. IX.

Chronolo

## TABLE

# DES ARTICLES

Contenus dans ce quatrième Volume.

### DIXIEME SIECLE.

| March Colored and Colored Colored                            |
|--------------------------------------------------------------|
| ART. I. Ableau de l'Empire Grec au dixiè-                    |
| me siècle,                                                   |
| me siècle,<br>ART. II. Etat de l'Empire des Califes & de la- |
| Religion Musulmane, 18                                       |
| ART. III. Thleau politique de l'Occident, 31                 |
| ART. IV. Etat de l'esprit humain par rapport                 |
| aux Sciences , aux Lettres & aux Arts , 57                   |
| ART. V. Frat du Christianisme dans toutes les                |
| Contrées du Monde au dixième siècle, 73                      |
| ART. VI. Etat de l'Eglise de Rome & carac-                   |
| tères de ses Pontifes pendant le dixième                     |
| siècle,                                                      |
| siècle, ART. VII. Personnages illustres par leur sain-       |
| teté, 136                                                    |
| ART. VIII. Ecrivains ecclésiastiques aux Xe.                 |
| () 1                                                         |
| ART. IX. Mœurs générales. Usages. Disci-                     |
| pline . 182                                                  |
| Chronologie des Conciles,                                    |
| Chronologie des Conciles, 204 des Papes, 220                 |
| des Patriarches d'Antioche, 227                              |
|                                                              |

#### ONZIÉME SIÉCLE.

| -       | ONZI         | EME                     | SIECLE                    | <i>5</i> .           |
|---------|--------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| ART.    | I. État a    | le l'Empire             | Grec. Su                  | ite & ca             |
| ART. 1  | II. Etat     | de la Reli              | pion & de                 |                      |
| ,,      | L'AUJULIILUI | is en Uri               | ent                       |                      |
| ART.    | IV. Etat     | politique des Scie      | de l'Occide<br>nces & des | nt , 280             |
|         | TILLIOL G    | en Occide               | nt, pendan                | Lettres<br>it le on- |
|         |              |                         | nisme dans                |                      |
|         | es contiles  | s du Mon                | de, pendan                | t le on-             |
|         |              |                         | r l'Eglise de             |                      |
| Ju      | te caract    | ere ae quelo            | ues-uns de                | Ge Pon-              |
| ART. V  | II. Schiff   | ne de Mich              | e stecle,                 | A 1 A 1 1 1 1 1 1    |
|         | ALL. I TEME  | ere Crolla              | ie.                       | 34400                |
| DAT. 12 | . Herepse    | de Beren                | ger. Son o                | TICINA A             |
| Tre ite | CLUILS -IUF  | COT HOVE                | league he                 | 7                    |
| ART. X. | Personn      | ctrine,<br>ages illusti | es par leur               | 416                  |
|         |              |                         |                           | 437                  |
| ART. XI | I. Mœurs     | ns Ecclési              | astiques .<br>Usages .    | MULTIN               |
| pline,  | Summan.      |                         | Jages,                    | 487                  |
|         |              |                         |                           |                      |

Chrono

Synchr

| A SAGINA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| x 2           | DES ARTICLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 592   |
| randrie, 219  | Chronologie des Conciles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 513   |
| usalem, 231   | des Papes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 569   |
| nstantinople, | des Patriarches d'Antioche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 577   |
| 235           | des Patriarches d'Alexandrie, des Patriarches de Jérusalem des Patriarches de Constantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ople, |
|               | The state of the s | 505   |
| tapago.0      | Synchronisme des Souverains,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 588   |
| LE.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,     |
| Suite & ca-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 239           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| de l'Empire   | Fin de la Table.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ., 266        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ident, 280    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| des Lettres   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| dant le on-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

314
ans les didant le on336
e de Rome,
de ses Pon354
aire, 379
sorigine,
so sa fin.
36
eur fain437
459
s. Disci487

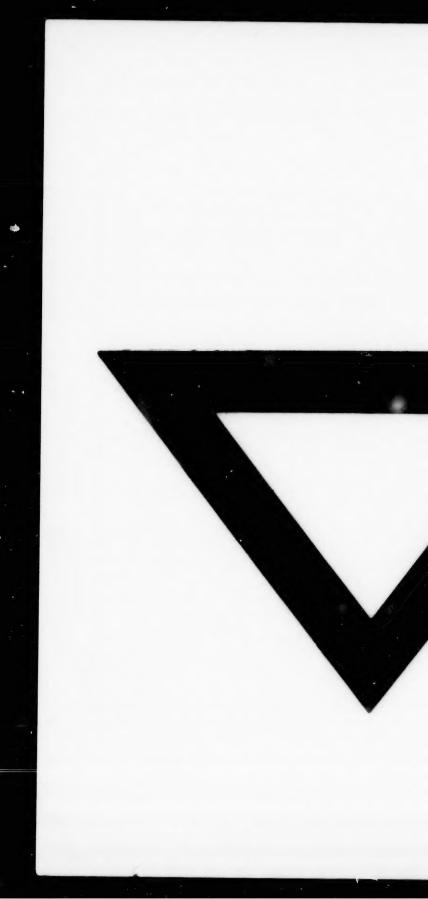